

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



Vet. Fr. III B. 2737



• . -• --· . -•

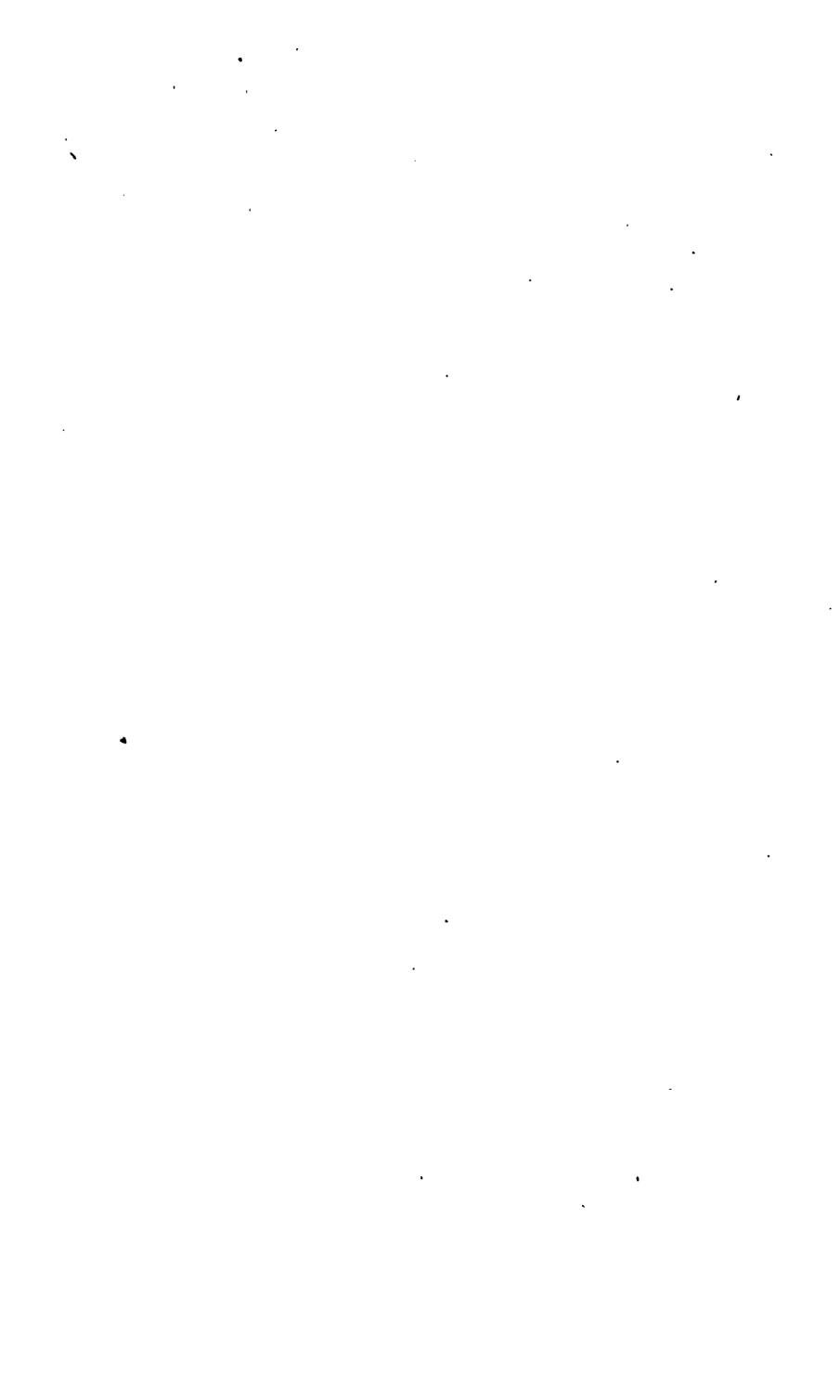

# OEUVRES DE BOSSUET.

TOME XXVIII.

# Se Erouveur

## A VERSAILLES,

LEBEL, Éditeur, imprimeur du Roi et de l'Évêché, rue Satory, n.º 122.

# A PARIS,

LE NORMANT, imprimeur-libraire, rue de Seine, n. . 8; PILLET, imprimeur-libraire, rue Christine, n. 5; BRUNOT-LABBE, libraire, quai des Augustins, u.º 33; BLAISE, libraire, quai des Augustins, n.º 61; LE CLÈRE, libraire, quai des Augustins, n.º 35; BOSSANGE ET MASSON, imprimeurs-libraires, rue de Tournon;

RENOUARD, libraire, rue Saint-André-des-Arts;

TREUTTEL ET VURTS, libraires, rue de Bourbon;

FOUCAULT, libraire, rue des Noyers, n.º 37;

AUDOT, libraire, rue des Mathurins-Saint-Jacques,

Pozer, libraire, rue du Bac.

ET A BRUXELLES,

LE CHARLIER, libraire.

CHEZ

# **OEUVRES**

# DE BOSSUET,

ÉVÉQUE DE MEAUX,

REVUES SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX, ET LES ÉDITIONS LES PLUS CORRECTES.

TOME XXVIII.



A VERSAILLES,

DE L'IMPRIMERIE DE J. A. LEBEL,

IMPRIMEUR DU ROI.

1817.



# TRADITION

DES

# NOUVEAUX MYSTIQUES.

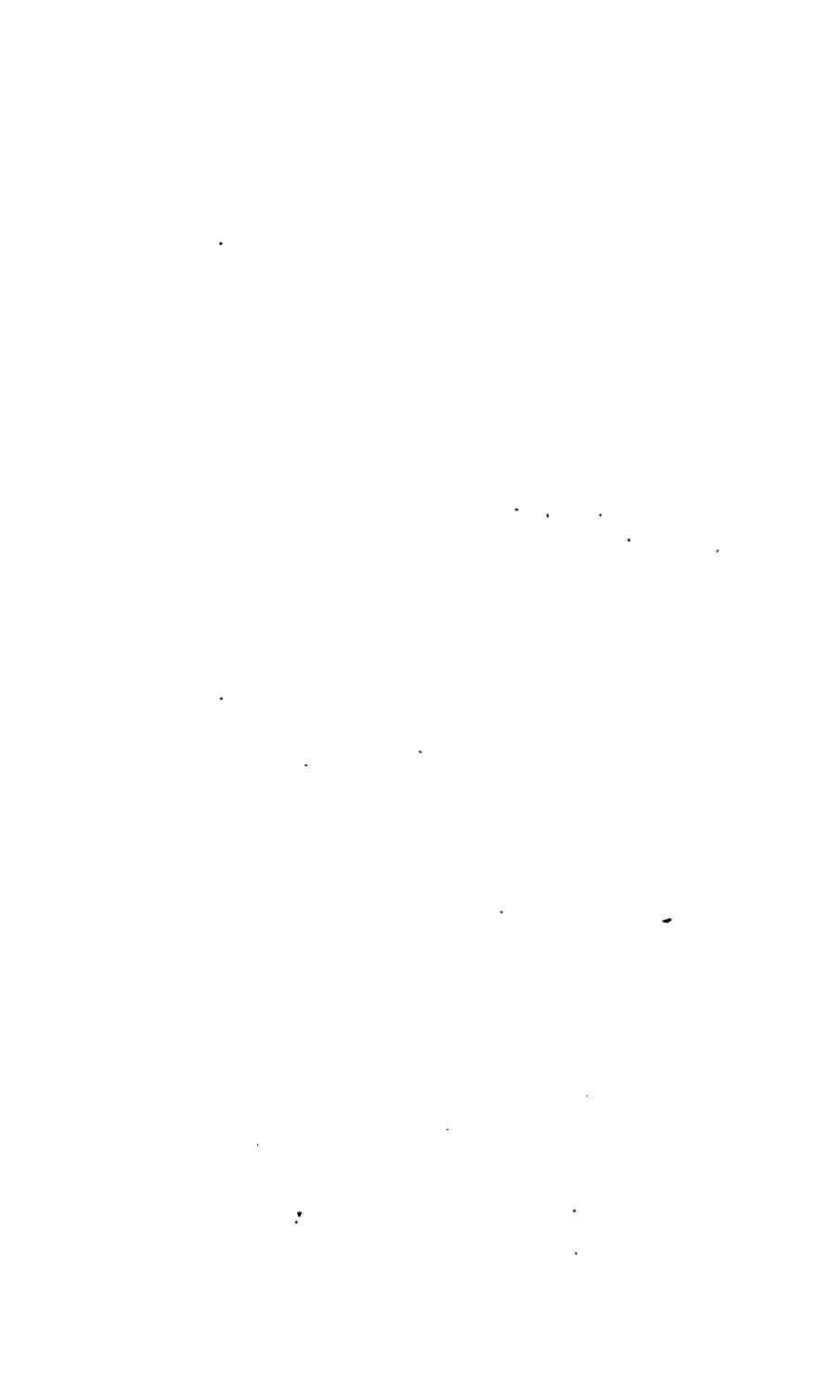

# TRADITION

DES

# NOUVEAUX MYSTIQUES.

Dans le Traité intitulé le Gnostique (1), etc., on propose en faveur des nouveaux mystiques une chaîne de tradition composée de quelques Pères et de quelques auteurs modernes. On veut que leur homme intérieur et passif soit le gnostique, nouveau mystique de « saint Clément d'A-» lexandrie, qui a tant de conformité avec l'homme » spirituel de saint Paul, et avec l'homme à » qui, selon saint Jean, l'onction seule enseigne » toutes choses: que celui-là soit le même que le » contemplatif désforme de saint Denis : celui-là » encore le même que le solitaire de Cassien, m dont l'oraison est continuelle et dans l'immo-» bilité de l'ame »: le même encore que ces a hommes sublimes de saint Augustin, qui sont » instruits de Dieu seul »: et ensin que tous ceuxlà ne soient qu'un avec « l'ame passive et trans-» formée du bienheureux Jean de la Croix, avec » le contemplatif de saint François de Sales tou-» jours dans la sainte indissérence »; et l'on y joint dans un autre écrit le contemplatif passif

<sup>(1)</sup> Chap. 1, p. 13.

du P. Baltasar Alvarez et de quelques autres. Tout cela, dit-on, n'est qu'une même idée sous des noms divers; et c'est ce qu'on inculque en plusieurs endroits.

Mais, au contraire, il paroîtra que tous ces auteurs, soit des premiers, soit des derniers siècles, ont des vues très-différentes: que l'homme passif du bienheureux Jean de la Croix ne se trouve dans aucun d'eux: encore moins l'homme passif des nouveaux modernes, très-différent de celui du bienheureux Jean de la Croix et du P. Baltasar Alvarez, aussi bien que de l'indifférent de saint François de Sales; de sorte que le contemplatif qu'on nous donne est un homme tout nouveau, très-éloigné de tous les autres, et fabriqué par les mystiques de nos jours, que je nommerai à la fin.

Pour examiner ces auteurs par ordre, je commence par le plus ancien, qui est saint Clément d'Alexandrie, et je suivrai chapitre à chapitre l'auteur qui nous en expose la doctrine.

Et parce que cet auteur insinue partout, et prétend avoir bien prouvé qu'il y a eu sur la nouvelle oraison passive ou tradition cachée, dont on fait un mystère au commun des chrétiens, comme on en faisoit un des sacremens aux infidèles et aux catéchumènes, il faudra bien examiner à la fin, si cette prétention a quelque fondement dans les passages qu'on tourne de ce côté-là.

# S. CLÉMENT D'ALEXANDRIE.

# CHAPITRE PREMIER.

Idée générale de la gnose.

Cz qu'on insinue dans tout ce chapitre, c'est que par saint Clément d'Alexandrie cette gnose est un mystère qu'il ne peut pas dévoiler. Par-là on prépare le lecteur à entendre à demi mot, c'est-à-dire, non-seulement à n'exiger pas une preuve claire et complète, mais encore à se contenter des moindres indices. On ne veut pas que ce secret puisse tomber sur les vérités communes du christianisme, et par-là on commence à insinuer que c'est un état extraordinaire; d'où l'on conclut enfin que le gnostique de saint Clément est le parsait chrétien; ce qu'on interprète en disant « que ce parfait chrétien est l'homme passif » des mystiques ». Il n'y a sur tout cela qu'à demeurer en suspens, en attendant qu'on produise les paroles de saint Clément, sans s'arrêter davantage aux ingénieuses préparations de notre auteur.

## CHAPITRE II.

De la fausse gnose, par laquelle l'auteur prétend conclure que saint Clément n'use point d'exagération.

CE chapitre contient encore une espèce de préparation pour insinuer au lecteur qu'il ne faut pas s'étonner qu'on ait abusé de l'oraison des nouveaux mystiques, ni qu'on les ait calomniés. On a bien abusé du nom de gnostique: on a voulu introduire une fausse gnose pleine d'ordures à la place de la véritable : on a calomnié le diacre Nicolas, disciple des apôtres, comme en étant un des chefs. Saint Epiphane est entré dans le blâme qu'on a donné à ce saint homme, qui étoit pourtant un véritable gnostique, c'està-dire un homme parfait, selon saint Clément, plus croyable, comme plus ancien que saint Epiphane. Ainsi les saints mêmes sont calomniés: des saints les condamnent : on les confond avec ceux qui abusent de leur doctrine : on leur impute des actions honteuses, dont d'autres saints les justifient : on les accuse d'être athées, des gens sans religion, qui ne prient pas, non plus que certains faux gnostiques avec lesquels on les range; mais saint Clément a entrepris leur défense dans le temps qu'ils étoient le plus calomniés. A la bonne heure, c'est qu'on peut calomnier des gens de bien, et abuser de la doctrine la plus

DES NOUVEAUX MYSTIQUES.

5 sainte. Il n'y a plus qu'à venir au fond, et laisser ces préparatoires.

SECTION I, SUR LE CHAPITRE SECOND.

Suite mémorable de ce chap itre : Question, si l'auteur a bien conclu qu'il n'y à point d'exagérations dans les paroles de saint Glément.

Les réflexions de l'auteur sur la fausse gnose, préparent une conclusion plus importante; c'est que ce Père écrivant l'apologie de la gnose dans le temps qu'on la décrioit, « il n'en falloit dire » que ce qu'on ne pouvoit pas s'empêcher d'en » dire, et que les hommes du dehors étoient ca-» pables d'en porter. Par conséquent, poursuit-» on, jamais homme n'a été plus pressé que saint » Clément, de retrancher toutes les exagerations, » de lever toutes les équivoques dont les faux gnos-» tiques avoient abusé, d'adoucir les expressions » nécessaires, de rapprocher le plus qu'il pou-» voit, la gnose de la voie commune »; ce qu'on termine en cette sorte: « Examinons donc dans » cet esprit les paroles de saint Clément ». Le dessein est donc visiblement de faire voir, dans cet examen, qu'il faut prendre au pied de la lettre les expressions de saint Clément.

SECTION 11, SUR LE CHAPITRE SECOND.

Excès qu'on attribae à saint Clément

Je commencerai ici, pour plus grande facilité, à vous adresser la parole, quand je le croirai néces-

saire; et je vous prie d'abord que nous repassions sur les éloges étonnans que vous faites donner par saint Clément à son gnostique, qui est, à ce que vous prétendez, l'homme passif des nouveaux mystiques. Je vous avouerai franchement, qu'ayant tâché de les recueillir de tout votre ouvrage, j'ai été étonné et comme interdit, quand j'en ai vu le nombre et les excès. Les seuls titres de vos chapitres ont fait un effet que je vous exprimerai fort simplement: (car mon intention est de vous parler en toute sincérité et simplicité.) Ces Messieurs (\*) n'ont pas été moins frappés que moi, de voir ce gnostique, un homme mortel, ignorant et nécessairement pécheur, selon la foi catholique, qui non-seulement n'a aucuns actes passagers ou interrompus, aucune variété de dispositions, d'objets et de pensées demeurant dans une situation immuable, mais encore qui a acquis dans un état d'où l'on ne déchoit plus, une vertu exempte de chute et inamissible. Il ne lui reste pas même à désirer quelque chose de plus permanent. Dans le titre du chapitre septième, son état est un état d'impassibilité: il n'a rien à désirer, et son apathie est le fruit du retranchement total des désirs. Aussi verrons-nous bientôt « qu'il voit Dieu » face à face: il n'a besoin ni de tempérance ni de » force, parce qu'il n'a plus de mal à réprimer.

<sup>(\*)</sup> Ce furent M. l'évêque de Châlons (de Noailles) et M. Tronson, supérieur de Saint-Sulpice, qui tinrent avec M. de Meaux des conférences à Issy, au sujet de la nouvelle spiritualité. ( Edit. de Paris. )

» C'est un homme divinisé jusqu'à l'apathie et à » l'imperturbabilité, qui n'a plus de souillure: » non-seulement il n'est point corrompu, mais » encore il n'est point tenté, allant d'une ma-» nière immuable où la justice le demande : im-» passible à l'égard de la volupté, il ne peut non » plus être touché par les afflictions: il est forcé » à faire le bien : il le fait par nécessité; et sa » gnose, sa perfection est inamissible. L'inspira-» tion continuelle du Verbe ne lui laisse aucun » mouvement propre, et le tient dans une né-» cessité sans interruption pour tout le détail » de la vie, sans jamais rien laisser à son choix ». Dans le chapitre où l'on entreprend de faire voir que le gnostique n'a plus besoin des pratiques ordinaires, on le fait arriver à un état, « où il » n'y a plus ni vertus à exercer, ni tentations à » vaincre ». Entre les pratiques ordinaires dont il est exempt, celle de prier et de demander est une des principales. Le gnostique encore imparfait peut bien prier, mais le parfait, qui est parvenu à l'amour inamissible, ne le peut plus. Il ne désire plus rien, parce que rien ne lui manque, et qu'il n'a plus besoin de rien même pour l'ame : aussi « contemple-t-il Dieu face à face, » avec connoissance et compréhension ». Demander « les biens invisibles ou la persévérance, ce » seroit pour lui un acte imparfait et intéressé ». Qu'auroit-il à demander ou à désirer? « Il voit » Dieu face à face, il est rassasié, et n'est plus » dans le pélerinage ». Il enserme dans son état

tous les dons et toutes les grâces : il a le don de prophétie: il est apôtre par état, et la gnose est un état apostolique. Rien n'échappe; et il faut trouver dans saint Clément tous les excès des nouveaux mystiques. Nous verrons dans la suite, par saint Clément même, ce qu'il faut rabattre de ces expressions, et à quoi ce docte prêtre les réduit lui-même. Mais on ne peut, en attendant, s'empêcher de dire qu'à les prendre comme on nous les donne, s'il n'y a point là d'exagération, s'il faut tout prendre à la lettre, il faut faire en même temps un nouvel Evangile, un nouveau christianisme pour ces parsaits. Par exemple, selon l'Evangile et selon la foi catholique, le juste que nous connoissons, à quelque perfection qu'il soit élevé, ne pousse jamais l'imperturbabilité jusqu'à ne pouvoir déchoir en cette vie, ni si loin que sa vertu soit inamissible. A la lettre la proposition est bérétique. Ainsi ou c'est exagération, ou c'est hérésie. J'en dis autant de cette proposition: \( \mathbb{L} \)e gnostique voit Dieu face \( \mathbb{A} \) » face, et il n'est plus pélerin », et de trente autres qu'on vient d'entendre. Cela est certain, et, ce qui est plus, on en convient. « Il est évident, » dit-on, que toutes ces expressions, loin de ne » prouver pas ce que nous en voulons conclure, » disent encore beaucoup plus que nous ne vou-» lons ». Ge n'est pas un peu plus, c'est beaucoup plus. Ainsi naturellement on avoue qu'on prouve trop, et par-là qu'on ne prouve rien. Soi-même on ne peut pas supporter les exagérations dont on se charge; et cependant on avoit voulu insinuer d'abord, que le discours de saint Clément étoit de nature à ne pas souffrir d'exagération, et que son dessein le devoit porter plutôt à diminuer qu'à augmenter les choses.

# CHAPITRE III.

# De la vraie gnose.

C'est ici qu'on entre en matière en proposant son sujet; et j'y entre aussi en disant que par cette proposition, il paroît qu'on se met en train de ne rien prouver. Tout se réduit à quatre points. « Je » dois prouver, dites-vous, 1.0 que la gnose n'est » point le simple état de grâce du sidèle: 2.0 qu'elle » consiste dans la contemplation et dans la cha-» rité: 3.º que c'est une contemplation habituelle » et fixe: 4.º que c'est une charité pure et désin-» téressée ». On croira donc avoir tout prouvé, quand on aura prouvé ces quatre points; et moi je dis au contraire, qu'on n'aura rien fait du tout. C'est ce que j'explique en faisant trois choses: premièrement, en proposant en esset ce que c'est que le gnostique et la gnose de saint Clément d'Alexandrie: secondement, en faisant voir ce qu'il y falloit prouver de plus pour établir les prétentions des nouveaux mystiques : troisièmement, en montrant que le dessein de l'ouvrage que j'examine, ne tend nullement à cette fin.

#### SECTION I.

Ce que c'est que la gnose et le gnostique de saint Clément d'Alexandrie.

Je suppose, comme une chose constante, que le dessein du saint prêtre d'Alexandrie est d'attirer les Païens à la religion chrétienne, et pour cela de leur décrire, comme il le dit lui-même au livre vn, « ce que c'est que le christianisme, » ce que c'est qu'un vrai chrétien, ce que c'est » que la piété du chrétien (1) », pour en venir à conclure ce qu'il s'étoit proposé dès le premier livre, que le chrétien n'est pas sans religion, ou, comme on parloit alors, qu'il n'est pas athée; car c'étoit l'idée que les Païens se formoient du christianisme.

Ce qu'il appelle ici et partout ailleurs, le chrétien, c'est ce qu'il appelle non-seulement dans ce même livre septième, mais encore dans tout cet ouvrage des *Tapisseries* (\*), et dès le commencement du premier livre, *le gnostique*.

Le chrétien qu'il propose et dont il promet de donner en abrégé le modèle, est sans doute le chrétien qui remplit tous les devoirs de ce nom, et qui s'acquitte parsaitement, autant qu'il se peut en cette vie, de toutes les obligations qui y sont rensermées.

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 699, 731.

<sup>(\*)</sup> Tapisseries, est la traduction du mot grec strômata, que saint Clément d'Alexandrie a donné pour titre à son ouvrage. (Edit. de Versailles.)

Pourquoi il appelle ce chrétien gnostique, et pourquoi il appelle la gnose la perfection du christianisme, il est aisé de l'entendre, si l'on se souvient de ces paroles de Jésus-Christ à son Père:

« Ceci est la vie éternelle de vous connoître, et de connoître Jésus-Christ que vous avez envoyé(1)».

Cette connoissance est une connoissance pratique, selon ce que dit saint Jean (2): « Celui qui » dit qu'il le connoît, et ne garde pas ses com-» mandemens, est un menteur: celui qui garde » ses commandemens, l'amour de Dieu est par-» fait en lui, et c'est par-là que nous connoissons » que nous sommes en lui »; ce qui emporte une habitude formée de vivre selon l'Evangile. C'est là aussi ce qu'on appelle dans les Ecritures la science du salut. Pour exprimer cette science, saint Paul se sert souvent du mot de gnose, c'està-dire, tout simplement, connoissance; et c'est cette connoissance ou cette science du Seigneur, science non spéculative, mais pratique, dont Isaïe avoit prédit que toute la terre seroit remplie au temps du Messie (3). Le gnostique n'est donc autre chose qu'un chrétien digne de ce nom, qui a tourné la vertu chrétienne en habitude: c'est, en d'autres termes, cet homme spirituel et intelligent qui est lumière en notre Seigneur, ce chrétien parfait qui est infailliblement contemplatif, au sens que saint Paul a dit de tout véri-, table chrétien, « qu'il ne contemple pas ce qui se

<sup>(1)</sup> Joan. xvII. 3. — (2) I. Joan. 2, 4 et 5. — (3) Is. II.

voit, mais ce qui ne se voit point (1) ». Je ne vois point qu'il y faille entendre d'autre finesse, ni, sous le nom de gnose, un autre mystère que le grand mystère du christianisme bien connu par la foi, bien entendu par les parfaits, à cause du don d'intelligence, sincèrement pratiqué et tourné en habitude. Saint Clément ne le laisse pas à deviner; et il répète cent et deux cents fois, que sous le nom de connoissance, il entend l'habitude de la vertu chrétienne acquise par un exercice continuel; et sous le nom de gnostique, le chrétien qui a formé cette habitude.

Quand on assure que « le chrétien parfait est » l'homme passif des mystiques modernes », on tombe dans le défaut d'attribuer à un état extraordinaire et particulier d'oraison, ce qui convient en général au christianisme mené à la perfection par les voies communes. Les mystiques sont d'accord que sans ces états extraordinaires et passifs, on parvient à un degré éminent de sainteté et de grâce, jusqu'à être canonisé: tous les chrétiens qui sont en cet état de sainteté et de grâce sont sans doute des chrétiens parfaits, des contemplatifs par la foi, qui ont tourné le christianisme en habitude parfaite, qui vivent de foi, d'espérance et de charité, des gens dont la demeure est dans le ciel.

Ce seroit assurément une erreur et une présomption condamnable et condamnée que de dire, que sans l'oraison extraordinaire et passive on ne peut pas être un saint. Or, ce saint sera le

<sup>(1)</sup> II. Cor. 14. 18.

gnostique de notre docte prêtre; c'est-à-dire, que ce sera sans difficulté un homme spirituel et parfait. Il ne m'en faut pas davantage pour expliquer tout le systême de ce Père. Sans doute il n'a pas dessein de proposer aux Païens l'oraison passive, ni un état extraordinaire; ce n'eût point été par-là qu'il eût fallu commencer. C'est au christianisme qu'il les appeloit, et pour cela il leur en montroit l'excellence et la perfection, telle qu'on la pouvoit acquérir, en suivant les maximes communes prescrites par la religion. Il en vouloit faire de bons chrétiens, de vrais chrétiens, des chrétiens spirituels, en un mot des saints; et je n'en veux pas davantage pour expliquer tous les endroits qu'on nous oppose.

#### SECTION II. '

Que l'idée que l'on vient de proposer du gnostique satisfait à tous les passages de ce Père.

Voila mon idée sur le gnostique de saint Clément d'Alexandrie. Si vous voulez, ne la prenez pas encore pour véritable. Conférez tous vos passages avec cette idée, et voyez si elle en remplit toute la force. Mais comme cela consiste en discussion, permettez-moi seulement d'appliquer à cette idée les quatre propositions auxquelles vous réduisez tout votre dessein.

« Je dois prouver, dites-vous, que la gnose, » la connoissance, la science du salut, n'est » point le simple état du fidèle ». J'en conviens, car c'est l'état du fidèle qui a tourné la piété en habitude: 2.º continuez-vous, « qu'elle consiste » dans la contemplation et dans la charité »; j'en conviens encore; car tout sidèle parsait est contemplateur, par la foi, de ce qui est éternel et invisible, comme nous l'avons appris de saint Paul; et pour ce qui est de la charité, tout le monde sait qu'elle est la perfection du christianisme. Vous ajoutez, en troisième lieu, « que » c'est une contemplation et une charité fixe et » habituelle » : qui en doute? puisque l'état que je vous propose, comme celui du gnostique de notre saint prêtre, présuppose dans le chrétien l'habitude déjà formée de la foi, de l'espérance et de la charité? Mais enfin vous croyez montrer ce qu'il y a de plus exquis dans l'oraison extraordinaire, en mettant dans votre quatrième et dernière proposition, que la charité du gnostique est pure et désintéressée, c'est-à-dire, qu'elle n'a pour motif ni la crainte ni l'espérance; et peut-être ne songez-vous pas à l'opinion de l'Ecole, qui bien loin d'attribuer ce parfait désintéressement de la charité à un état parfait, en fait l'essence de la charité dans les premiers degrés.

Ainsi, selon vous-même, vous ne prouvez rien dans tout votre discours, puisque tout ce que vous vous proposez d'y prouver, après tout, ne fera qu'un saint, qui sans aucune oraison extraordinaire, par la pratique constante des vertus, sera établi dans l'habitude d'aimer Dieu uniquement pour lui-même.

Vous direz: Si ce n'étoit que cela, seroit-ce

un si grand mystère? Si grand que les Païens n'étoient pas capables de le porter à découvert. Car il enserme l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'incarnation de Jésus-Christ, l'obligation de se conformer à la vie de ce Dieuhomme: il enserme notre union parsaite avec lui par la foi, autant qu'il est permis en cette vie; qui est précisément à quoi saint Clément vouloit porter les Païens, et les rendre capables peu à peu d'entendre la vie céleste qu'il falloit mener en Jésus-Christ. Mais nous aurons à parler ailleurs du secret de notre savant prêtre. Il me sussit présentement d'avoir démontré que quand vous auriez prouvé vos quatre propositions, vous n'auriez rien sait du tout.

#### SECTION III.

Ce que l'auteur avoit à trouver selon son dessein dans sains Clément d'Alexandrie, de l'homme passif des nouveaux mystiques.

On demandera: Que falloit-il donc prouver pour aller au but? Il est aisé de le dire; il falloit prouver et trouver dans saint Glément ce qui est particulier aux nouveaux mystiques.

Et d'abord, si l'on vouloit établir, par la doctrine de ce Père, celle du bienheureux Jean de la Croix, il falloit montrer dans saint Clément cette impuissance, cette impossibilité absolue de discourir, qui est le signal nécessaire pour passer à l'état contemplatif. C'est de quoi l'on ne trouve pas un seul vestige dans ce Père; et quand nous serons venus au chapitre où il est parlé de l'état passif, on verra combien foiblement, ou pour mieux dire, combien nullement on en fait la preuve.

Mais je prétends, et j'ai déjà dit, que l'homme passif de ce bienheureux n'est pas celui des nouveaux mystiques. Ils y ont ajouté que l'homme passif n'a qu'un seul acte continué de contemplation, qui ne se peut ni ne se doit renouveler, ni réitérer, si ce n'est quand on est sorti de la voie, surtout par quelque réslexion. Les suites de ce principe sont que cet acte étant toujours unisorme, il n'admet ni demandes, ni actions de grâces, ni aucun autre acte quel qu'il soit; parce que ce seroit, dans cet acte unique, une diversité et une sorte d'interruption qu'il ne souffre pas. Cet acte, par la même raison, ne s'occupe ni des attributs, ni des Personnes divines, ni en particulier de Jésus-Christ; car tout cela ne s'accorde pas avec l'uniformité de cet acte, et il en seroit diversifié. Au reste, avec cet acte il n'est pas permis d'user du libre arbitre pour en produire quelque action, rien autre chose n'étant permis que d'attendre uniquement ce que Dieu voudra exciter en nous; ce qui est tenter Dieu manifestement, et introduire parmi les chrétiens une sorte d'inaction que les saints n'ont jamais connue.

Au lieu donc de se proposer seulement les quatre propositions qui composent, comme on a vu, l'état de tous les saints, il falloit entreprendre de prouver ces propositions inouies des nouveaux mystiques; mais on n'en dit pas un mot dans la proposition du sujet, c'est-à-dire, qu'on a caché au lecteur ce qu'il y avoit à prouver; et l'on croit avoir assez fait d'alléguer ensuite des excès, dont on tire les conséquences qu'on veut, et que nous allons voir en détail.

# CHAPITRE IV.

La gnose consiste dans une habitude d'amour et de contemplation.

#### SECTION I.

Examen du premier passage qui est produit dans ce chapitre, où il est parlé de l'admiration.

Le premier passage qu'on produit dans ce chapitre en faveur des nouveaux mystiques, est celui où saint Clément rapporte ces paroles de saint Mathias: « Admirez les choses présentes; » établissant, poursuit saint Clément (1), l'admi- » ration comme le premier degré de la connois- » sance qui doit suivre ». Il cite encore un autre passage tiré de l'Evangile, selon les Hébreux, où il est écrit: « Celui qui admirera régnera »: et tout cela pour montrer la conformité de la doctrine des philosophes avec la doctrine chrétienne, à cause que les philosophes ont posé « l'admi- » ration comme le commencement de la philo- » sophie ». Là-dessus il produit Platon dans le Théactète: il pouvoit citer Aristote pour la même

<sup>(1)</sup> S. Clem. Strom. lib. 11, p. 380.

chose. En cela il n'y a rien là de fort merveilleux, et l'on apprend aux enfans que l'admiration des effets a donné lieu à la recherche des causes, qui mest autre chose que la philosophie. Qui doute qu'il n'en soit autant arrivé dans la prédication de l'Evangile? On admiroit les choses présentes. c'est-à-dire, ou les miracles de Jésus-Christ et des apôtres, ou le manifeste accomplissement des prophéties, ou, si l'on veut, la constance des martyrs et la vertu admirable des chrétiens: on étoit porté à en rechercher la cause, et en la cherchant on trouvoit le christianisme et Jésus-Christ même. C'est ainsi qu'on devenoit chrétien (1), comme c'est ainsi qu'on devenoit philosophe. Saint Clément, qui, pour attirer les philosophes à la religion, cherche toutes les convenances entre la philosophie et le christianisme, a remarqué celle-ci, et l'on tâche de nous faire accroire qu'il a eu en vue la même chose que les nouveaux mystiques, « qui mettent la contemplation dans une » admiration amoureuse sans raisonnement, pour » la distinguer de la méditation discursive par » actes réfléchis.». Mais c'est ici tout le contraire. L'admiration ne commençoit la philosophie que parce qu'elle faisoit résléchir sur les essets, et ensuite rechercher les causes. L'admiration des merveilles qui se faisoient aux yeux du monde dans l'établissement de l'Evangile en faisoit autant. Qu'y a-t-il de plus naturel? En tout cas, l'admiration est un signe trop équivoque de la contem-

<sup>(1)</sup> Tert. Apol.

plation passive, pour être ici alléguée en preuve. Tout le monde étoit ravi en admiration des paroles de grâce qui sortoient de la bouche de Jésus-Christ, et par-là on étoit porté à y croire. A la vue du ciel et de la terre, et des àutres ouvrages de Dieu, David s'écrioit: « Seigneur, que » votre nom est admirable par toute la terre(1) »! et après s'être porté par ce motif à le célébrer, il en revient encore à l'admiration. Seroit-ce là l'oraison de passiveté, ou une affection générale qui convient à tout chrétien qui s'élève à Dieu par les créatures? Tont est passiveté à qui la cherche partout, et il ne faut qu'avoir nommé l'admiration comme le principe de la philosophie chrétienne, comme elle l'est de la naturelle, pour saire conclure: Voilà le gnostique, c'est-à-dire, l'homme passif, dont le partage est de contempler, et non de méditer.

# SECTION II.

Autres passages produits, dont l'effet est tout contrairé à celui qu'on a prétendu : restriction importante de saint Clément dans les choses de perfection qu'il attribue à son gnostique.

Lz second passage est remarquable, où saint Clément ayant parlé de cette force permanente de contempler et de posséder la vivacité de la science, ajoute que le gnostique, l'homme éclairé, intellectuel et spirituel fait tous ses éfforts pour l'acquérir (2). Nous verrons ailleurs que ces efforts durent toute la vie, et que la distinction

<sup>(1)</sup> Ps. VIII. 1, 10. — (2) Strom. lib. VII, p. 725.

qu'on peut faire de ce côté-là du gnostique commençant et du gnostique parsait est sans sondement. Contentons - nous ici de remarquer que celui qui fait ses efforts est déjà gnostique, c'està-dire, déjà parfait. En un autre endroit, saint Clément dit, dans le même sens, « que la ressem-» blance avec Dieu consiste, autant qu'il est » possible, à conserver dans son esprit une seule » disposition à l'égard des mêmes choses(1)». Encore dans un autre endroit, il met cette ressemblance « à être juste comme Dieu, et uni, autant » qu'il se peut, à son Esprit saint ». Il y a sans exagérer cinquante endroits, où, parlant de ces permanences de contemplation et ressemblances avec Dieu, il ajoute comme un correctif nécessaire cette restriction, autant qu'il se peut; nous apprenant par-là à la sous-entendre partout : ce qui dans la suite nous fera connoître que le gnostique, l'homme parfait n'est jamais sans quelque effort, parce qu'il ne parvient jamais à la perfection où il tend; et cela est si naturel, que je m'étonnerois beaucoup qu'on pût penser autrement. Quand donc on trouve si souvent dans saint Clément, le repos, la tranquillité, l'immobilité, la ressemblance avec Dieu, et le reste, il faut suppléer autant qu'il se peut. Et loin de conclure des fortes expressions de ce Père, qu'on est absolument dans la permanence, dans la perpétuité de la contemplation, et le reste, il faudroit conclure au contraire qu'on y est autant

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 14, p. 530,

qu'il se peut, autant que la condition d'une vie mortelle le peut souffrir. Or elle ne souffie pas qu'on soit toujours dans l'acte permanent de la contemplation, comme on verra en son lieu. Ce que l'ame peut et ce qu'elle fait, c'est de conserver toujours, comme le dit saint Clément, à l'égard des mêmes objets, autant qu'il lui est possible, les mêmes dispositions, les mêmes pensées; non pas qu'on puisse toujours y penser actuellement, mais parce que toutes les fois qu'on y pense on en juge toujours de même; et c'est en ce sens qu'on conclut, non pas la succession, mais la diversité des pensées, comme il sera démontré ailleurs; puisqu'aussi bien l'auteur des Remarques nous renvoie lui-même à ce qu'il en dira en parlant de l'immutabilité de la gnose.

Nous traiterons aussi plus commodément ailleurs cette question: Si le gnostique de notre saint prêtre a cessé d'être discursif, comme on le prétend, ou même de le pouvoir être, comme il faudroit le prouver, pour faire du gnostique un homme passif au sens des mystiques.

Au reste, tout ce qu'on rapporte, dans ce chapitre quatrième des Remarques, de l'habitude de la contemplation, confirme entièrement mon système. Tout ce que dit saint Clément de la stabilité du chrétien dans la contemplation, sans supposer ni passiveté ni rien d'extraordinaire, ne présuppose autre chose que la force de l'habitude, comme ce Père ne cesse de le répéter. Cette force dure à sa manière dans la nuit comme

dans le jour. Il ne faut pas s'étonner, ni rapporter à des états extraordinaires que les songes soient plus réglés. Nous verrons que ce bon effet, comme celui de régler les images de notre imagination vagabonde et de notre esprit trop actif, ·doit suivre naturellement de l'habitude, qui tient l'esprit et le corps dans la sujétion. On parle beaucoup ici de Cassien. On examinera, en expliquant cet auteur, quel rapport il peut avoir avec saint Clément; mais je crois alors démontrer qu'il n'en a aucun avec les nouveaux, mystiques. Quant à la contemplation par négation, qu'on amène ici, ce me semble, sans nécessité, nous en parlerons amplement en parlant de saint: Denis; et tout cela ne sert de rien aux nouveaux mystiques; pnisque cette manière de contempler Dieu, en disant plutôt ce qu'il n'est pas qu'en affirmant ce qu'il est, ne présuppose ni passiveté ni aucune de ces impuissances sur lesquelles les nouveaux mystiques fondent leurs états.

# CHAPITRE V.

La gnose est une habitude de charité pure et désintéressée.

J'examment ce chapitre avec celui où il est parlé du désir, qui est le dixième. Je répéterai seulement, que l'opinion de l'Ecole, qui met, non pas la perfection, mais l'essence même de la charité dans cette pureté et désintéressement de l'amour, qui est celle que vous suivez avec les nouveaux mystiques, ne permet pas de conclure que ce désintéressement soit un état particulier. Que si vous dites que cet état particulier consiste dans la persection de ce désintéressement, et que cette perfection ne se trouve que dans l'état passif, je vous demanderai si vous prétendez que tous les saints, et en particulier tous les saints martyrs aient été dans cet état, ou l'aient même connu. Nous avons les instructions qu'on a données aux martyrs, où certainement il n'y a ni trait ni virgule qui tende là. Bien au contraire, nous verrons bientôt qu'on leur inspire tous les sentimens que vous y croyez opposés. Cependant c'étoient ceux qu'il falloit instruire dans cet état, et les y former; puisqu'ils étaient appelés à pratiquer la plus grande charité, qui est, comme dit notre Seigneur, celle de donner son ame pour son ami.

Saint Clément s'est embarrassé aussi bien que Cassien, en cela son imitateur, lorsqu'il a séparé les biens que l'œil n'a pas vus, ni l'oroille entendus, et qui sont réservés à la parfaite charité, d'avec le centuple promis à ceux qui ont cru simplement, et qui ont agi purement par espérance; comme si Jésus-Christ avoit séparé la vie éternelle, qui comprend ces biens, d'avec le centuple, ou que sans la charité, qui n'est jamais sans ce désintéressement, on pût avoir quelque part aux promesses spirituelles de son Evangile. Ce lieu, ditesvous, doit être adouci. Je laisse cela à part, et je recevrai votre adoucissement quand vous en serez

content vous-même. Je laisse encore à part dans le même endroit de ce Père (1), le discours où il semble présupposer que les vrais martyrs, qui scellent leur foi par leur sang dans le sein de la charité, qui est celui de l'Eglise, peuvent être sans charité. Ce n'est pas ce que croit l'Eglise, qui les mettant tous à la tête de tous les saints dont elle honore la mémoire, leur attribue la charité dans le degré éminent, dans la plus parfaite imitation de celle de Jésus-Christ. Je laisse, dis-je, tout cela, et quoi qu'il en soit, on m'accordera du moins que les martyrs étoient appelés à l'acte et à l'habitude de la charité la plus parfaite. Mais si elle dépend de l'état passif, il falloit donc leur apprendre cet état. Cet état étoit-il un mystère, même pour les martyrs? non, sans doute; et si quelques chrétiens méritoient qu'on leur révélât ce secret, c'étoient les martyrs. Tout est plein dans l'antiquité des instructions qu'on leur donnoit, et des actes qu'ils faisoient eux-mêmes parmi les coups et sous la hache des persécuteurs, sans qu'en tout cela on voie le moindre trait de passiveté.

# CHAPITRE VI.

La gnose est une contemplation permanente.

Cz chapitre a une liaison nécessaire avec celui qui suit, où il est traité de l'état d'impassibilité

(1) Strom. lib. 14, p. 519, etc.

de la gnose; et l'on ne verra que sur ce chapitre la parfaite résolution des difficultés. Néanmoins pour suivre les Remarques, autant qu'il sera possible, pied à pied, nous ferons les réflexions suivantes sur ce chapitre sixième.

## SECTION 1.

Explications générales, ou cless des expressions de S. Clément.

Pour réduire les expressions de saint Clément à leur juste mesure par lui-même, il faut premièrement y sous-entendre les restrictions qu'il y apporte ordinairement, comme celle-ci, autant qu'il se peut, ainsi qu'il a été dit. Par exemple, on nous allègue souvent que ce Père fait comprendre Dieu à son gnostique. La solution générale à tous ces passages, c'est qu'il a dit en un autre endroit ce qu'il faut suppléer partout: « On comprend » Dieu autant qu'il se peut (1) ».

Il y a d'autres restrictions de même nature que celle-ci. On tire un grand avantage de ce que ce Père donne si souvent son gnostique comme un homme si parfait : sous-entendez, comme il l'explique en d'autres endroits, « parfait autant qu'il » est permis à un homme (2) »; ou encore plus clairement : « Le gnostique, quoique d'un mérite plus » grand, selon qu'il se peut parmi les hommes, » ne sera pourtant point appelé parfait étant en » la chair; car ce terme est réservé à la fin de » la vie (3) »; ce qui lui avoit fait dire dans le

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 1, p. 355. - (2) Lib. v, p. 666. - (3) Lib. 1v, p. 526.

même endroit: « Pour de parfait en toutes choses, » je ne sais s'il y en a d'autre que Jésus-Christ (1) »; c'est-à-dire, sans difficulté, je n'en connois point.

On s'appuie principalement sur ce terme d'apathie et d'habitude, d'apathie ou d'impassibilité, si souvent attribué par saint Clément à son gnostique; mais si l'on avoit remarqué cette restriction, habitude d'apathie pour ainsi dire (2), ce seul correctif auroit empêché bien des conséquences outrées et insupportables.

En général les grands mots exagératifs portent en eux-mêmes leurs restrictions dans leur propre excès, et l'on voit bien naturellement qu'ils demandent un correctif; mais quand ce correctif est apporté par l'auteur même, le dénouement est certain, et il n'est pas permis de s'y tromper.

C'est encore un autre correctif de la même expression d'apathie, que de dire que le gnostique tâche d'approcher de celle de notre Seigneur; c'est-à-dire, que son apathie n'est pas une perfection où il soit parvenu, mais un effort pour y parvenir, qui est le langage commun de tous les saints, comme on verra.

La seconde solution générale de ces sortes de passages, c'est de les entendre par comparaison. Par exemple, la vertu par habitude, qui est celle que saint Clément attribue partout à son homme spirituel, est fixe et permanente, immobile, par comparaison à une simple disposition encore changeante et douteuse des commençans. C'est par

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 17, p. 525. — (2) Ibid. p. 528.

cette sorte de comparaison que les philosophes eux-mêmes attribuent à l'habitude un état fixe, et par-là une certaine immobilité, à la dissérence de ces premières dispositions changeantes et incertaines.

C'est ce qu'explique saint Clément par ces paroles : « Tant que la partie principale de l'ame » demeure dans un changement et dans l'insta» bilité, la force de l'habitude ne s'y peut pas » conserver (1) ». Il a donc fallu établir quelque chose de permanent et immuable de soi pour expliquer la nature de l'habitude; ce qui ne suppose ni passiveté, ni aucune voie extraordinaire, mais la seule définition de l'habitude formée.

J'ajonte, en troisième lieu, qu'il faut regarder ce discours où l'on donne l'idée et la forme d'un homme parfait, dans le même sens qu'en donnant l'idée d'un roi ou d'un capitaine, on énonce ce qui doit être, et où l'on doit tendre, plutôt que ce qui est en effet. Un roi fait toujours justice : un capitaine n'est jamais surpris, il prévoit tout, il est prêt à tout, et ainsi du reste. Ainsi un homme spirituel est imperturbable, c'est-à-dire, il le doit être, et telle est la fin qu'on se propose. C'est ce qu'explique en termes formels saint Clément lui-même (\*).

. . . . . . . . . . . . .

<sup>(1)</sup> Lib. v1, p. 653.

<sup>(\*)</sup> Il se trouve ici une lacune d'une page à peu près. On en trouvers encore quelques autres dans la suite, qu'on aura soin de marquer. Lorsque M. de Meaux travailloit à sou Instruction

### SECTION 11.

Locutions plus particulières, et preuves que le gnostique fait toujours de nouveaux efforts.

Saint Clément dit que le gnostique, qui est déjà arrivé à être le maître de lui-même et à contempler toujours, s'applique, autant qu'il peut, à posséder la puissance de la contemplation. Comment il peut s'appliquer à posséder ce qu'il a, il est aisé de l'entendre; c'est à cause qu'il n'est jamais si absolument possesseur de cet état, qu'il n'ait toujours besoin de s'appliquer à le posséder de plus en plus. Car les plus parfaits veulent toujours devenir plus parfaits, et ne cessent de se proposer au-dessus de tout ce qu'ils ont une perfection souveraine, dans laquelle néanmoins ils tendront encore plus haut. Saint Paul nous en est un bon témoin, et il montre à ceux qu'il nomme parfaits, qu'ils doivent toujours s'étendre à une perfection plus éminente, sans jamais se relâcher de leurs poursuites, ni cesser de désirer leur avancement, comme la suite le mon-

sur les Etats d'oraison, il crut devoir y faire entrer plusieurs endroits de cet ouvrage, qui convenoient à la matière qu'il traitoit alors. C'est ce qu'on voit principalement dans le sixième livre de cette instruction, où il emploie l'autorité de saint Clément. L'illustre auteur, qui ne destinoit point cet ouvrage à l'impression, parce qu'il se flattoit que M. Fénélon, contre lequel il ne vouloit point faire d'éclat, se rendroit à ses raisons, ne faisoit aucune difficulté d'employer, quand l'occasion s'en présentoit, des matériaux tout trouvés et tout disposés; et voilà la vraie raison des lacunes qu'on trouve dans la Tradition des nouveaux Mystiques. (Edit. de Paris.) trera plus clair que le jour. Conformément à cette doctrine, celui qu'on nous donne comme un gnostique des plus parfaits, « qui est con-» traint à être bon, et qui de bon et fidèle ser-» viteur est parvenu à être ami par la charité, à » cause de la perfection de l'habitude qu'il a ac-» quise purement par la discipline et par un » grand exercice (1) »; (le voilà, ce me semble, assez parfait) et néanmoins celui-là même « fait » de grands efforts pour arriver à la souveraine » perfection de la connoissance, orné dans ses » mœurs, établi dans l'habitude, ayant toutes les » richesses du véritable gnostique ». On désire donc encore quand on a la connoissance parfaite, et non-seulement on désire, mais encore on fait des efforts pour passer plus outre.

C'est donc en vain qu'on cherche dans saint Clément le passif des nouveaux mystiques, qui est si plein, que loin d'avoir à faire aucun effort, il ne pousse pas même un seul désir, et ne fait à Dieu aucune demande. Mais tout cela, c'est une idée, que nous verrons combattue par cent passages de saint Clément, qu'on lui veut donner pour patron.

[La troisième Section manque toute entière.]

#### SECTION IV.

Si le gnostique exclut tout raisonnement discursif.

L'AUTEUR des Remarques, prétend que « toutes » ces expressions (\*) marquent clairement une

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 735, 736.

<sup>(\*)</sup> Celles sans doute qui étoient dans la troisième section,

» contemplation habituelle sans actes résléchis et » distincts ». Et un peu après : « Este ne consiste » point, dit-il, en actes résléchis et passagers, » ce qui ensermeroit des retours et des interrup-» tions ». Le contraire paroîtra bientôt : mais pour aller au principe, il saut voir avant toutes choses, si saint Clément a exclu le raisonnement discursif.

Et d'abord nous venons de voir que la science de son gnostique ou contemplatif est « une ferme » compréhension de la vérité, qui, par des raisons certaines et invariables nous mène à la » connoissance de la cause (1) ». Or cet état, où l'on procède par les vraies raisons à la connoissance de la cause, est un état discursif. Notre saint prêtre n'a donc pas exclu cet état de celuir de son gnostique.

« Le gnostique, dit-il ailleurs (2), use très» bien de la science ». Et un peu après : « En
» contemplant en elle-même la substance qui fait
» l'objet de la géométrie et se la rendant famí» lière, il atteint par l'intelligence la nature du
» continu, et la substance immuable qui est dif» férente de tous les corps ». Voilà un homme
qui procède par la connoissance de la nature du
corps, à celle de la nature incorporelle et immuable, c'est-à-dire, à celle de Dieu. Il continue:
« L'astronomie l'élevant au ciel et aux révolu» tions des étoiles, il considère sans cesse les
» choses divines et ce beau concert de toutes les

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 695. — (2) Lib. VI, p. 654, 655.

<sup>»</sup> parties

» parties de l'univers, qui a conduit Abraham à » la connoissance du Créateur ». Il poursuit: « La dialectique sert au gnostique à faire la divi-» sion des genres dans leurs espèces, et la dissé-» rence des êtres, jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux » premiers et aux plus simples ». Il conclut qu'il faut obéir au prophète qui parle ainsi : « Cher-» chez Dieu et affermissez-vous dans la vérité; » cherchez sa face en toute manière (1), car Dieu » ayant parlé en tant de sortes, on ne le connoît » pas par une seule voie. Le gnostique ne re-» garde donc pas les sciences comme des vertus, » et ce n'est pas pour cela qu'il en apprend plu-» sieurs; mais s'en servant comme de secours » pour faire la distinction des choses communes » et des propres, il les emploie à la connoissance » de la vérité ». Je ne veux pas conclure de là; ni que tout le monde soit obligé à tous ces discours, ni qu'il s'en faille toujours servir; mais seulement que les connoissances et les actes discursifs, loin de répugner au genre de l'état du gnostique, au contraire sont pour lui un des moyens de chercher la face du Seigneur.

C'est encore dans le même esprit que saint Clément dit ailleurs (2) « que la science gnostique » est la contemplation de la nature »; sans doute parce qu'elle élève le spirituel à la connoissance et à l'amour de Dieu.

Tout cela est d'un esprit bien différent de celui des nouveaux mystiques, qui dans leur état pas-

<sup>(1)</sup> Ps. civ. 4. - (2) Strom. lib. 17, p. 475.

sif, qui est le seul qu'ils reconnoissent pour contemplatif, non-seulement ne reçoivent plus ces progrès de la créature au Créateur, qu'ils relèguent à l'état plus bas de la méditation; mais ne veulent même pas permettre qu'on se serve de Jésus-Christ et des mystères de son humanité pour aller à Dieu. Au contraire, à toutes les pages de saint Clément d'Alexandrie, on verra dans le gnostique une considération perpétuelle des paroles et des actions de l'Homme-Dieu pour s'exciter à lui ressembler. C'est un raisonnement que ce Père ne fait jamais quitter à son gnostique; et je le prouverois par cent passages, si je ne croyois inutile de rechercher avec soin ce qu'on trouvera sous sa main à l'ouverture du livre. En général, on ne trouvera aucun endroit de ce Père où il sépare le μελετᾶν, c'est-à-dire, la méditation, ni le loyador et les autres mots qui signifient le raisonnement, d'avec l'état contemplatif ou gnostique; au contraire on les voit partout marcher ensemble: et si l'on répond qu'il parle plus en général et ne vient pas à ces précisions, c'est parlà même que je conclurai qu'elles lui sont inconnues, ou du moins qu'elles ne sont point, comme on prétend, l'objet de son livre.

Mais passant plus outre, je dis qu'à bien plus forte raison, il n'a pas intention d'exclure de l'état gnostique ou parfait les efforts, au sens qu'on dira, ni les actes distincts et réfléchis que nous allons voir qu'il fait faire en grand nombre à son gnostique. En attendant, nous voyons que

ces actes ne répugnent pas à la nature de la connoissance que ce Père se propose de nous expliquer.

### SECTION V.

De la contemplation par négation du simple regard amoureux, et de l'exclusion des attributs.

IL faut bien trouver dans saint Clément le regard amoureux; mais afin que ce soit celui des mystiques, il doit exclure toute idée distincte. C'est une notice générale et confuse de Dieu sans attributs, ni absolus ni relatifs. En cette sorte ils entraînent nécessairement une succession de pensées contre les principes des nouveaux mystiques; mais c'est ce que saint Clément ne connut pas. « Dieu, dit-il (1), est infini et sans figure, et ne » peut être nommé. Quoique nous le nommions » quelquefois improprement et en le nommant » Dieu, ce qu'on ne peut faire proprement, et » que nous le nommions Un, ou Bon, ou Intelli-» gence, ou Celui qui est, ou Père, ou Dieu, ou » Créateur, ou Seigneur, nous ne prétendons » point par-là dire son nom; mais nous nous » servons de tous ces beaux noms à cause de notre » disette.... Car aucun d'eux pris à part n'exprime » Dieu, mais tous ensemble en indiquent la sou-» veraine puissance ». Voilà comment on est contraint, pour connoître Dieu, de conduire son esprit sur plusieurs idées, étant impossible d'en trouver aucune dont on soit content; de sorte que

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v, p. 587.

tout se termine à se perdre dans quelque chose de plus inconnu.

Parmi toutes ces idées, les mystiques, à qui il n'en faut qu'une seule et encore la plus générale, s'attachent à celle-ci, Celui qui est; et c'est en effet la plus grande, comme la plus simple de toutes. Mais saint Clément d'Alexandrie la range avec les autres, dont le concours est nécessaire pour exprimer Dieu à notre manière imparfaite. On voit aussi qu'il ne s'astreint pas et qu'il n'astreint pas son gnostique à la manière négative de connoître Dieu. Ainsi en toutes façons il admet dans l'état contemplatif la succession des pensées; et l'une et l'autre méthode, je veux dire l'affirmative et la négative, sont toutes deux excellentes dans les voies de Dieu, puisqu'elles aboutissent également à le reconnoître incompréhensible.

Je ne vois pas au surplus quel avantage on peut tirer de ce que saint Clément préfère la manière négative. Elle n'est pas plus passive que l'autre, ni par conséquent plus favorable aux nouveaux mystiques. On vient par raisonnement à connoître qu'on ne peut rien dire de Dieu qui soit digne de sa perfection, comme on vient par raisonnement à dire qu'il est parfait. La foi enseigne aussi également l'un et l'autre, et l'on n'a besoin ni pour l'un ni pour l'autre de la passiveté des mystiques.

Quant à l'exclusion des images, qu'on trouve en beaucoup d'endroits de saint Clément, il entend ordinairement les images corporelles de Dieu, qui sont comme autant d'idoles que se forgent dans leur esprit les hommes charnels. Il entend aussi quelquesois toutes les images sensibles qui se mettent entre Dieu et nous. Mais les nouveaux mystiques poussent la chose bien plus loin, puisque, par les images qu'ils excluent, souvent ils entendent les idées distinctes, et souvent même celle de Jésus-Christ homme: deux choses, comme on a vu, directement opposées à ce Père.

### SECTION VI.

Portes expressions de saint Clément sur l'immutabilité, qu'il attribue à son gnostique.

IL en faut maintenant venir aux expressions dont on se prévaut le plus, qui sont celles où saint Clément dit, principalement au septième livre (1), que le gnostique ne peut déchoir, et que sa vertu est inamissible. Or l'on pourroit demander d'abord : Que prétendez-vous? quoi? que ces propositions sont véritables, ou qu'encore qu'elles soient fausses jusqu'à l'hérésie formelle, et expressément condamnées, il est permis de les avancer, et encore sans correctif, et même ne pas observer le correctif de saint Clément, car le voici aux mêmes endroits que vous citez (2). « L'habitude » devient naturelle à celui qui s'en fait, par » l'exercice gnostique (parfait,) une vertu qu'on » ne peut plus perdre (inamissible;) car comme » la pesanteur est assignée et attribuée à la pierre, ainsi la science inamissible l'est à celui dont

<sup>(1)</sup> Strem. lib. v11, p. 725; etc. - (2) Lib. v11, p. 726.

» nous parlons, non involontairement (comme la » pierre,) mais de son bon gié par la puissance » raisonnable (gnostique, intellectuelle et par-» faite) et prévoyante ». Vous tirez avantage de la comparaison de la pierre, mais votre auteur ne s'en sert que pour montrer au contraire de la différence entre une pierre qui agit sans volonté, et le gnostique qui agit volontairement et librement, par raisonnement, par intelligence, par prévoyance; et c'est pourquoi il continue: « Il par-» vient donc (le gnostique ou l'homme parfait) à » ne pouvoir perdre la vertu, parce qu'il ne peut » perdre la précaution; il vient par la précaution » à ne pécher plus, et par le bon raisonnement » τῆς εὐλογιςίας à rendre la vertu inamissible. II » paroît que la gnose (la connoissance pratique » et parfaite de la vertu chrétienne) donne le bon » raisonnement, puisqu'elle apprend à discerner » ce qui peut donner du secours pour la perma-» nence de la vertu. La gnose (la connoissance) » de Dieu est donc une très-grande chose, puis-» que par elle on conserve ce qui rend la vertu » inamissible »; c'est-à-dire, comme on a vu, la prévoyance, la précaution, le bon raisonnement, que le gnostique comme gnostique conserve toujours, et ne peut pas ne pas conserver, tant qu'il est gnostique, encore qu'il le conserve volontairement et librement, ce qui est toujours, comme vous savez, la même chose dans saint Clément en cent endroits.

Vous avez vu ce passage, vous l'avez cité, et

vous en faites votre fort. Dites-vous donc à vousmême pourquoi vous n'y avez pas vu ces prévoyances, ces précautions, ce bon raisonnement du gnostique, et tout ce qu'il conserve pour rendre la vertu inamissible, non plus que la connoissance et le discernement de tous les secours qu'on peut avoir pour cela.

Un de ces secours est la demande que saint Clément avoit exprimée en disant dans le même livre, quatre ou cinq pages au-dessus du passage qu'on vient de voir (1): « que le gnostique doit » prier plus que tous les autres, parce qu'il sait » les véritables biens et ce qu'il faut demander » en particulier, et quand, et comment »; ce qu'il réfute sans cesse, comme nous verrons au chapitre de la prière. Mais ce que je veux remarquer ici, « c'est que le gnostique, et le gnostique par pos-fait, « prie et demande les véritables biens, c'est-» à-dire, les biens de l'ame, coopérant aussi (et » s'aidant lui-même) pour parvenir à l'habitude » de la bonté, en sorte qu'il n'ait pas les biens » comme on a des sciences surajoutées, mais qu'il » soit bon lui-même ».

Il n'y a point là de contradiction. Car encore que le gnostique ou le chrétien parfait soit déjà bon, et qu'il ait déjà l'habitude de la vertu, ou il ne croit point l'avoir, ou il ne songe pas qu'il l'ait, oubliant ce qu'il a passé et s'étendant toujours en avant à l'exemple de saint Paul, comme

<sup>(1)</sup> Stram. lib. v11, p. 721.

saint Clément nous l'a dit dans son Pédagogue (1); ou ensin il ne l'a jamais assez, et il en demande sans cesse la continuité et l'augmentation, comme nous le verrons au chapitre de la prière.

Voilà donc de quelle manière le gnostique ne peut déchoir, et que sa vertu est inamissible, parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour la rendre telle: car il prie et demande à Dieu d'être bon; et non content de prier, et de laisser ensuite tout faire à Dieu, il s'aide lui-même, comme dit saint Clément (2); et les secours qu'il se donne sont ceux que ce même Père a expliqués un peu après (3); c'est-à-dire, la prévoyance, la précaution, et le bon raisonnement, pour conserver en lui-même tout ce qui rend la vertu inamissible.

Ainsi les propositions de saint Clément ne sont pas si étonnantes que vous voulez les faire paroître; puisqu'au fond, comme vous voyez, elles sont conditionnelles, et entièrement semblables à celles-ci du Psalmiste (4): « Il règle tous ses discours avec » jugement; éternellement il ne sera point ébranlé: » son cœur est toujours prêt à se confier au Sei- » gneur : son cœur est affermi et ne sera point » ému. Celui qui se fie en Dieu est comme la mon- » tagne de Sion : celui qui habite en Jérusalem » ne sera point ébranlé ». Il ne reste plus qu'à dire que ces dispositions sont uniquement de l'état passif, et non de l'état du chrétien, qui parvient, comme il est certain, par les grâces et

<sup>(1)</sup> Pædag. lib. 1, p. 107. — (2) Strom. lib. VII, p. 721. — (3) P. 726. — (4) Ps. GXI. 5, 8. GXXIV. 3.

les voies communes à l'habitude de la vertu, jusqu'à devenir un saint digne du culte public. Mais saint Clément s'opposeroit à cette pensée, puisqu'il veut que ceux dont il parle, c'est-à-dire, les hommes parfaits, non contens de demander à Dieu les vrais biens, ce qui n'est pas passif, fassent ce qui l'est encore moins, si l'on veut; c'est-à-dire, qu'ils s'aident eux-mêmes à les obtenir et à les conserver par la prévoyance ou la précaution que donne le bon raisonnement; en sorte qu'ils ne puissent les perdre, au sens qu'on dit que celui qui observe tous ses pas ne tombe pas et même ne peut pas tomber.

Au reste, on peut voir encore, dans ces passages, si le contemplatif de saint Clément est un homme qui, attaché à un seul acte toujours continué sans interruption et sans réflexion, a cessé de raisonner, de prévoir, de prendre ses précautions; et si, comme les autres hommes, il ne reçoit pas la succession des pensées, plus ou moins, selon le degré de perfection où il est, mais toujours immanquablement tant qu'il est en vie. On peut encore décider par-là si saint Clément, comme on le prétend, a reconnu l'abandon des nouveaux mystiques; c'est-à-dire, un abandon, où sans rien produire de son côté et sans oser se remuer, on attend que Dieu fera tout. Mais ce sera là la matière d'un autre chapitre, où l'on verra que s'il y a un Père opposé à cet abandon, c'est celui-ci, comme on le peut déjà voir; mais on le verra toujours de plus en plus.

#### SECTION VII.

Solutions particulières pour les passages où il est dit que le gnostique en vient à une habitude de contemplation éternelle, immuable, et inaltérable.

Les passages qu'on vient de voir suffiroient pour faire bien entendre ces derniers. Mais nous avons outre cela trois solutions fondées sur des principes particuliers, dont le premier est tiré de la nature des objets de la contemplation, qui étant invariables causent une science qui leur est semblable, c'est-à-dire, qui ne varie point, qui est ferme et inébranlable, et qui communique ces qualités au sujet où elle se retire, ce que je tranche en un mot, parce qu'il a déjà été expliqué (\*).

Le second principe est tiré de la nature de l'habitude formée par opposition aux premières dispositions changeantes et incertaines, ce qui a aussi été déjà expliqué (1).

Ensin le dernier principe est tiré de la nature de la charité, sans laquelle il n'y a point de contemplation parsaite. Or c'est la charité dont saint Paul a dit qu'elle ne se perd jamais (2), parce qu'au lieu que la soi et l'espérance s'évanouissent dans la claire vue, la charité ne fait que s'y assermir. Voilà donc, sans avoir recours aux passivetés des mystiques, trois raisons d'attribuer

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, sect. 1. — (2) I. Cor. XIII. 8.

<sup>(°)</sup> Bossuet renvoie à la troisième section de ce chapitre. C'est celle qui mauque, comme nous l'avons déjà observé. (Edit. de Paris.)

quelque chose d'inaltérable, d'invariable et d'inébranlable au contemplatif parfait. La première, pour établir la différence des opinions, d'avec la science gnostique ou intellectuelle, dont les objets sont éternels: la seconde, pour établir la différence des dispositions changeantes d'avec l'habitude formée: la troisième, pour établir la différence de la charité d'avec la foi et l'espérance; et c'en est assez pour expliquer le passage de saint Clément où il est dit, que la gnose ou la connoissance de la sagesse « parvient par l'exer-» cice à une habitude de contemplation éternelle » et inaltérable (1)», et les autres de même nature.

#### SECTION VIII.

L'Entendre perpétuel de saint Clément s'explique par les mêmes principes, et par la nature de l'habitude.

On fait bien valoir et on répète souvent ce passage de saint Clément: « L'entendre, par le » continuel exercice, devient un toujours entendre, et toujours entendre est l'essence ou la » substance οὐσία, du gnostique ou du spirituel par » une certaine température qui n'a point d'in- » terruption, et la perpétuelle contemplation est » une vive substance, ζῶσα ὑποςασις (2) ». C'est principalement dans ces paroles qu'on croit trouver l'état passif; mais de bonne foi et sans raffiner, elles ne supposent autre chose, sinon que la force de l'habitude est une seconde nature..... (\*)

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 645. — (2) Lib. IV, p. 529.

<sup>(\*</sup> Le reste de cette section a été ôté par l'anteur, pour être employé ailleurs. (Edit. de Paris.)

### SECTION IX.

Des nécessités que saint Clément attribue à son gnostique.

On cite, p. 118 des Remarques, ce passage: « Qu'il (le gnostique) est contraint à être bon »; et p. 121 et autres : « Qu'il boit, qu'il mange, » qu'il se marie, non par choix, mais par néces-» sité ». On ne comprend pas en vérité qu'un si habile théologien puisse alléguer de tels passages. Le premier qui porte que « le gnostique est con-» traint à être bon (1) », se peut entendre facilement par celui-ci du même livre : « Le comman-» dement nous contraint à cause de l'excellente » bonté (2) », ou de Dieu, ou de sa loi et de ses préceptes : encore plus clairement ce passage, « le gnostique est contraint à être bon », se doit entendre par celui-ci qui lui est semblable : « Nous » sommes contraints à être chrétiens (3) »; c'està-dire, que nous y sommes déterminés par des raisons convaincantes, et que nous y sommes portés par un attrait invincible. Si cela signifie que c'est être passif à la manière des nouveaux mystiques, tout chrétien le sera, et saint Clément ne parlera plus d'un état extraordinaire. Au reste, c'est partout le même mot qu'il faut traduire de même, βιάζεται, βιαζόμεθα, βιαζόμενης εντολής, avec la terminaison passive. Est-ce là ce passage qu'on répète tant pour établir l'état passif? Voyons l'autre.

« La gnose ne devient jamais ignorance, et

<sup>(1)</sup> Strom. lib.  $\forall 11, p. 735.$  — (2) Ibid. p. 732. — (3) Lib.  $\forall 1, p. 689.$ 

» l'excellent ne se change point en mal : c'est » pourquoi il obéit, il mange, il se marie non par » choix, mais par nécessité (1) ». Les premières locutions sont de la nature de celles-ci du même Père: « L'homme de bien ne fait point le mal: » la charité ne permet point de pécher (2) », qui reviennent à celles-ci : « Ce qui est né de Dieu » ne péche pas (3): la charité ne pense point le » mal (4) », et le reste; qui marque plutôt la nature des vertus, et à quoi elles portent l'ame, que la perfection entière et absolue du sujet. Mais qu'on le prenne comme on voudra, nous avons assez démontré le sens de semblables propositions. Pour celle-ci, où l'on veut trouver de si grands mystères, « Il boit, il mange, il se marie, non » par choix, mais par nécessité », visiblement elle ne regarde que les nécessités corporelles. Pour en être convaincu, il ne faut que considérer ce que saint Clément met ensemble. S'il avoit voulu expliquer que le sage fait tout par nécessité, il ne falloit pas restreindre son discours aux nécessités corporelles. Il a raison de dire que le sage n'y satisfait point par choix; car il voudroit ne les point avoir; mais il y cède par nécessité. On trouvera partout dans saint Clément, comme dans les autres auteurs, qu'il appelle nécessités, celles qui viennent du côté du corps, parmi lesquelles il compte le mariage; comme quand il dit au cinquième livre (5), « qu'en ce qui regarde

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 741. — (2) Ibid. p. 693. Lib. IV, p. 519. — (3) I. Jean. III. 4. — (4) I. Cor. XIII. 5. — (5) Str. lib. V, p. 450.

» le mariage, la nourriture et les autres choses » semblables, il ne faut rien faire par cupidité, » mais seulement ce que la nécessité demande ». Il ne faut pas nous donner la peine d'expliquer en quelle sorte le mariage est-compris parmi les nécessités ou besoins. On sait ce qu'en dit saint Paul (1). Cet apôtre appelle cela nécessité aussi bien que saint Clément, et comme lui il l'oppose au choix et à la puissance qu'on a sur sa volonté. Il ne faut point faire fort sur le mot de choix; ce sont façons de parler de tout le langage humain. En ce sens saint Clément oppose toujours ce qu'on fait par crainte, ou même par espérance, à ce qu'on fait librement, par volonté ou par choix. A plus forte raison a-t-il pu dire que son sage ne boit ni ne mange point par choix; parce que ce sont des servitudes du corps dont il voudroit être délivré. Voilà sans doute tout le mystère de ces nécessités et de ces choix, d'où l'on tire tant d'avantages. Et ce qu'ajoute saint Clément : « Que » le sage mange et se marie, si le Verbe le dit, » et comme il convient (2) », est clairement de même dessein que le reste; car le Verbe ayant prescrit par sa parole quand il faut faire ces choses, il n'y a qu'à faire ce qu'il dit. Que si l'on veut ajouter l'inspiration à la parole, ce ne sera toujours, sans voie extraordinaire, que l'état du chrétien parfait, qui sait mieux que tous les autres qu'il ne pense rien de lui-même comme de luimême.

<sup>(1)</sup> I. Cor. VII. 9. - (2) Pag. 741.

### SECTION X.

# Suite des passages du chapitre sixième.

Je laisse ce qu'on dit de la pureté des songes, à quoi nous avons déjà satisfait. Saint Clément ajoute que « le gnostique est toujours pur pour » la prière; car il prie avec les anges, leur étant » déjà égal. Il n'est jamais hors d'une sainte garde; » enfin il est parvenu à la mesure de l'homme » parfait (1) ». Je ne vois point là d'état extraordinaire, mais seulement que saint Clément a suivi l'interprétation de ceux qui rapportent à la perfection de cette vie, cette mesure de l'âge parfait dont parle saint Paul (2); ce qui n'induit qu'une perfection telle que l'ont tous les saints, qui sans doute ne sont pas passifs.

J'en dis autant de « cette garde des anges dont » le gnostique ne sort jamais ». Tous les saints sont sous cette garde, et ce n'est pas l'oraison passive qui les y met. Il ne sert de rien d'insister sur la perpétuité et la consistance, ou permanence de la contemplation. Nous avons vu qu'elle ne dépend pas de la passiveté des mystiques. Il est vrai que saint Clément représente « au milieu » de la vraie Eglise une portion plus pure que » le reste, qu'il nomme l'Eglise spirituelle (3).»; mais il resteroit à prouver qu'elle n'est composée que des ames passives. « Elle est poussée, dit-on, » par l'esprit de Dieu ». Sans doute; car tous

<sup>(2)</sup> Strom. lib. v11, p. 739. — (2) Ephes. 1v. 13. — (3) Strom. lib. v11, p. 739.

ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, en sont poussés et animés. « Elle demeure dans le repos » de Dieu »; donc elle est dans l'état passif. On nie cette conséquence, et tout ce qui ne va pas là est inutile au sujet.

# CHAPITRE VII.

Sa gnose est un état d'impassibilité.

Nous sommes arrivés au chapitre de l'apathie, où l'on trouve d'abord un passage, dont on dit qu'on n'en connoît point de plus digne d'attention. Il le faut exactement considérer.

## SECTION I.

Passage du livre sixième rapporté dans ce chapitre : En quel sens l'homme parfait est sans désir.

Premièrement, il faut remarquer que dans la plupart des passages où saint Clément semble exclure le désir, il se sert du mot de concupiscence, incompia, qui ne signifie pas désir en général, mais ordinairement et presque toujours cupidité, convoitise, qui est la source des mauvais désirs, principalement de ceux qui nous portent aux plaisirs des sens. C'est aussi l'acception de ce mot, premièrement dans le Décalogue, Non concupisces, et ensuite dans toutes les Ecritures de l'ancien et du nouveau Testament, et dans saint Clément en cinq cents endroits. C'est donc

the faute dans les Remarques sur saint Clément, de traduire ἐπιθυμία, désir, ce qui exclut les bons désirs comme les mauvais; et c'est une première remarque qu'il n'y a rien à conclure contre les désirs en général, des passages où se trouve le mot ἐπιθυμία, concupiscence, cupidité.

Il faut pourtant remarquer qu'en un seul endroit, qui est celui du sixième livre que nous avons ici à considérer, il se sert d'un mot plus général ¿piţiţ, qui se prend même pour le bon désir; de sorte qu'il semble dire que le gnostique ne désire rien; mais il ne faut qu'entendre le comment pour renverser le systême (\*)....

## SECTION III.

Suite du passage, où il est parlé de l'apathie du gnostique.

Ann qu'on voie mieux toute la suite du passage, il commence ainsi: « Le gnostique n'a de
» passions que celles qui sont nécessaires pour
» la subsistance du corps, comme la faim et la
» soif, et les autres de même nature (1) ». Il expose ensuite trois choses, dont l'une regarde notre
Seigneur, l'autre les apôtres, et la froisième les
autres parfaits. Pour le Sauveur, son corps conservé par une vertu supérieure n'avoit besoin ni

<sup>(1)</sup> Strom. Ub. VI, p. 649.

<sup>(\*)</sup> Ici se trouve une assez grande lacune, qui renferme tout le reste de cette première section, et toute la seconde; et M. de Meaux marque de sa propre main à la marge de son manuscrit, qu'il a transporté ailleurs plusieurs pages, qui ne se trouvent plus dans cet endroit. (Edit. de Paris.)

de manger, ni de boire, que pour montrer seulement qu'il n'étoit pas un fantôme; et « en un mot, poursuit-il (1), il étoit absolument im-» passible, n'ayant aucun mouvement de passion, » ni de volupté, ni de douleur ». Si l'on ne prend les expressions des plus grands auteurs avec un esprit d'équité, on leur fait tout renverser. Dirat-on au pied de la lettre, que notre Seigneur n'avoit le sentiment ni de la faim, ni de la soif, ni de la douleur ou de la tristesse, ni de la frayeur, et de tant d'autres passions marquées expressément dans l'Evangile? Veut-on attribuer cette erreur à saint Clément? Il ne l'en faudroit plus croire, et il se détruiroit par son propre excès. Entendons donc, qu'en ôtant ces passions à notre Seigneur, ce n'est pas le sentiment qu'il lui veut ôter, mais la sujétion, la nécessité, en un mot, l'involontaire. Il passe aux apôtres, qu'il « rend » maîtres, après la résurrection de notre Sei-» gneur, de la colère, de la crainte et de la con-» voitise»; saus leur donner même « ce qui paroît » bon (à quelques-uns des philosophes quoique » non à tous) dans les mouvemens passionnés. » comme sont l'audace, l'émulation, la joie, la » cupidité, à cause d'une certaine sermeté d'ame » qui fait qu'ils ne changent en aucune sorte (2) ». · Il conclut donc que ces passions, quoique bonnes dans l'opinion de quelques-uns, ne doivent pas être admises dans l'homme parfait, duquel il exclut encore, pour les raisons qu'il en apporte, la

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 650. — (2) Ibid.

colère, l'émulation, la jalousie, l'amitié vulgaire, même la vertu qui tranquillise l'esprit «390µ12; car rien ne le peine. Ce qu'il finit par ces termes; « Il ne tombe en aucune sorte dans la concupis» cence, ni dans l'appétit : il n'a besoin dans son

» ame d'aucune autre chose, étant toujours avec

» son bien-aimé, et par toutes ces raisons il fait

» l'effort qu'il peut pour être semblable à Jésus.

» Christ jusqu'à l'impassibilité, εἰς ἀπάβειαν ».

Avant que de passer outre, je demande si l'on peut dire avec la moindre apparence que les apôtres soient parvenus à n'avoir plus aucun mouvement de passion involontaire? Ce seroit être tout-à-fait égal à Jésus-Christ, et non pas, comme dit ce Père, faire ses efforts pour arriver à son apathic. Quand saint Paul disoit : Je ne fais pas la bien que je veux, etc., n'avoit-il rien d'involontaire en lui-même? et quand on voudroit répondre, malgré les démonstrations de saint Jérôme, de saint Augustin, de Cassien même, qu'il ne parloit pas en sa personne; c'est certainement en sa personne qu'il parloit de cet ange de Satan qui la persécutoit, pour réprimer son orgueil. De quelque façon qu'on l'explique, ane passion plus grossière lui fut donnée pour remède d'une passion plus délicate; et après cela saire dire à notre saint prêtre en toute rigueur, que l'homme parfait n'a plus de mal à réprimer, quoique je n'aie pu encore trouver ce passage; c'est lui faire ignorer les premiers principes.

Bien plus, non-seulement les apôtres étoient

1

7

capables de mouvemens involontaires; mais encore, par la foiblesse commune de l'humanité,
dont ils ne pouvoient pas être tout-à-fait exempts,
ils leurs cédoient quelque chose. Par exemple,
saint Barnabé n'étoit peut-être pas sans quelque
passion et sans trop d'adhérence à son sens, quand
il se sépara de saint Paul au sujet de saint Marc.
Saint Pierre ne fut pas sans quelque affection
humaine, quand il mérita d'être repris hautement par saint Paul. On ne pourroit donc pas
pousser à bout les propositions de saint Clément
d'Alexandrie, sans le faire tomber dans des erreurs trop grossières pour un si grand homme.

Qu'est-ce donc qui peut donner lieu aux fortes expressions de ce Père? C'est à cause que les apôtres et les parfaits, s'ils ne venoient pas tout-à-fait, comme Jésus-Christ, à n'avoir rien en eux d'involontaire, ils en venoient jusqu'au point qu'ils n'en étoient point abattus; et que s'ils recevoient quelques blessures légères, non-seulement ils n'en recevoient point de mortelles, mais encore ils n'en recevoient point qui altérât leur santé. Ainsi on croit être sain, quand on n'a plus que de petits restes de la maladie: on croit être victorieux, quand on a tellement vaincu un enmemi, qu'il ne combat plus que foiblement.

Nous en dirons davantage sur la suite de ce passage. En attendant, on en voit assez pour prendre des tempéramens sur des propositions, qui, sans cela, seroient certainement absurdes et hérétiques.

Et d'abord il est bien certain qu'il ne s'agit point ici des désirs spirituels. On voit par le dénombrement que notre auteur fait des sentimens et des appétits qu'il exclut, que ce sont sentimens et appétits vulgaires. Quand il dit « qu'on n'a » plus besoin d'aucune autre chose pour son » ame », il faut voir de quoi il parle. « L'ame, » dit-il, ne tombe point dans la convoitise, ni » dans l'appétit des choses vulgaires et sensuelles » dont il a parlé; et s'il ajoute qu'elle n'a besoin d'aucune autre chose, on sous-entend naturellement d'aucune autre chose de même nature. C'est de quoi il a voulu exempter son sage: et encore, avec tout cela, c'est un homme qui fait les derniers efforts pour parvenir à l'apathie, à l'exemple de Jésus-Christ; de sorte que sa perfection consiste en partie dans son effort. Cependant, pour contenter les mystiques, il en faut faire un homme entièrement impassible, et dont l'ame n'ait besoin de rien, pas même de demander la grâce de Dieu.

### SECTION IV.

Suite du même passage, où il est parlé des vertus et de la perfection de la justice chrétienne.

MAIS voici l'endroit important où l'on met le fort de la preuve: « Qu'a-t-il besoin de courage, » n'étant plus dans les maux, è de mois, au milieu » des choses fâcheuses; n'y étant plus même pré» sent, mais tout entier avec celui qu'il aime (1) ».?

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VI, p. 652.

Qu'a-t-il besoin « de la tempérance, puisqu'il » n'a point les concupiscences pour lesquelles » elle est nécessaire », etc. En vérité je n'aurois pas cru qu'on pût objecter sérieusement de telles propositions. Si on les croit, quels excès! Si on ne les croit pas, où est la bonne foi de nous objecter ce que, pour l'intérêt de la vérité, on est également obligé de résoudre? Cependant on pousse tout à bout en disant ces mots : « Et la » raison pour laquelle il exclut ainsi les vertus sou forces de l'ame, c'est qu'elle n'a plus de mal » à réprimer: c'est que Dieu est impassible: il » n'est pas tempérant pour commander à ses cu-» pidités, etc. L'homme donc divinisé jusqu'à l'a-» pathie, n'ayant plus de souillure, devient uni-\* que »: ( un seuf homme parsaitement uni en lui-même. ) Ailleurs il lui donne aussi l'imperturbabilité que les philosophes affectoient: « il est » austère, non-seulement jusqu'à être incorrup-» tible, mais jusqu'à n'être point tenté. Il a en sa » puissance ce qui combat l'esprit (1) » : il n'en est donc pas entièrement délivré, mais il le tient sous le joug. Dans un état si parfait, « il use » d'une prière qui lui est inspirée de Dieu »; car il n'y en a point d'autre parmi les chrétiens. Après cela s'il ajoute que cet homme n'est point tenté, on voit manisostement que c'est à cause non-seulement qu'il l'est moins qu'un autre, mais encore parce qu'en s'efforçant et qu'en priant, il veut se mettre en état de ne l'être pas, autant qu'il se

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 728.

pent en cette vie: s'unissant, comme il ajonte, le plus qu'il peut, et le plus spirituellement qu'il lui est possible, be in palica puscuse, aux choses spirituelles.

Ces restrictions, qu'on trouve partout encore plus expressément, doivent être toujours présentes à celui qui lit saint Clément. Ainsi quand il trouve dans ses écrits cette magnifique ressemblance du gnostique avec Dieu, il doit se souvenir que c'est une ressemblance que le gnostique « tâche d'avoir et de s'approcher de l'impassibi-» lité du maître (1) », comme nous l'avons rap= porté ailleurs. Si l'on trouve qu'il n'a plus rien à combattre, il faut penser à tout ce qu'il dit au livre septième; où il pousse au dernier degré l'idée du gnostique; et néanmoins il y montre « qu'il s'élève courageusement contre la crainte, se » fiant en notre Seigneur (2)». C'est la posture d'un homme qui la combat, et un peu après: « Il ré-» prime et châtie sa vue, quand il sent qu'il s'é-» lève un plaisir dans ses regards (3) ». Et encore! « Il s'élève contre l'ame corporelle », c'est-à-dire, comme il l'explique, contre la partie sensitive de l'ame, « mettant un frein à l'esprit irraisonnable » qui se soulève contre le commandement (de la » raison,) parce que la chair convoite contre » l'esprit (4) ». Il n'y a point de ressource qu'à dire qu'il s'agit ici d'un nouveau gnostique; mais tout cela c'est une idée. Il est vrai que saint Clé-

<sup>(1)</sup> Strom. lib.  $\forall 1, p. 650.$  — (2) Lib.  $\forall 11, p. 737.$  — (3) P. 744. — (4) P. 747.

ment dit souvent, qu'on peut croître dans la connoissance (dans la gnose,) mais il n'y va que du plus au moins. Partout on combat; partout on prie pour croître dans la perfection: on ne change point d'état: les combats sont moindres, mais ce sont les mêmes; et c'est au même qu'on a appelé impassible et imperturbable, qu'on met en main de même teneur, ce frein pour tenir en bride les passions, et ces armes pour les combattre. C'est pourquoi l'on est étonné de la réponse que vous donnez à ce passage: « Il arrivera » peut-être que quelqu'un des gnostiques s'abs-» tiendra de viandes, de peur que la chair ne soit » trop emportée dans le plaisir (1)». Je ne dirai pas de quel plaisir il parle. Il semble que vous jugiez au-dessous d'un parfait gnostique, c'est-à-dire, selon vous, d'un homme passif, de se mortifier, et vous savez qui sont les mystiques qu'on accuse de cette erreur. Pourquoi leur fournir des armes? Saint Paul n'étoit-il pas assez gnostique, quand il disoit: « Je châtie mon corps, je réduis en ser-» vitude mon corps, etc. » Mais saint Clément se sert du mot de peut-être et de quelqu'un des gnostiques; ce qui montre que cette pratique est rare, et ne convient pas à tous. Je l'avoue, mais tout cela n'est qu'éluder. Il n'est au-dessous d'aucun chrétien, quelque parfait qu'il soit, de mortifier sa chair par quelques austérités; mais tous ne font pas les mêmes. Ce que tous font généralement, c'est « premièrement de demander la rémission

<sup>(1)</sup> Strom. lib. V11, p. 718.

» de leurs péchés : secondement de ne pécher » pas; et en pratiquant ce précepte, l'oraison est » bonne avec le jeûne (1) ». Si donc tous ne pratiquent pas l'abstinence des viandes, aucun n'est excepté de joindre le jeûne avec la prière; et saint Clément loue en général la sentence de ce philosophe qui donne la faim, c'est-à-dire, l'abstinence et le jeûne, pour le vrai remède de la sensualité. C'est une erreur de trouver ce genre de mortification indigne des plus parfaits. Mais au reste, la restriction que saint Clément apporte ici avec tant de soin, dans le cas particulier de l'abstinence des viandes, fait voir que s'il y avoit eu d'autres exceptions à faire, dans ce qu'il dit du gnostique, il ne les auroit pas oubliées. Ainsi nous pouvons étendre à tous les gnostiques ce qu'il en dit généralement; et ce sera cet impassible, cet imperturbable qu'on verra encore aux mains avec ses passions, et mettre un frein à la chair qui convoite contre l'esprit. Si la sensualité n'est jamais assez réprimée, à plus forte raison la vaine gloire; et si l'homme parfait n'étoit point tenté de ce côté-là, saint Clément ne feroit pas faire au gnostique cette réslexion, que « la subli-» mité de sa connoissance ne le doit point jeter > dans la vanité(2) ».

On voit donc dans ce Père le même esprit qu'on a vu depuis dans saint Augustin : que la sécurité est trop dangereuse à l'humilité pour être de cet état; et c'est pourquoi le sage de saint Clément

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 665. — (2) Lib. v11, p. 778.

« craint non pas Dieu (1) », (car on le suppose dans cette parfaite charité qui bannit la crainte) « mais il craint de se retirer de Dieu »; et il ajoute « que celui qui craint de tomber, vent être incor- » ruptible et impassible ». Il venoit de dire au- paravant, que la crainte de Dieu, qui est impassible, est impassible elle-même, c'est-à-dire, n'empêche pas l'impassibilité du sage.

Il n'y a point là de contradiction, et en tout cas saint Clément l'a conciliée, en nous saisant voir que cet impassible n'est pas un homme qui le soit absolument, mais un homme qui le veut être, comme on vient d'entendre: un homme qui demande cette perfection : qui, comme nous avons vu, a et n'a pas : qui, quelque affermi qu'il soit par l'habitude du bien, cherche encore sa sûreté dans sa crainte. Tout cela se concilieroit naturellement, si l'on n'étoit point prévenu d'une perfection qui n'est pas de cette vie dans toute son étendue. Le Saint-Esprit a révélé que tout homme seroit pécheur et imparfait. Selon cette théologie, aussi solide que belle, le gnostique, c'est-àdire, un vrai chrétien, par la grâce qu'il a en lui, seroit impassible et imperturbable, s'il lui laissoit déployer toute sa vertu; et comme on ne le fait pas en cette vie, ç'a été une des raisons qui a fait dire à saint Clément, qu'il n'y avoit point en cette vie de parfait gnostique, pas même l'apôtre saint Paul.

Si l'on avoit expliqué ce Père, selon ces idées qui sont les siennes, on ne lui auroit pas fait dire

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 11, p. 377.

tant de prodiges. L'avantage qu'on en tire est bien foible. « L'excès, dit-on, de ces expressions. » loin d'affoiblir la vérité qu'il veut établir, mon-» tre au contraire combien les merveilles de cet » état intérieur surpassent toutes les expressions » communes auxquelles les théologiens rigides et » scrupuleux veulent que les spirituels se bor-» nent ». C'est une idée, ce me semble, assez surprenante de prendre pour preuve de la sublimité de l'état passif, qu'on appelle ici l'intérieur et le spirituel, qu'on ne la peut exprimer que par des prepositions absurdes, extravagantes et insoutenables. C'est aussi une méthode peu régulière et un moyen de tout confondre, de se prévaloir de tout ce qui exagère, et d'éluder tout ce qui tempère. Pour ce qui est des scrupules de ces théologiens rigides, quand avant que saint Augustin et avec lui toute l'Eglise catholique eût clairement expliqué contre les Pélagiens l'impersection de la justice de cette vie, qui, comme il dit, consiste plus dans la rémission des péchés que dans la perfection des vertus, et où l'on n'approche de la perfection qu'autant qu'on s'en croit éloigné; quand, dis-je, avant ce temps, saint Clément, à la manière des autres auteurs ecclésiastiques, auroit un peu excédé sur des matières qui n'étoient pas entièrement éclaircies, les théologiens auroient raison de demander aux nouveaux mystiques des expressions plus correctes. Mais qu'il leur soit permis de tout outrer, parce qu'il y a dans les Pères quelques exagérations; cela n'est pas soutenable.

# CHAPITRE VIII.

La gnose est la passiveté des mystiques.

Quoique la plupart des passages qu'on allègue ici soient résolus par les réflexions précédentes, on entendra plus clairement cette matière après le chapitre de la prière. Mais en attendant, je trouve dans celui-ci quelque chose qui décide et qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on met la passiveté en ce que l'ame est continuellement « inspi-» rée de Dieu: non d'une inspiration prophétique » et miraculeuse, mais de cette inspiration com-» mune et journalière, par laquelle il est de foi » que l'esprit de grâce agit et parle sans cesse » au dedans de nous, pour nous saire accomplir » sa volonté ». Je l'avoue : il est de foi que dans chaque action de piété l'ame est mue par une touche particulière de Dieu, qui l'inspire et la fait agir selon sa volonté. Mais si c'est là être passif, tout chrétien touché de Dieu le sera toujours. Ainsi la passiveté ne sera plus un état extraordinaire des parsaits, mais la grâce commune du christianisme; ce qui renverse tout le système des mystiques.

C'est ce qui se confirme encore par les paroles où l'on prétend prouver la passiveté en ce que l'ame est agie, où l'on regarde manifestement le passage de saint Paul: « Tous ceux qui sont mus » et agis par l'esprit de Dieu sont les enfans de » Dieu ». Si cela est être passif, encore un coup tont chrétien l'est, et la passiveté ne sera plus que la condition nécessaire de la grâce chrétienne.

Non-seulement toute ame chrétienne qui agit bien est mue et agie, puisqu'on veut se servir de ce mot, mais encore elle est tirée: « Nul ne peut » venir à moi que mon Père ne le tire ». Si c'est là ce qu'on appelle passif, pour une troisième fois, la passiveté est l'état commun de la religion chrétienne; et les mystiques se sont tourmentés en vain, en établissant la passiveté comme une grâce extraordinaire pour laquelle il faut une vocation particulière.

# CHAPITRE IX.

La gnose est un état où l'ame n'a plus besoin des pratiques ordinaires.

#### SECTION I.

Les gémissemens et les précautions renvoyés.

It est bien vrai que dans l'état de perfection, on peut n'être pas astreint à certaines pratiques communes; mais de mettre parmi ces pratiques dont on se défait, celles qu'on va voir dans ce chapitre, c'est ce qui étonne. Et parce qu'on y prépare la voie à se passer de la demande, qui est le principal point de cette matière, il faut ici se rendre fort attentif au fondement qu'on veut poser.

On renvoie les gémissemens aux commençans; sous prétexte que saint Clément dit « qu'on est » dans la joie insatiable de la contemplation (1) », avec laquelle les gémissemens et la componction ne conviennent pas. On ne songe pas que les larmes que versent l'amour et la pénitence sont pleines de douceur. Nous venons de voir que saint Clément a mis le gnostique avec ceux qui gémissent dans ce pélerinage. Saint Augustin admire la force de la piété, où les larmes ne sont pas sans joie. David pleuroit nuit et jour. Je trouve la componction et les larmes dans tous les saints. Saint Pierre en a cavé ses joues. En réhvoyant les gémissemens qu'on trouve dans tous les saints à un état inférieur, on fait croire qu'à force de devenir sec on est dans un état plus élevé que tous les saints, et on nourrit le plus fin orgueil.

On répète, mais avec d'étranges exagérations, que l'homme parfait de saint Clément, qu'on veut

<sup>(1)</sup> Strom. kb. v1, p. 651.

<sup>(\*</sup> Il y a ici, dans le manuscrit, une lacune, qui contient près de deux sections, (Edit. de Paris.)

être l'homme passif, n'a point besoin des exercices actifs, et qu'il est au-dessus des pratiques des plus excellentes vertus; mais au contraire s'il agit, s'il fait des efforts, s'il prévoit, s'il se précautionne, s'il combat, s'il prie, et fait le reste que nous avons vu et que nous verrons, tout cela tombe, Au reste, s'il falloit montrer dans ce Père son gnostique orné de toutes les vertus, de la douceur, de la compassion, de la justice, et même de la tempérance, qu'il sembloit vouloir lui ôter, et de leurs pratiques excellentes, ce seul passage suffiroit: « Il croit, dit-il (1), que la tempérance » et la justice sont sa propre fonction; et que la » religion, la piété et la charité sont la fin de » toute sa vie (2), etc. » On peut lire le reste dans le livre. On trouve à peu près la même chose dans un autre endroit du même livre; et tout l'ouvrage est si plein de tels passages, qu'il faudroit le transcrire tout entier pour les rapporter.

Ce que j'avoue sans difficulté, c'est qu'il ne veut point dans les parfaits cette laborieuse tempérance qui précède l'habitude, qui, dit-il, selon les sages, n'est point la vertu des dieux mais des hommes; c'est-à-dire, n'est point la vertu des parfaits, mais des foibles, aussi bien, dit-il (3), que la justice qu'il appelle humaine, laquelle est bien au-dessous de la sainteté qui est une justice divine. C'est comme s'il disoit que les parfaits n'ont point les vertus imparfaites, labo-

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 17, p. 525. — (2) Ibid. p. 496. — (3) Lib. VI, p. 676.

rieuses, pénibles, comme elles sont appelées dans les Remarques; et que nulle vertu n'est digne des parfaits, que l'habitude n'en ait ôté le foible des commencemens, ce qui n'a pas de difficulté et n'empêche pas, comme on a vu, un reste de combat.

On répète aussi que le gnostique n'a plus aucun mal à réprimer, paroles que je n'ai pu encore trouver dans saint Clément. J'y ai bien trouvé qu'il n'est plus dans les maux, au milieu des choses fâcheuses, in rois deinois. Quoi qu'il en soit, nous avons vu comment il faut expliquer des expressions semblables.

#### SECTION IV.

# Le gnostique actif.

On objecte saint Clément qui dit, que dans le gnostique « tout ce qui est vertueux, tout est » changé en mieux par le choix de la gnose que » l'ame avoit en sa puissance (1) »; d'où l'on tâche de conclure la distinction des vertus humaines et naturelles des mystiques, qu'on pratique dans les voies actives, d'avec leurs vertus surhumaines et surnaturelles passives. On pourra tirer tout de toutes choses, si l'on tire cette distinction de vertus humaines et divines, de ce que saint Clément a dit en général, que ce qui est vertueux se change en mieux. Mais en laissant là cette distinction des mystiques, dont on parlera

ailleurs

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 705.

ailleurs plus commodément, on ne pouvoit citer d'endroit plus formel que celui-ci contre l'exclusion des vertus; puisque ce Père met igi très-expressément dans le gnostique, « la douceur, la bénignité, le culte de Dieu, la modestie (1) ». Et de peur qu'on ne s'imagine qu'on n'a pas ces vertus activement, mais passivement, il dit encore que le gnostique « se orée et se fabrique » lui-même » dans la pratique des vertus; « et en personne de bonnes œuvres, qu'il se captive » lui-même, se met lui-même sous le joug, se » donne la mort lui-même », en mortifiant ses passions; ce qui montre la plus véritable action, et tout le contraire de l'état passif.

Si l'on ne vouloit exclure que les vertus qu'on appelle méthodiques, comme il le semble en quelque endroit, après s'être un peu expliqué, on en pourroit convenir; mais tout réduire à l'état passif auquel ce Père ne songe pas, et ranger, comme on fait ici, parmi les méthodes dont les parfaits se défont, celle de s'abstenir des viandes pour se modérer dans les plaisirs, c'est une chose nouvelle, non-seulement dans saint Clément, mais encore à toutes les creilles chrétiennes.

Quand on prétend établir une si nouvelle doctrine sur le fondement que « le Verbe est le » maître du gnostique (\*) », en entendant l'homme passif, on ne songe pas que le Verbe instruit tous les saints et même tous les sidèles.

Le repos est aussi peu à propos, puisque c'est

<sup>(\*)</sup> Strom. lib. v11, p. 716. — (\*) Ibid. p. 792.

BOSSUET. XXVIII.

un repos de cette vie qui n'exclut pas l'action, la précaution, la prévoyance, le combat, l'effort, ni tout le reste de même nature, comme on a vu et qu'on verra de plus en plus.

J'omets exprès quelques passages, parce qu'ils regardent le chapitre où il y aura à parler de la

vie future et de la vision face à face.

Pour l'endroit où il est parlé des apôtres (1), comme il fait partie de celui que nous avons expliqué au long, je n'ai rien à ajouter, et il faut venir à ce chapitre important des désirs et de la prière.

# CHAPITRE X.

La gnose parfaite exclut tout désir excite.

#### SECTION I.

Deux réponses qu'on fait aux passages de saint Clément sur les demandes. Première réponse : S'il est vrai que les demandes attribuées au gnostique soient passives?

Comme les passages qui établissent dans l'homme parfait la nécessité des demandes et par conséquent des désirs, sont rapportés la plupart dans les Remarques, il faut, en les supposant, considérer seulement ce qu'on y répond.

La réponse se réduit à deux chess: l'un que les désirs et les demandes que notre auteur reconnoît dans le gnostique, sont des désirs et des de-

<sup>(1)</sup> S. Clóm. lib. V1, p. 650.

mandes passives imprimées de Dieu, et non excitées par celui qui les produit : l'autre, que ce sont dans les gnostiques commençans des restes d'imperfection, dont le gnostique parfait est incapable.

Ces deux réponses se coupent. Si l'on se croyoit bien fondé à établir par saint Clément ces désirs et ces demandes passives, on n'auroit qu'à s'en tenir là, sans dire que les demandes du gnostique de cet auteur sont des restes d'imperfection. Si aussi l'on espéroit pouvoir faire croire que les demandes dont parle ce Père, sont d'un gnostique imparfait et commençant, il n'y auroit qu'à lui laisser des désirs et des demandes tant qu'il lui plairoit; puisqu'on avoue qu'elles compatissent avec son état. Mais comme on ne trouve dans ce docte prêtre ni le moindre trait de ces désirs prétendus passifs, ni la moindre idée qu'il regarde ces demandes comme appartenantes à un état imparfait, l'on va sans cesse d'une solution à une autre, sans savoir où poser le pied.

Cet embarras où l'on est paroîtra d'abord, en demandant, sur le premier chef de la réponse, quelles marques donne saint Clément que ces demandes soient passives. Toutes les demandes dont il parle le sont-elles? comment le peut-on prouver? et s'il y en a d'actives et de passives, lesquelles le sont? Celles qu'il rapporte de Moïse, de Marie sa sœur, d'Esther, de Judith, de Susanne (1), de quel genre sont-elles? si on les dit

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 14, p. 521, 522.

actives, où sont les passives? si on les dit passives, où sont les actives, puisqu'on n'y voit nulle dissérence? où est-ce qu'on a distingué les unes d'avec les autres, et y a-t-il un seul trait de cette distinction dans saint Clément?

Veut-on venir au particulier! N'est-ce pas trèsactivement qu'un hamme vulgaire demande la santé? Or c'est aussi positivement que le spirituel, le gnostique, « demande l'accroissement et » la permanence dans la contemplation : Il les » demande, dit-il (1), comme les hammes vul-» gaires demandent la perpétuité de la santé ».

Tout est actif dans ce Père. Il fait toujours agir l'homme par choix, par élection, par préélection, messignas; car c'est le terme dont il se sent ordinairement pour signifier l'usage du libre arbitre: « Dieu veut que nous nous sauvions par n nous-mêmes, et la nature de l'ame c'est de se » pousser, de s'inciter elle-même (2)». Le gnostique n'est point d'une autre nature. Il n'a par dessus les autres que l'habitude contractée par l'exercice, qui n'ôte point l'usage ordinaire du libre arbitre. C'est pourquoi il prévoit, il se précautionne, il tâche, il s'efforce, il agit si bien « qu'il se crée, qu'il se fabrique lui-même dans » ses actions ». Si c'est là le simple laisser faire, la non résistance très-simple que vous laissez à l'homme passif; si ce n'est pas le choix, la préélection et l'action ordinaire et toute entière du libre arbitre quant à la manière, et changée seule-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. vII. — (2) Lib. VI, p. 662,

ment quant à l'objet, on ne sait plus où le trouver. Dieu ne l'en guide pas moins; car il est le mattre, le créateur, et le moteur naturel du libre arbitre, qu'il incline où il lui platt, depuis le commencement jusqu'à la fin. Célui que Dieu tire vient, c'est-à-dire, il croit, il vient par son choix; lorsqu'il persévère, il ne fait que continuer de venir. Quand le libre arbitre s'excite lui-même; ou pour croire, ou pour espérer, ou pour dimer, ou pour prier, c'est Dieu qui auparavant l'a sé crètement excité. Il n'a pas moins sait dans David les actes auxquels ce prophète s'exhorte, en disant: • Mon ame, benis le Seigneur; espère en Dieu; O Dieu, je vous almersi, elevez-vous, ma langue, etc. b que tous les autres. Pour s'exciter de cette sorte, l'honnae n'a besoin que de savoir la volonté de Dieu, qui lui est suffic samment manifestée par son Ecriture, et du secours de sa grâce. Mais ce secours de la grâce, quelque efficace qu'il soit, n'empêche pas que le libre arbitre du juste ne s'excite aussi lui-même, c'est-à-dire, ne tache, ne fasse effort. Saint Augustin même, celui qui a le mieux entendu que le libre arbitre est una de Dieu, ne laisse pas de lui attribuer ce qu'il appelle conatus, comme une chose inséparable de la précaution: Si vredit caves: si autem caves conaris, es conatum usum novit Deus (1). Ailleurs plus expressément, en répondant à un passage de saint Jérôme, que Pélage avoit objecté pour montrer qu'on peut avoir le

<sup>(1)</sup> In Ps. xxx11, n. 4; tom. iv, col. 196.

cœur tout-à-fait pur, et que le temple de Dieu ne peut pas être souillé, saint Augustin dit (1): « Hoc » agitur in nobis conando, laborando, orando, » impetrando: cela se fait en nous, quand nous y » tâchons, quand nous y travaillons, quand nous » prions, quand nous impétrons ». Il ne s'est jamais avisé de restreindre ces actions aux seuls commençans: au contraire il parle ici des parfaits, qui ont le cœur pur, et dans qui le temple de Dieu n'est pas souillé; et c'est à ceux-là, comme à tous les autres fidèles, qu'il attribue dans la suite la précaution pour ne pécher pas (2). Cette doctrine est de tous les temps, et cette grâce de tous les états; et saint Clément fait dire à son gnostique: « Seigneur, je me délivrerai de » la concupiscence, asin de vous être uni: il faut » que je sois des vôtres, et encore que je sois ici » (sur la terre) je suis avec vous; je veux être » sans crainte, asin de m'approcher de vous, et » me contenter de peu, etc. (3) » Si l'on est passif avec cela, on l'est avec tout; et il n'y a plus d'état particulier de passiveté.

Mais ce que le gnostique dit ici à Dieu, en exprimant ce qu'il veut faire par son libre arbitre, il le demande ailleurs en cent endroits. Ainsi ses demandes sont aussi actives que ses autres actions, qui, comme on voit, le sont beaucoup; et nous pouvons conclure comme indubitable, en premier lieu, que ce qu'on dit sur les demandes pas-

<sup>(1)</sup> De Nat. et Gratid, cap. LXV, n. 78; tom. x, col. 161. —
(2) Ibid. c. LXVII, n. 80; col. 162. — (3) S. Clem. lib. 17, p. 533.

sives, se dit sans la moindre preuve, et secondement, ce qui est bien plus, qu'il est combattu par des témoignages exprès. Venons donc à l'autre réponse.

#### SECTION II.

Seconde réponse: S'il est vrai que les demandes attribuées au gnostique soient des restes d'imperfection, ou que le parfait gnostique ne demande rien.

La seconde réponse consiste à dire que les demandes attribuées au gnostique sont « un reste

d'activité jusqu'à ce que la passiveté soit entiè
rement consommée », ce qui fait « qu'on a

presque toujours des désirs qui s'expriment par

des actes et par des demandes »; et en un mot

des désirs actifs, qui vont toujours diminuant

jusqu'à ce que la passiveté soit consommée »;

c'est-à-dire, que ces désirs et ces demandes actives,

qu'on attribue à l'homme parfait, sont choses qui

à la fin doivent s'en aller, et dont on tâche de se

défaire.

Si c'étoit là l'intention de saint Clément, il ne représenteroit pas partout ces demandes, qu'on ne peut nier qui ne soient actives, comme étant directement de l'appartenance et de l'état de son gnostique. Il ne diroit pas : Le gnostique demande; mais : Le gnostique de soi ne demande rien, et s'il demande, il tend à l'état où l'on ne demande plus, et il voudroit bien ne plus demander. Quand on veut décrire un homme parfaitement sain, on ne dit pas qu'il a un continuel re-

cours à son médecin; car cela est de l'état du convalescent, et si l'homme sain le fait encore, il ne le fait pas comme sain, mais comme celuis qui ressent encore quelque chose de l'état d'infirmité dont il tâche de se délivrer; mais ce n'est pas en ce sens que saint Clément dit partout, que son gnostique demande. Il inculque, il recommande la demande, non comme une chose dont l'homme parfait veut se défaire, mais comme une chose qui est de son état; puisqu'il s'en sert pour en prouver la perfection. Car il sait très-bien spécifier qu'il ne demande pas les biens temporels (1), au sens que nous le verrons. Il auroit pu dire de même, qu'il y a un temps où l'on ne demande pas, même les spirituels, mais jamais il.............

### SECTION 111.

Passage de saint Clèment où il fait demander au coryphée : Vains efforts pour éluder.

On objecte plusieurs degrés; mais saint Clément, qui les reconnoît, devoit donc dire quelque part qu'il y a un de ces degrés où l'on ne demande plus. Il répète au contraire vingt et trente fois, sans restriction, que le parfait en général fait toutes les demandes qu'on vient de voir; et que plus il est parfait, plus il lui convient de les faire. Mais ensin que sert d'alléguer tous les degrés de la persection, puisque ce Père a dit

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 726.

en termes formels: que le gnostique coryphée, c'est-à-dire, bien certainement celui qui est au comble de la perfection, fait des demandes (1).

On a rapporté ce passage, et c'est ici que je prie l'auteur des Remarques de réfléchir sur tous les efforts qu'il a fallu faire en cet endroit.

La première contorsion qu'il faut donner à son esprit, c'est que le mot coryphée ne signifie pas un homme dans l'état le plus parsait. Mais sans insister sur le mot, voyons la chôse. Il n'y a rien au-dessus de celui dont on a dit qu'il n'est pas tenté; or est-il que dans cet endroit du septième livre, à la page 725, c'est celui-là qui fait des demandes, ainsi que nous l'avons dejà rapporté; donc le plus parfait en fait. Dans la page 726, celui dont il est parlé et qu'il nommé le coryphée, est celui qui, selon vous, est vertueux comme la pierre est pesante, à qui la vertu a passé en nature, en qui ensia elle est inamissible. Or celui-là, qui par vous-même est le plus parfait, constamment est aussi celui qui fait des demandes; puisque c'est lui qui demande que « la con-\* templation s'augmente et demeure en lui, de » même que l'homme valgaire demande la perpé-» tuité de la santé (2) », comme nous l'avons aussi rapporté. C'est, encore une sois, le plus parsait qui fait des demandes.

Quand vous dites en cet endroit : « Il est aisé » de voir que ce gnostique, quoiqu'il le nomme » coryplée, n'est point parvenu par la gnose

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 726. — (2) Ibid.

» jusqu'à l'habitude de l'amour pur qu'il nomme » inamissible »; permettez-moi de le dire, vous cherchez à vous éblouir, en disant qu'il est aisé de voir cela, quand le contraire est visible comme le soleil; puisque c'est à ce coryphée qu'il attribue précisément cette inamissibilité, et à qui il venoit d'attribuer d'être au-dessus de la tentation.

Vous opposez des raisonnemens à des faits qui sautent aux yeux, et en voici un, sur ce passage où saint Clément dit « que le gnostique demande » le vrai bien de l'ame, coopérant ainsi lui-même » pour arriver à l'habitude de la bonté, afin qu'il » n'ait plus les biens comme des instructions ajou-» tées, mais qu'il soit bon (1) ». Sur quoi vous dites: « Il est manifeste que ce gnostique n'est » encore ni bon par état, ni parvenu à l'habitude » de la bonté qui est la parfaite ». Quand vous diriez cent fois: Il est maniseste, vous n'empêcheriez point que le contraire ne le soit; puisque celui dont saint Clément dit, qu'il coopère dans sa demande, est le même dont il a dit, dans la même période, qu'il est gnostique, et encore qu'il l'est par possession, par conséquent donc par une habitude constante. Il n'est donc pas sans cette habitude divine; mais il la demande et il coopère à l'avoir, parce qu'il ne sait pas s'il l'a, ou n'y songe pas, mais seulement à l'avoir de plus. en plus.

Il dit dans le même sens que ce gnostique parfait, « dont la vertu est inamissible, demande

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 721.

.... Quand vous concluez « qu'il n'est pas » entièrement dans la permanence, puisqu'il la » demande, ou que s'il l'a déjà, il faut que ce » soit une demande sans acte formel et résléchi, » une demande que l'esprit qui prie sans cesse, » forme en lui sans qu'il y réfléchisse », je vous réponds: choisissez, prenez parti. Dites, si vous le pouvez, que les actes du gnostique, où il demande si distinctement pour lui-même la rémis-. sion des péchés, de n'en plus commettre, l'augmentation, la persévérance; pour les autres la conversion et le reste, ne sont pas des actes distincts et formels, ou ne sont pas des actes où l'on résléchit à la manière que nous verrons, en les faisant si distinctement, ou même ne sont pas des actes, mais quelque chose de passif: dites-le, si vous le pouvez, et en même temps montrezmoi comment on exprime des actes formels et distincts, ou des demandes actives autrement que par les paroles que votre auteur y emploie; et si vous ne le pouvez, comme votre conscience vous le fait sentir, n'en revenez plus à cette ré-

<sup>(1)</sup> S. Clem. p. 726.

ponse. Avouez que ce sont des actes, et des actes très-formels et très-distincts, et des demandes très-actives; et de là, si vous concluez que celui qui fait ces demandes n'est pas entièrement dans la permanence, mais qu'il y est comme on peut y être dans une vie mortelle et fragile, vous aurez dit la vérité.

Au surplus, quand vous concluez « que la per-» manence n'est pas entière lorsqu'on la demande, w ou que si on la demande y étant déjà, c'est une » demande sans actes formels », etc.; l'oserai-je dire, les idées se brouillent dans l'esprit du monde le plus net et le plus précis. Car si l'entière permanence exclut la demande, c'est toute demande qu'elle exclut, formelle ou confuse, explicite ou imparfaite, directe ou résléchie, passive ou active; et soit que le Saint-Esprit nous inspire de demander passivement, comme vous parlez, ou activement la permanence, il nous inspire en même temps le sentiment qu'elle nous manque, du moins dans le dégré de perfection où il nous la fait demander. Ainsi tout ce systême est contradictoire, et un esset maniseste de la prévention.

#### SECTION IV.

S'il y a dans saint Clément up état supériour à celui qu'il appelle la gnose.

Arnès tant d'efforts pour montrer, tantôt que les demandes dont saint Clément parle sont passives et appartiennent au parfait gnostique, tantôt, ce qui est contraire à cette prétention, qu'elles sont actives, et en même temps qu'elles appartiennent à un gnostique imparfait, on n'est point satisfait de ces deux réponses, et en voici une troisième bien dissérente : « Il faut observer, dit-on, que saint Clément, quand on » l'examine de près, ne représente point la gnose » comme le terme de la perfection, mais seule-» ment comme la voie qui y conduit. Le terme » est l'amour pur et permanent », ce qu'on prouve par deux passages, dont l'un dit « que la » gnose finit en la charité » : et l'autre « qu'on » donne la gnose à celui qui a la foi, et la charité » à celui qui a la gnose »; d'où l'on conclut que ce Père « semble mettre la charité pure et per-» manente autant au-dessus de la gnose, que la » gnose est au-dessus de la foi commune ». Ceci est surprenant. Jusqu'ici, dans tous les chapitres précédens, le gnostique a été l'unique, le parfait, l'impassible, l'imperturbable, celui qui n'a rien à désirer même pour son ame, c'est tout dire. Dans les chapitres suivans, c'est le déiforme, le transformé, le dieu par grâce, l'homme initié par tous les progrès mystiques à l'heureuse vision de face, le prophète, l'apôtre par état; il n'y a grâce ni perfection, qui ne lui convienne, et cela par état, immuablement, et dans le degré le plus fixe comme le plus éminent. Cela change néanmoins ici, et ce souverain parsait voit un état autant au-dessus de lui, qu'il est lui-même au-dessus de la foi commune et des plus foibles commencemens de la piété; et cela pourquoi? parce qu'il faut enfin trouver un état où l'on soit au-dessus de la demande, et que malgré tous les efforts qu'on a faits, et toutes les violences qu'on a données au texte de saint Clément, on sent bien en sa conscience que l'état du gnostique n'est pas celui-là.

Mais voyons encore en quoi ce dernier état de perfection est si fort au-dessus de la gnose, qu'on sait si parsaite. C'est que cet état est celui de la charité pure et permanente. Dès-lors on n'entend plus rien dans tout ce qu'on vient de dire. D'abord on a promis de faire voir que la gnose consiste dans la contemplation et dans la charité. Mais dans quelle charité? dans une charité habituelle et fixe, pure et désintéressée, aussi pure par conséquent qu'elle est permanente. Voilà le plan de l'ouvrage. Dans l'exécution, cette charité est si pure, qu'excluant l'espérance comme la crainte, et les récompenses avec les supplices, elle n'aime la vertu que pour la vertu, l'honnête que pour l'honnête, en un mot, Dieu que pour Dieu même, parsait en lui-même, et tellement séparé de toute vue de salut, qu'on n'y pense seulement pas; et que s'il falloit s'expliquer entre la volonté de Dieu et le salut, on excluroit le dernier. La pureté ne peut pas aller plus loin; et pour ce qui est de la permanence de cet amour, elle va jusqu'à n'être plus même tenté, jusqu'à l'apathie et à l'inamissibilité par état. Je ne sais plus rien audessus de la permanence. Enfin la charité est poussée jusqu'à être un avec Dieu par union fixe et par état, jusqu'à avoir sa volonté passée en

soi-même; pour tout dire, jusqu'à être sans bornes; car c'est là qu'on met avec raison le dernier degré. Voilà ce que la gnose contient en elle-même dans tous les chapitres précédens; et après cela tout-à-coup elle se trouve séparée ici de la pureté et de la permanence de l'amour. Un état si contradictoire, qui n'est inventé, quand on se sent battu de toutes parts, que pour résoudre une objection, fait voir qu'on la croit insoluble, comme elle l'est en effet.

Mais que veut donc dire saint Clément, quand il dit que la gnose se termine dans la charité (1)? Il veut dire que la charité en est la perfection, comme dit un peu après le même Père, que la gnose la produit; donc la gnose est un état séparé de celui de la charité. C'est tout le contraire. La gnose, souvenons-nous que c'est-à-dire, la connoissance pratique de Dieu, la foi accompagnée de l'intelligence, qui ne tend qu'à opérer par la charité, la produit, la regarde comme son terme; donc elle en est séparée, et la charité fait un autre état. Il faut conclure au contraire, donc la charité en est inséparable, et fait la perfection de cet état-là.

Mais, dit-on, saint Clément ajoute que « la con-» noissance est donnée à la foi, et la charité à la » connoissance (2) ». Je l'avoue : donc l'état de la charité est différent de celui de la connoissance : je le nie ; c'est tout le contraire. La connoissance est une lumière de sagesse et d'intelligence surajoutée à la foi, qui tend toute à la

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 733. — (2) Ibid. p. 732.

pratique; c'est-à-dire, à l'amour qui le produit, ainsi qu'on vient de voir. Donc la connoissance et l'amour ne sont qu'un seul et même état, et le dessein de ce Père est de faire voir que la perfection de l'état est dans l'amour même, ce qui est incontestable.

Et sans sortir de cet endroit, la preuve en est claire. Car ce Père ajoute « que la connoissance, » γνώσις, comme la chose qui demande la plus » grande préparation et le plus parfait exercice » préalable, se donne à la sin à ceux qui y sont » propres et qui sont choisis pour cela: que c'est » elle qui nous conduit à la parfaite justice, à la » fin sans fin et parfaite, et qui fait qu'on est ap-» pelé Dien (1) », et le reste de même force, qu'on pourra voir dans l'endroit cité. On y voit clairement que ce qu'il appelle la gnose est la dernière perfection du christianisme. Saint Clément explique précisément ailleurs, que comme la discipline, ou pour mieux traduire, la doctrine, se termine à la charité, celle-ci reçoit sa perfection par la connoissance, tà ywoth; ce qui met la connoissance au-dessus de tout et de la charité même,

Il dit dans un autre endroit (2): « Le premier degré c'est la doctrine (ou la soi): le second, c'est l'espérance, par laquelle nous désirons les plus grands biens: le troisième, qui met la persection, ainsi qu'il est convenable, c'est la charité, qui déjà nous enseigne par manière de connoissance, progress son manière à de connoissance, progress son manière de connoissance de connoissa

l'enseignement

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 732. — (2) Lib. IV, p. 495.

l'enseignement gnostique et parfait vient de l'amour même. Mais, dira-t-on, c'est la gnose ou
connoissance pratique qui produit ailleurs la charité. Qui en doute? le dénouement est aisé. Pour
simer, il faut connoître, et en aimant on apprend
à connoître mieux; c'est pourquoi la connoissance et la charité sont l'une au-dessus de l'autre,
et l'une devant l'autre à divers égards. Qu'y a-t-il
là d'obscur, et pourquoi vouloir embrouiller des
choses claires?

Sur ce principe il ajoute, que le fondement de la gnose, de la connoissance parfaite et pratique, c'est la foi, l'espérance et la charité, qu'il appelle Trinité sainte de nos ames, dont, dit-il, la charité est la plus parfaite. Ainsi la gnose, qui en un sens produit, comme on a vu, la charité, dans un autre sens est fondée sur elle; et c'est là, dans le même endroit, l'état parfait, où le gnostique, qui est le parfait, « ne met pas sa fin dans son » ame, mais à se béatifier et à être heureux et » royal ami de Dieu »; c'est-à-dire, comme il l'explique partout, un homme qui l'aime d'un amour libre, généreux et pur, et uniquement pour lui-même.

Il dit encore, en ur autre endroit (1), qu'il y a deux sortes de foi, 1 une du passé, et l'autre de l'avenir, que l'espérance nous donne: « et nous » aimons, poursuit-il, à être persuadés par la foi » que le passé est tel qu'on nous le dit en regar-» dant (sur ce fondement) le futur que l'espé-

<sup>(</sup>i) S. Clem. lib. 11, p. 383.

» rance nous sait attendre, parce que l'amour » persuade tout au gnostique, comme à un homme » qui n'a connu que Dieu seul ». Voilà donc la charité, qui sans doute est précédée par la soi, qui néanmoins en un autre sens l'établit, puisqu'elle la persuade, et tout cela est un même état de perfection.

Enfin, pour terminer cette question par un passage formel, saint Clément décide clairement « que la discipline se termine dans la charité, » et que la charité est perfectionnée par la con- » noissance (1) »; et un peu auparavant, en expliquant le progrès de la perfection et des vertus, il avoit dit, que « la crainte, la pénitence, la con- » tinence, la patience nous conduisent, en pro- » fitant, à la charité et à la connoissance (2) », comme au suprême degré. Il seroit aisé de pro- duire une infinité de semblables passages.

Ainsi l'on ne sait ce que c'est dans saint Clément que cet état supérieur à ce qu'il appelle la gnose. Depuis le commencement de son livre jusqu'à la fin, il n'a que le gnostique dans l'esprit, c'est dans le seul gnostique qu'il renferme toute la beauté et la sublimité du christianisme : il a gagné tout ce qu'il prétend, pourvu qu'il ait démontré que le gnostique est le seul pieux. Une preuve de sa piété et celle qu'il inculque le plus, c'est qu'il demande. Contre cela, toute la ressource est d'imaginer quelque chose au-delà du gnostique; or ce quelque chose n'est qu'une

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 11, p. 379. - (2) Ibid. 373.

idée, et par conséquent la ressource est nulle. Et en particulier il est visible que ce coryphée

Et en particulier il est visible que ce coryphée du livre septième (1), qui vous a fait tant de peine, est vraiment le chrétien parfait : premièrement, par son nom, qui signifie le degré suprême de perfection : secondement, parce qu'il est dit qu'il est arrivé au sommet de la gnose, in prisque la gnose est absolument le sommet de la perfection, puisque la gnose est proposée en même temps comme la chose la plus excellente qui soit; et enfin, ce qui la met en esset au-dessus de tout, c'est qu'elle sait conserver ce par où la vertu est inamissible, qui est assurément le degré suprême.

Quand donc vous dites « qu'il vous paroît dé-» monstratif que le gnostique coryphée de saint » Clément, ou n'est pas encore divinisé, et dans » la consommation de l'amour pur et permanent, » ou que ses demandes ne sont point des actes » formels excités et résléchis tels qu'on les sait » dans les voies actives »; permettez-moi de le dire, que ce mot, démonstratif, est de ces grands mots qu'on met à la place des choses lorsqu'elles manquent; car au contraire il est clair et démonstratif, par les propres termes de ce Père et par toute la suite de son discours, d'un côté, que ce coryphée est vraiment le parfait suprême, et de l'autre, que ses demandes sont aussi formelles et aussi distinctes qu'on les puisse faire; et l'alternative, qui montre qu'on ne sait quel

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 726,

parti prendre sur l'actif ou le non actif de ces demandes, fait voir qu'il n'y en a point de bon, que celui de reconnoître de bonne foi, que le plus parfait peut demander.

Et je m'étonne au dernier point qu'un théologien se tourmente tant pour établir le contraire. Car quel inconvénient que le plus parfait demande, s'il est certain par la soi que le plus parfait en cette vie est dans d'extrêmes besoins? Il est vrai que Dieu prévient les demandes; mais cependant il commande qu'on les sasse, parce qu'elles sorcent sa bonté, et mettent dans l'ame du sidèle des dispositions convenables.

#### SECTION V.

Sur les désirs, sur l'efficace de la prière intérieure, et sur les actes réglés.

L'Aureun des Remarques continue: « Je reconn nois avec le bienheureux Jean de la Croix, que
n l'homme passif et transformé a ses désirs ». Il
ent fallu expliquer si ce sont des désirs actifs ou
passifs; mais, quoi qu'il en soit, c'en étoit assez
pour ne pas prendre au pied de la lettre tous les
endroits où saint Clément exclut le désir. Nous
avons déjà remarqué qu'il n'exclut jamais ce qui
s'appelle no des éposis; et s'il falloit rapporter tous
les passages où il les donne au gnostique, on ne
finiroit jamais.

Je remets à un autre endroit ce qu'on dit ici sur la demande de l'augmentation et de la persévérance. Quant à ce qu'on y rapporte de l'union de l'époux et de l'épouse, qui ne font qu'un même esprit, il est très-beau et très-véritable; mais il ne le faut pas restreindre à l'état passif.

Tout ce qu'on remarque dans la suite, sur l'efsicace de la prière du juste parfait, lois d'affoiblir ce qu'on vient de dire, le fortifie; paisqu'en vain établit-on l'efficace de la demande, si l'on n'en fait point. J'en dis autant de tous les passages où l'on dit que Dien n'attend pas qu'on lui demande: qu'il sussit qu'on pense, et qu'il sait. Tout cela conclut qu'il sant prier, quoique non pas toujours de la voix, comme saint Clément le répète cent sois. Dieu, dit-il (1), n'attend pas les langues ni la parole, la pensée, le sentiment. L'intention lui suffit; puisque non-seulement il la connoit dans le cœur, avant même qu'elle se forme; mais encore qu'il a su de toute éternité qu'elle seroit. l'avoue aussi que Dien, qui sait tout et connoît le fond du juste, en écoute les inclinations avant qu'elles se soient formées en termes exprès, intérieurs ou extérieurs. Dès qu'on expose à Dieu ses secrets besoins, et qu'on se mot devant lui en posture de suppliant, lui, qui connoît le fond de l'intention, n'en demande pas davantage; et la prière est formée dès-là librement et activement à ses oreilles.

Il n'y a rien de plus exprès ni de plus formé qu'un tel acte; puisque c'est précisément une intention de demander à Dieu la grâce, et comme parle saint Clément (2), « une conversion, un

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 724, 728, etc. - (2) Lib. IV, p. 487.

» retour, un recours à lui, en lui demandant sa » miséricorde », qui est la demande expresse et formelle.

L'Ecole même va plus loin. Elle sait que Dieu exauce les intentions, non-seulement actuelles, mais encore virtuelles, comme on les appelle. Mais en même temps il faut supposer avec elle, que ces intentions et ces actes, qu'on nomme virtuels, sont la suite d'un acte formel qui subsiste dans son état et dans le branle qu'il a donné à la volonté tout ensemble, qui est de nature à être souvent renouvelé, et qui demande de l'être.

Il ne faut pas non plus tirer avantage contre la demande active et libre, de ce que saint Clément a dit que « le juste parfait exige plutôt » qu'il ne demande (1) ». Je veux bien reconnoître avec l'auteur des Remarques, que cela marque l'autorité de l'épouse; pourvu qu'on m'avoue que cela ne marque pas moins sa demande, laquelle est d'autant plus active, qu'elle est plus vive et plus pressante.

Ensin ce qu'on appelle exiger, c'est demander sans hésiter dans la soi, comme dit saint Jacques, ou comme dit notre Seigneur: « Tout ce que » vous demandez en priant, croyez qu'il vous » sera donné, et il vous sera fait ». C'est ce qui sait dire à saint Clément, que la soi « par laquelle » on croit qu'on recevra ce qu'on demande, est » un genre de prière (2) ». C'est le genre le plus

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 748. — (2) Ibid. p. 723.

efficace et le plus parfait, mais en même temps le plus explicite et le plus formel.

L'indifférence qu'on veut que saint Clément attribue à son gnostique « aussi prêt de n'obtenir » » pas ce qu'il demande, que d'obtenir ce qu'il » ne demande pas (1) », prouve bien qu'il est soumis; mais suppose en même temps qu'il est suppliant. Ce qu'on ajoute « que toute sa vie et » son commerce avec Dieu » est une prière, est très-véritable en son sens; au sens auquel il est vrai que l'innocence d'un enfant et la sainteté du juste, et même du juste qui dort, prie et demande; au sens que le besoin, même jusqu'à celui du corbeau, invoque et prie, et ainsi du reste; mais cela n'exclut pas dans les occasions les prières particulières que nous avons entendues cent sois de la bouche de saint Clément. Je sais que l'union avec Dieu et le fondement de la charité non-seulement dans les parfaits, mais encore. dans tous les fidèles, est une demande éminente de tout le bien connu et inconnu. Mais de prétendre empêcher par-là les demandes particulières et distinctes, ou réduire tout à une demande éminente, comme s'il étoit au-dessus du parsait chrétien de former ces actes, c'est une, erreur maniseste; c'est détruire toute la doctrine de ce Père, ou plutôt c'est détruire la prière que Dieu commande, et contre les propres termes de l'Ecriture, la réduire à des actes généraux.

Je n'oublierai pas ce passage des Remarques:

<sup>(1)</sup> S. Clem. Lib. VII, p. 742.

"Une chose qui marque combien le gnostique est incapable de faire des actes réglés pour désirer les vertus, c'est que saint Clément dit que le gnostique ne doit point savoir quel il est, ni ce qu'il fait: par exemple, celui qui fait l'au- mône, ne doit point savoir qu'il est miséricor- dieux (1) ». C'est bien vouloir tirer tout à son avantage, que d'alléguer ce passage. Saint Clément parle du gnostique, qui agissant par une habitude consommée fait les actions de vertu, et exerce la miséricorde naturellement et comme sans s'en apercevoir; et l'on conclut qu'à cause qu'il pratique ainsi la vertu sans y penser, il ne peut ni la désirer ni la demander. Dites-moi, je vous prie, quelle est cette conséquence.

Mais, ajoute-t-on, selon saint Clément, celui qui exerce la miséricorde, « quelquesois aura » ce sentiment et quelquesois il ne l'aura pas : » donc il n'a rien de réglé ni de sûr, et il est tel » que Dieu le fait être à chaque moment »; et de là que conclut-on sur la demande? En vérité je ne le vois pas. Dieu donne des sentimens plus ou moins viss; Dieu les donne, si vous voulez, à certains momens, ou ne les donne pas; son esprit sousse où il veut : qui le nie, et qu'est-ce que cela fait à notre sujet? En passant, la traduction ne convient pas à l'original de saint Clément, qui veut seulement marquer la dissérence entre celui qui agit par une habitude constante, et celui qui n'ayant pas cette habi-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 1v, p. 529.

tude est tantôt miséricordieux, et tantôt non. Cela est certain, mais ce n'est pas la peine de le relever.

Au reste, quand on dit que le gnostique est incapable de faire des actes réglés, si l'ou entend que l'homme parfait qui a acquis la véritable liberté d'esprit, ne peut ni ne doit s'assujettir à une certaine méthode d'actes arrangés et suivis, je l'accorde facilement; mais cela ne fait rien à notre sujet, si ce n'est qu'on voulût exclure, avec les actes réglés, des actes distincts, ce qui seroit une grande erreur.

#### SECTION VI.

Sur l'action de grâces : si elle exclut la demande, et réduit tout au passif.

On continue: « Voulez-vous savoir comment » le gnostique prie: nous l'avons déjà dit et je le » répète: N'attendez pas des actes variés: son » genre de prières est l'action de grâces (1), etc. » et cette action de grâces comment se fait-elle? » cette apparente multitude d'actes se réduit à » se complaire simplement dans tout ce qui arrive. » Ainsi ce qui est expliqué d'une manière active » et multipliée, se réduit à une disposition simple » et passive (2) ». Si cela est, pourquoi tant de contorsions pour trouver que le gnostique, à qui saint Clément attribue ces actes multipliés, est un gnostique commençant, qui n'a pas encore appris la perfection de ne rien demander à Dieu? Mais pourquoi, en faveur de ceux qui ne deman-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 746. — (2) P. 726.

dent plus rien, imaginer cet état supérieur à la gnose? Mais répondons au fait. « Le genre de » prières du gnostique est l'action de grâces pour » le passé, le présent, et le futur déjà présent par » la foi ». Faut-il ici expliquer qu'en effet la principale partie de la prière est l'action de grâces? C'est ce qui se voit partout dans saint Paul; mais loin d'exclure la demande, elle en est le fondement, selon ce que dit le même apôtre : « Que. » dans toutes vos oraisons, vos demandes soient. » connues de Dieu avec actions de grâces ». C'est ce que dit saint Clément, lorsqu'il recommande l'action de grâces, qui se termine en demandes (1). Et pour montrer que c'est là son intention, au lieu où il dit que le genre de prier du gnostique, est l'action de grâces, il ajoute : « Le juste parfait, » le gnostique demande que sa vie soit courte » dans la chair : de n'en être point accablé : d'a-» voir les vrais biens et d'éviter les vrais maux : » d'être soulagé de ses péchés (2) », et le reste. Tout cela est fondé sur l'action de grâces, par laquelle on remercie Dieu d'avoir commencé en nous de si grands biens, et de nous en avoir assuré l'accomplissement par sa promesse. Quant à ce qu'on ajoute : « L'action de grâces du gnostique » se réduit à se complaire simplement dans tout » ce qui arrive (3) ». Premièrement, je ne trouve point le simplement dans le texte : secondement, je ne trouve pas non plus que saint Clément parle

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 111, p. 427. — (2) Lib. VII, p. 746. — (3) Ibid. p. 726.

ici de l'action de grâces. Il dit seulement que « le » gnostique, qui sait que tout est bien administré » dans le monde, reçoit également tout ce qui » arrive »; car c'est ainsi qu'il faut traduire, κάσαν εύαρες είται τοίς συμβαινουσεν. Mais je ne m'oppose pas au terme de complaire. J'avoue sans dif-. siculté que le gnostique se complaît dans ce qui arrive. Mais que ce soit là « réduire ce qui est » exprimé d'une manière active et multipliée à » une disposition simple et passive », c'est une chose contraire au texte, comme la suite le fait voir, puisque cet homme qu'on veut réduire à une simple passiveté, est celui « qui demande » l'accroissement et la persévérance de la con-» templation, comme un homme vulgaire de-» mande la perpétuité de la santé: c'est celui qui » coopère et qui s'aide lui-même, asin que sa » vertu ne puisse tomber : c'est celui qui prévoit, » qui se précautionne » pour le même esset; et jamais il n'a été plus demandant ni plus actif. Et si l'on remonte plus haut (1), on le trouve tout entier dans la demande pour se conserver ce qu'il a, et obtenir ce qu'il n'a pas. Voilà comment on ne cherche qu'un petit mot, auquel on ajoute ce qu'on veut, pour détruire une longue suite de discours. Si l'on vouloit définir l'action de grâces du gnostique, non pas selon son désir, mais selon la pensée de saint Clément, au lieu de la réduire à cette simple complaisance dont il ne dit mot, on auroit appris de lui « que l'action de grâces est

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 724 et 725.

» de rapporter à Dieu les biens qui viennent de » lui (1) »; ce qui, loin d'exclure la demande, l'attire plutôt ou la suppose, n'y ayant rien de plus naturel que de demander ce qui manque à celui à qui l'on rend action de grâces de ce qu'on a, ou, ce qui fait le même effet, à qui l'on rend grâces de ce qu'on a obtenu de lui.

Enfin après tout cela, il faut encore ajouter qu'on se contredit. Par tout le discours qui précède, on se donne beaucoup de peine à prouver que ce gnostique coryphée de saint Clément est trop actif et trop demandant pour être le parfait gnostique; mais ici il le redevient, puisque celui qu'on réduit à cette simple complaisance, par laquelle cette apparente multitude d'actes, et tout ce qui est exprimé d'une manière active et multipliée, se réduit à une disposition simple passive, est si parsait; et cependant on trouve après ce coryphée encore si imparfait et si actif, que non-seulement on le met au rang des gnostiques commençans, mais encore qu'on est obligé, à son occasion, de dégrader toute la gnose, et d'inventer un état autant au-dessus d'elle, qu'elle-même est au-dessus de la foi commune.

#### SECTION VII.

La principale objection se résout par elle-réfine.

« Mass, dit-on, rien ne montrera davantage la vé-» ritable pensée de saint Clément (sur l'état passif)

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 720.

» que l'objection qu'il se fait à lui-même (1); etc. » voici sa réponse, etc. » On rapporte ici le passage dont nous avons déjà donné par le texte même une si claire explication (2), qui consiste à dire que par la sorce divine de la charité, le gnostique est plutôt dans la possession que dans le désir, à cause de la certitude de la soi et des promesses dont l'esset ne peut manquer; de sorte qu'on croit les tenir et qu'on en est aussi assuré que des choses les plus présentes. Savoir si une telle disposition exclut le désir, ou si elle en retranche seulement l'inquiétude et l'incertitude; on le peut voir dans l'endroit qu'on vient de marquer, où ce passage a été produit tout entier. Après tout, pour résoudre cette question, il ne faut que considérer les paroles que rapporte ici l'auteur des Remarques: « Celui qui est déjà par l'amour dans les » choses où il sera un jour, comme la gnose (la » perfection de la connoissance pratique) lui fait » recevoir par avance ce qu'il espère, il ne désire » rien, parce qu'il a, autant qu'il le peut (en » cette vie,) ce qui est désirable ». En vérité celui qui parle ainsi veut-il dire, ou qu'il n'y a rien de désirable, ou que ce qui est désirable n'est pas désiré par les parfaits, ou qu'on n'espère pas ce qu'on croit avoir un jour, ou qu'on ne désire pas ce qu'on espère? et ne voit-on pas, au contraire, que saint Clément ne veut ôter au désir et à l'espérance que l'inquiétude et l'incertitude de l'un et de l'autre?

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VI, p. 651. — (2) Ci-dessus, chap. VII, sect. 1.

#### SECTION VIII.

# Conséquence de la doctrine précédente.

Toutes les questions sont résolues. Après cela dira-t-on que l'homme parfait ne désire ou n'opère rien? on voit le contraire. Mais dira-t-on que dans l'état de perfection il n'y a plus d'actes multipliés et successifs, après qu'on a vu passer le parfait, de l'action de grâces à la prière et à tant de sortes de demandes l'une après l'autre, comme est celle « premièrement, de la rémission des » péchés, ensuite celle de n'en faire plus, de » croître, de persévérer », et ainsi du reste?

On insinue quelque part, dans les Remarques, que ces demandes ne sont pas du même homme; mais que, selon les divers degrés, on fait tantôt l'une et tantôt l'autre: mais c'est une erreur. En tout degré on demande toutes ces grâces, puisqu'en tout degré on en a besoin. Dans la plus haute perfection on demande la rémission des péchés, puisqu'il n'y en a point où l'on ne péche. C'est pourquoi chez saint Clément le parfait gnostique, celui qu'il compare à Job et à qu'i tout est égal, dit avec justice: Dimitte nobis (1), etc. comme le moindre fidèle.

On voit encore par-là des actes très-explicites, très-particuliers, très-distincts. Ce n'étoit point un acte implicite à saint Barnabé, quand il demandoit la sagesse, et le reste qu'on a vu ailleurs;

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 748.

ni à saint Clément lui-même, quand il disoit à la 'sin du quatrième livre : « Je prie l'esprit de Jésus-» Christ de m'élever à ma Jérusalem (1) ». Et en vérité c'est tout détruire, que de réduire la piété aux actes implicites et éminens. Selon cette idée, il n'y auroit plus d'obligation de penser aux attributs divins, ni absolus ni relatifs, ni à la sainte Trinité, ni de dire, Je crois en Dieu le Père tout-puissant, parce que c'est penser à tout éminemment, que de penser à l'essence divine où tout est compris. Mais il faudroit encore pousser plus loin ces actes éminens. Car sans penser que Dieu est créateur et ordonnateur de toutes choses, parce que tout cela n'est pas de son essence, il faudroit réduire toutes nos pensées pour l'entendement à croire qu'il est, et pour la volonté à vouloir qu'il soit. Tout est renfermé implicitement et éminemment là-dedans. Ainsi, par une nouvelle perfection d'oraison, il ne faudroit plus songer à se conformer à la volonté de Dieu qui ordonne de toutes choses, car il pouvoit ne rien ordonner; et son essence, sa perfection n'en seroit pas moindre: il faudroit l'adorer dans une abstraction de tous ses décrets, par conséquent dans une abstraction de Jésus-Christ même; et ainsi la foi explicite en: Jésus-Christ ne seroit plus nécessaire aux parfaits. Il suffiroit de croire en lui implicitement et éminemment, en croyant en Dieu dans sa simple et indivisible unité. C'est où vont aussi en partie les nouveaux mystiques;

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v, p. 543.

mais ils ne poussent pas à bout leurs principes, puisqu'ils sont encore attachés à la volonté de Dieu ou de signe ou de bon plaisir, qui est si peu de son essence, qu'il pourroit n'en point avoir du tout. Voilà les belles conséquences et la nouvelle éminence d'une oraison plus abstraite que toutes les autres, que je déduirai légitimement du principe des nouveaux mystiques.

Quant aux actes réfléchis, on ne peut non plus les exclure. Qui fait des demandes distinctes sur ce qu'il a ou sur ce qu'il n'a pas, y réfléchit. Qui rend grâces des biens qu'il a reçus, comme celui « qui rend grâces d'avoir obtenu la perfection de » la connoissance (1) », y réfléchit aussi sans doute; et où est l'inconvénient d'y réfléchir pour en rapporter la gloire à Dieu, puisque c'est précisément pour cela que « nous avons, comme dit » saint Paul, reçu l'esprit, asin de savoir les choses » qui nous sont données »?

Il ne faut pas non plus rejeter ces actes prétendus intéressés. Demander la rémission de ses péchés, la grâce de n'en plus faire, sa propre persévérance et le reste qu'on a vu, c'est sans doute demander pour soi. Rendre grâces des biens reçus, c'est une autre sorte d'intérêt. Il n'y a donc plus qu'à dire que toute la religion est intéressée, s'il faut bannir des parfaits tous les actes qu'on vient de marquer. Il n'y a plus qu'à leur faire un autre Evangile. Mais déjà bien assurément, ce n'est pas celui de saint Clément d'Alexandrie.

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 719.

#### SECTION IX.

Si c'est une demande intéressée que de demander les biens temporels, avec le reste des fidéles et toute l'Eglise.

- Pour donner le dernier degré d'évidence à notre matière, nous n'avons plus qu'à examiner en détail les trois genres de biens auxquels tous les désirs de l'homme se réduisent. Il ne peut désirer que les choses sensibles et passagères, ou les biens invisibles et éternels, ou ensin sa persévérance et son accroissement dans la cha-
- » persévérance et son accroissement dans la cha-» rité (1) ». Après avoir ainsi divisé les biens, l'auteur des Remarques procède à les exclure l'un après l'autre.

Pour commencer par le premier genre de biens, il faut supposer, avec saint Clément, que le gnostique assiste aux prières communes où l'Eglise demande les biens temporels, et qu'il y assiste d'esprit autant que de corps: il est donc déjà bien certain de ce côté-là qu'il demande avec tous les saints les biens temporels. Cette demande n'est intéressée en aucune sorte; car si nous apprenons de saint Paul que soit que nous buvions, soit que nous mangions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu; c'est aussi manifestement pour la même gloire de Dieu que nous demandons notre pain.

C'est donc parler trop confusément, de dire que le gnostique ne demande point pour lui la

<sup>(1)</sup> Paroles des Remarques.

santé, les fruits de la terre et les autres prospérités. Il falloit dire qu'il ne les demande pas de la même manière que les autres biens. Car au reste il est naturel et simple de se mettre avec tous les autres, quand il s'agit des besoins communs.

#### SECTION X.

Si c'est un désir intéressé de désirer les biens éternels.

- « Secondement, portent les Remarques, le » gnostique ne peut désirer les biens invisibles et » éternels, puisque nous avons vu que l'amour » gnostique est si pur, qu'il ne peut admettre au-» cun désir de récompense; et qu'en choisissant » la gnose, il ne veut point être sauvé ».
- Ces propositions sont étranges. Le gnostique ne peut désirer les biens invisibles que saint Paul désire sans cesse, aussi bien que tous les apôtres et les prophètes. Ces derniers ne désirent point le Christ: les apôtres ne désirent point d'être avec lui. Je ne dispute pas ici si ces désirs sont volontaires ou involontaires, excités ou non excités. Qu'on élude par-là certains désirs très-marqués dans l'Ecriture et la tradition, c'est un grand mal; mais de parler si généralement contre les désirs qu'on trouve à toutes les pages dans l'Ecriture, dans (\*).

<sup>(\*)</sup> Tout le reste de cette section se trouve encore placé ailleurs. Voyez, sur les désirs des biens éternels, les liv. III et VI de l'Instruction sur les Ltats d'oraison. (Edit. de Paris.)

### SECTION XI.

Si c'est un désir imparfait et intéressé de désirer la persévérance, ou l'accroissement de l'amour.

« In ne reste plus, continue l'auteur des Re-» marques, que la persévérance et l'accroissement » de l'amour qu'on puisse faire désirer au gnosti-» que; mais outre que le désir de la persévérance » est exclus par l'exclusion formelle de tout désir » pour le salut, d'ailleurs ce désir de persévérer » trompe beaucoup de gens. La tromperie consiste » en ce que ceux qui désirent la persévérance, » sans cesse occupés de leur amour plus que du » bien-aimé, sont bien éloignés d'une ame simple » qui aime, comme dit saint François de Sales, » non son amour, mais son bien-aimé ». Nous verrons dans la suite, si ce saint évêque exclut des ames parfaites le désir et la demande de la persévérance. Mais en attendant, démêlons une équivoque qui est cachée dans les paroles qu'on vient d'entendre. Une ame peut être occupée de son amour, ou pour s'y complaire et le faire servir de pâture à son amour-propre, ou pour s'en conserver la pureté par les moyens que Dieu lui commande. La première occupation est mauvaise; la seconde non-seulement est bonne et sainte, mais encore absolument commandée à tous les chrétiens. « Cette ame, ajoute-t-on, est trop » aimante pour prévoir au-delà du moment pré-» sent si elle aimera plus ou moins dans la suite: » non-seulement elle aime, sans songer qu'elle

» aimera; mais elle aime sans penser qu'elle » aime.... Dans l'amour vulgaire nous n'exami-» nons point si nous aimerons toujours, ni si nous » aimons une personne pour qui nous avons la » plus tendre et la plus parfaite amitié; tout de » même l'ame gnostique ou passive en aimant ne » songe qu'à aimer, ou plutôt elle aime sans pen-» ser à aimer par un amour direct : elle suit sans » réflexion l'attrait tout-puissant : le moindre » examen de son amour lui paroîtroit une dis-» traction : comme elle aime sans réflexion sur son » amour, elle aime aussi sans désir d'aimer »....

.... Je ne dis ceci qu'en passant. Car sans entrer dans le fond des raisonnemens que vous opposez aux propres termes de votre auteur, je n'ai qu'à vous avertir que c'est contre lui que vous disputez. Quand vous répétez les passages que j'ai expliqués, je n'ai qu'à vous dire que le sens que j'y donne est conforme à l'Ecriture, à la tradition, à la doctrine que saint Augustin et les saints conciles ont établie contre les Pélagiens sur la nécessité en tout état, et jusqu'à la fin de la vie, de demander la persévérance et de la mériter par ses prières, suppliciter emereri; ce qui oblige tous les fidèles sans exception, omnes, selon les termes du concile de Trente (1), « à mettre leur espé-» rance dans le tout puissant secours de Dieu, et » ensuite à passer leur vie en travaux, en veilles, » en jeûnes, en prières, en oblations et en chas-

<sup>(1)</sup> Conc. Trid., Sess. VI, C, XIII.

» teté; de peur, dit ce concile, que celui qui pa-» roît être debout ne tombe »; et la doctrine opposée, qui supprime les prières dans tous les parfaits, est nouvelle, hardie, inouie parmi les fidèles, et erronée.

Il ne faut donc pas regarder la prière, où l'on demande la persévérance et l'accroissement de la vertu, comme une « recherche intéressée de sa » perfection, de son salut, et de sa sûreté propre »; car c'est donner une idée trop basse de ceux qui tâchent d'obéir à Jésus-Christ, qui leur dit : Soyez parfaits, que de les faire considérer comme des gens qui recherchent leur intérêt. Au contraire, visiblement ils recherchent l'intérêt de Dieu et sa volonté, qui est notre sanctification, comme dit saint Paul. Il ne faut pas non plus traiter d'intéressés ceux qui travaillent à assurer leur salut, sous prétexte qu'ils recherchent leur sureté propre; car c'est encore l'intérêt de Dieu qu'on recherche, lorsqu'on tâche par la prière de s'affermir contre le péril de l'offenser, et de parvenir dans la vie future à l'entière sûreté de ne pécher plus. Toutes ces vues sont comprises dans la parfaite charité, et c'est une grande et pernicieuse erreur que de les en exclure.

### SECTION XII.

L'espérance supprimée par une mauvaise version.

Le passage où l'on fait dire à saint Clément que le gnostique a reçu son espérance par la

gnose (1), donne lieu à cette étrange conséquence : « Que la pure charité du gnostique ab-» sorbe son espérance; et contient éminemment » tout ce qu'elle avoit de meilleur ». Remarquez que l'espérance n'est plus dans son propre être et dans sa propre forme distincte: Absorbée dans la charité, elle n'a plus d'être qu'en elle. Et comment? parce que la charité contient éminemment tout ce qu'elle avoit. Ecoutez, tout ce qu'elle avoit: c'en est fait: on en parle comme d'une chose qui n'est plus, et l'on supprime l'espérance et son exercice; c'est-à-dire, une vertu et un exercice essentiel à la religion. Mais il est certain par la foi que l'espérance subsiste, et agit toujours durant cette vie, et que si elle tombe comme la foi, ce n'est qu'à la fin, lorsqu'elle est changée en jouissance parfaite.

On peut voir par cette remarque, combien il est dangereux de laisser pousser trop avant ces manières dont on abuse, pour faire trouver une vertu éminemment dans une autre; puisqu'à la faveur de ces éminences, on éclipse l'une des trois vertus théologales, et l'on renverse l'un des fondemens du temple de Dieu, comme parle saint Clément.

Il est vrai, en général, que les nouveaux mystiques font peu de cas de cette excellente vertu, qu'ils ne nomment que pour la forme. Ils la trouvent trop intéressée et trop désirante pour leur

<sup>(1)</sup> Strom. Lib. VI, p. 651.

DES NOUVEAUX MYSTIQUES. pureté; et dès-là ils font voir plus clair que le jour, combien leur pureté est imaginaire.

Mais, dira-t-on, que répondre au passage de saint Clément? Il n'y a qu'à le bien traduire, et au lieu de faire dire à l'auteur que le gnostique reçoit son espérance par la gnose, ce qui en soi ne signisie rien, et donne lieu par son obscurité à tout ce qu'on en a voulu tirer, il n'y a qu'à tourner ainsi : que le gnostique étant déjà par la charité dans les choses où il sera, et ayant prévenu l'espérance par la connoissance parfaite, τὰν ἐλπίδα προειληφώς διά τὰν γνώσιν, il ne désire rien; et c'est aussi de cette manière que nous l'avons traduit au lieu marqué ci-dessus.

On pourroit traduire de mot à mot: Que le gnostique perçoit par avance l'espérance par la connoissance parfaite, ce qui feroit le même sens que nous avons rendu, et ne revient en aucune sorte au prétendu absorbement de l'espérance dans la charité.

Il n'y a personne qui n'entende, que percevoir par avance son espérance et son attente, c'est percevoir par avance ce qu'on attend et ce qu'on espère. Il est commun dans toutes les langues d'exprimer par l'espérance et par le désir la chose espérée et désirée; comme quand on dit à quelqu'un: Vous êtes mon espérance et tout mon désir; et l'on trouvera dans saint Clément de fréquens exemples d'une locution si ordinaire (1).

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 14, p. 494. Lib. VII, p. 736.

#### SECTION XIII.

Deux passages qu'en prétend décisifs, et qui ne concluent rien.

On objecte une décision de saint Clément où il dit « qu'étant parvenu à la gnose, on peut de» meurer dans la quiétude en se reposant : pra» tique, ajoute-t-on, qui seroit une illusion per» nicieuse et le quiétisme, si elle n'étoit fondée
» sur les maximes de l'état passif » : comme si
tous ces grands saints qu'on avoue être parvenus à ce degré éminent de grâce et de sainteté
par les voies communes, n'avoient pas, sans
passiveté, ce repos que donne la bonne conscience,
cette joie perpétuelle et cette paix qui surpasse
toute intelligence.

On en revient au passage où saint Clément dit que le gnostique boit, mange et se marie, si le Verbe le dit par son inspiration intérieure; et c'est, dit-on, ce que l'on appelle agir passivement. Oui, quand on fait signifier aux mots tout ce qu'on veut; car au reste agir par l'inspiration et y obéir, n'exclut en aucune sorte l'action; autrement il faudroit l'exclure de toutes les actions de piété et de toutes les bonnes pensées, qui sans doute sont inspirées aux chrétiens par cette inspiration, tant inculquée par saint Augustin, de la sainte dilection.

On ajoute que le Verbe signifie ici le Fils de Dieu, ce que j'avoue en ce lieu sans difficulté. Lorsqu'on dit qu'agir par le Verbe n'appartient qu'aux seuls gnostiques, puisqu'il est dit de ceux qui ne le sont pas, qu'ils n'agissent pas selon le Verbe; voici ce que porte le passage entier (1): Plusieurs de ceux qui ne sont pas gnostiques ne laissent pas de faire bien certaines choses; mais ce n'est pas selon la raison, alla où natà loyer, comme il arrive à ceux dont la force consiste dans leur colère et dans une certaine impétuosité. On voit que le mot loyes, ne signifie autre chose que la raison opposée à l'impulsion et à l'impétuosité de la colère, qui fait faire des actions semblables à celles qu'inspireroit la vertu. Mais il faut trouver partout du mystère et tourner tout à l'état passif.

### SECTION XIV.

## Conclusion de l'auteur des Remarques.

« Après cet éclaircissement fait avec tant » d'exactitude, je ne crois pas qu'on puisse dou-» ter que saint Clément n'ait exclu tout désir » actif et excité de son parfait gnostique. Quand » même il ne l'auroit pas dit en termes formels, » comme j'ai montré qu'il l'a fait, son système » entier le montreroit évidenment pour lui ».

On a montré en termes formels que saint Clément exclut tout désir actif et excité. Le peuton dire? On trouve cinquante passages où ce Père parle des demandes particulières que fait le gnostique; or on ne demande pas sans désir : il y a donc des désirs gnostiques. On en revient à la dis-

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 733.

tinction des désirs actifs ou passifs, excités ou non excités; mais a-t-on montré un seul petit mot où saint Clément ait songé à cette distinction? On n'a donc rien montré de ce qu'on a prétendu, loin de l'avoir montré par textes formels. Mais encore qu'a-t-on montré? un passage de saint Clément, où il a dit que le parsait n'a aucun désir. Quoi donc, selon vous, a-t-il exclu tout désir, même le passif? Vous dites tout le contraire. Mais ce désir, pour être imprimé de Dieu, selon vous n'en est pas moins un vrai désir. Vous admettez donc de vrais désirs dans le parfait, et vous-même vous apportez une exception contre votre passage. S'il vous est permis de le restreindre, en exceptant des désirs dont vous ne trouvez aucun vestige dans votre auteur, combien plus est-il permis de le faire, en exceptant des désirs qu'on trouve dans toutes les pages de ce Père, et qu'on trouve même en termes formels dans le passage dont il s'agit?

Mais il est encore bien plus surprenant de dire que tout le système de saint Clément exclut les désirs et les demandes actives. Ce système, selon vous-même, et « le but de ce Père, comme il le » dit lui-même, est de montrer dans tout son » ouvrage que le gnostique n'est ni impie ni » athée, et qu'au contraire il est le seul qui ho- » nore Dieu parfaitement ». Je reconnois ce système et ce but de saint Clément. Mais où met-il le fort de sa preuve pour montrer que son gnostique, loin d'être un impie, est le seul qui honore

Dieu? C'est, dit-il, qu'il fait des demandes, et des demandes les plus parfaites; puisque ce sont des demandes des choses les plus excellentes. Or s'il ne prouve que ces demandes sont des demandes au sens que tout le monde entendoit, c'est-à-dire, de véritables demandes, des demandes proprement dites, actives par conséquent, explicites, particulières, distinctes comme les autres, il ne prouve pas ce qu'il veut; et l'on aura à lui répondre, que les demandes qu'il établit sont des demandes improprement dites, et d'autre nature que celles dont il s'agit. On lui ôte donc le fort de sa preuve, quand on réduit les demandes de son gnostique à des demandes impropres.

« Prodique, dites-vous, et les autres faux. » mystiques ont abusé des principes de la gnose » jusqu'à l'excès horrible de rejeter toute prière, » tout culte et tout recours à la Divinité ». Il est vrai, et saint Clément le rapporte (1). Ce Père avoit entrepris de résuter ces saux gnostiques, j'en conviens encore; mais vous ajoutez : « Le moins » qu'il pouvoit faire dans ce dessein, étoit de » dire ce qui est véritable à la lettre, qui est » que le gnostique ou sidèle passif sorme des » désirs et des demandes conformes aux divers » états où il se trouve; c'est-à-dire, activement, » tandis qu'il lui reste encore quelque activité, » et ensin passivement, après qu'il est entièrement sorti de l'état qu'on appelle actif ». C'est ici un autre système où je ne connois plus rien.

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v11, p. 722.

Je ne reconnois plus saint Clément dans ces paroles; c'est pour moi la nouveauté la plus éton-, nante qu'on veuille trouver dans cet auteur, ou ce sidèle passif, ou toutes les distinctions que vous rapportez. S'il est vrai que « Prodique ait » abusé des principes de la gnose jusqu'à rejeter » le recours à Dieu, et que saint Clément ait » entrepris de le réfuter », il a dû montrer contre lui la nécessité de recourir à Dieu dans tous ses besoins. Mais si le recours à Dieu n'est qu'implicite, c'est plutôt fournir une échappatoire à cet hérésiarque, que le réfuter à fond. Mais ceci sera plus clair et plus démonstratif, quand après avoir parlé des demandes, nous viendrons à examiner, comme nous l'avons promis, ce qu'on tire à l'avantage de l'état passif.

# RÉFLEXIONS

SUR LE CHAPITRE HUITIÈME, DONT LE TITRE EST 7

La gnose est l'état passif des mystiques.

On verra, dans un moment, s'il y a de la vraisemblance dans le dessein des Remarques. Tout celui de saint Clément aboutit à faire voir dans tous les élus de Dieu, dans tous les saints consommés en lui, quelque chose de plus parfait que dans le commun des sidèles par l'habitude formée de la vertu, en y ajoutant, si l'on veut, le don singulier de la persévérance. Mais le des-

sein des Remarques doit aller plus loin; puisqu'il y faut montrer, dans les élus mêmes, un don au-dessus et d'un autre genre, qui revienne aux impuissances de l'état passif qu'on trouve dans les mystiques. Nous avons donc à examiner s'il y a un mot qui tende à cela, ou s'il y a la moindre apparence qu'un homme sage comme saint Clément, apprenne aux Païens, qui ne connoissoient pas le christianisme, un état extraordinaire et singulier, même parmi les élus, ou autre chose que la perfection à laquelle nous mènent les voies communes de la religion; c'est-à-dire, la foi, l'espérance et la charité soigneusement pratiquées, et dont l'exercice est tourné en habitude.

Il dit que le gnostique, c'est-à-dire, le chrétien parsait, est mu par l'esprit de Dieu, et qu'il est fait une même chose avec cet esprit. C'est la condition commune de tous les élus. Toute ame sainte est épouse, et devient avec Dieu un même esprit, selon saint Paul, comme dans le mariage vulgaire on est fait une même chair: l'habitude rend cette union permanente et fixe, à la manière que nous avons expliquée; mais pour cela il n'est pas besoin qu'elle la rende passive. C'est aussi pour tous les élus que Jésus-Christ a demandé qu'ils sussent éternellement consommés avec lui dans l'unité. Que ce soit ici précisément le mariage mystique par manière de passiveté du bienheureux Père Jean de la Croix, c'est ce qui est en question. Il n'y a rien de particulier à dire avec saint Clément, « que l'ame s'accoutume à » contempler la volonté par la volonté, et le » Saint-Esprit par le Saint-Esprit » : et cela suppose seulement l'habitude déjà formée de s'unir à Dieu cœur à cœur, esprit à esprit, etc., et que c'est par le Saint-Esprit qu'on s'unit à lui depuis les commencemens de la piété jusqu'au comble de l'habitude formée. « L'esprit sonde les profon-» deurs, et l'homme animal ne comprend pas les » choses de l'esprit » : donc on est passif; je ne vois rien dans ces mots qui le signifie.

Jusqu'ici je vois seulement dans les Remarques un vain travail pour tirer à soi tout ce qu'on peut, comme on fait dans une grande disette. Le reste n'est pas plus solide. Des expressions, dit-on, si étonnantes, apparemment celles d'immuable, d'impassible, etc., si vous y mettez les tempéramens que nous avons vus dans saint Clément, marquent du moins un état où l'ame soit affectée et déterminée par l'Esprit de Dieu, d'une autre manière qu'une habitude formée, ou le don singulier de persévérance affecte les ames et les détermine, si l'on veut, moralement ou physiquement, à persévérer dans la vertu : je le nie. La gnose est inamissible: oui, pourvu qu'on persévère à prier, à prévoir, à se précautionner, et qu'on sasse tout ce qu'il faut pour la rendre telle : donc on est passif, concluez-vous; et moi je conclus: donc on ne l'est pas. On est forcé à être bon, comme on est forcé par le précepte, comme on est forcé à être chrétien. Il est clair que cela n'est rien du tout; et je veux bien ajouter que le διάζεται

de saint Clément avec sa terminaison passive, a une signification active; de sorte qu'au lieu de traduire, on est forcé à être bon, il falloit traduire, qu'on s'efforce de le devenir, ou de s'affermir dans cette volonté, comme la suite le fait paroître; ce qui tourne précisément contre le dessein des Remarques. Ce qu'on fait par nécessité, et non point par choix, n'est pas tout le bien, comme portent les Remarques; mais boire, manger, se marier. On a vu au reste, que cette nécessité, aussi bien que le choix auquel on l'oppose, 'est toute autre que celle qu'on veut insinuer. Visiblement elle signisie les besoins que le corps impose, qu'on appelle aussi des nécessités; et le sage parfait a cela de propre, qu'il y cède, non pour l'amour du plaisir, mais quand il faut; et dans un autre sens, il seroit absurde de dire qu'on boive et mange nécessairement. Vous avez beau alléguer ici l'involonté propre des mystiques, et mêler toujours leur langage avec celui de saint Clément. Ce saint en est éloigné de cent lieues, et n'y songe seulement pas. Faire ce que le Verbe dit, se régler par sa parole et en suivre constamment les inspirations, ce n'est rien moins qu'être passif; autrement tous les élus le seroient. Cette nécessité sans interruption pour tout le détail de la vie est un commentaire qui n'est point fondé dans le texte. « La lumière qui s'unit par » un amour qui ne soussre point de séparation, » qui porte Dieu et en est portée (1) », ne marque (1) Strom. lib. VI, p. 666.

rien plus qu'une habitude formée, telle qu'elle est dans ces grands saints non passifs. Saint Clément ne les fait point tels, quand il les fait opérans, et opérans avec leurs deux mains: et s'il ajoute, que le travail passe, il ne nous marque autre chose que la facilité de l'habitude. Au surplus, la grâce dont il parle ici, n'est pas celle qui distingue les grands saints, telle qu'on met la passiveté; mais celle qui sépare ceux qui sont glorifiés, de ceux qui sont condamnés; étant impossible en esset d'éviter la condamnation, si l'on ne se fait une habitude de la vertu chrétienne.

Dans le même livre, les saints agissent plus que tous les autres par inspiration: Dieu ne cesse de les conduire par les droites voies. Vous allez bientôt décider vous-même, que leur inspiration n'est que l'inspiration journalière que la foi enseigne dans tous les justes. Selon cette inspiration, leur ame est affectée, touchée, émue, ébranlée d'une certaine façon, et la volonté divine se répand en elle. Elle leur est manifestée : ils la goûtent, ils l'accomplissent. Y a-t-il rien, dites-vous, de plus passif dans tous les mystiques? Oui, sans doute; puisque la passiveté des mystiques induit des impuissances de saire des actes, que la plupart des saints n'ont jamais connues. C'est là celle dont il s'agit. Car au reste personne ne uie que l'ame ne soit recevante plutôt qu'agissante dans toutes les illustrations et douces émotions que Dieu sait en nous sans nous, comme parle toute l'Ecole après saint Augustin; ce qui paroit

paroît d'une façon particulière dans l'habitude formée.

Mais voici l'un des plus grands argumens: c'est que de même que la vertu attirante de l'aimant passe d'anneaux en anneaux et les tient tous unis à soi (1), il en est ainsi de la grâce du Saint-Esprit. On conclut que cette expression marque non-seulement un état passif, mais une entière extinction de la liberté. Oui, à ceux qui ne sauroient pas que la grâce tire; et que son efficace est souvent expliquée dans les Pères par ces sortes de comparaisons, qui ne marquent que la puissance de la grâce, et non pas la manière dont elle nous tire. Que ce soit l'enchaînement des mystiques, où toute action, tout désir actif est supprimé, c'est ce qui reste à prouver.

Voici une autre comparaison: « Comme ceux » qui sont sur la mer tirent l'ancre qui les affer» mit, en sorte qu'ils sont attirés par l'ancre, et
» qu'ils ne l'attirent point (2), etc. » Au lieu de
traduire, ils sont attirés, etc., il faudroit mettre:
« Ils n'attirent pas l'ancre, mais ils s'attirent
» eux-mêmes vers elle: ἐαυτοὺς ἐπί τὴν ἄγκωραν »;
par conséquent de même, dans l'application, au
lieu de traduire, « Ils sont attirés eux-mêmes
» vers Dieu »; il faut mettre: « Ils se poussent,
» ils se conduisent eux-mêmes à Dieu, ἐαυτοὺς
» προσαγόμενοι, etc. » Bien éloigné de vouloir réduire l'ame à la passiveté dans ce passage et par
cette comparaison, il met, même dans le parfait,

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 704. — (2) Ibid. lib. IV, p. 535.

l'action que les nouveaux mystiques rejettent le plus, qui est la réflexion, lorsqu'il dit « que la » tempérance, qui demeure auprès du gnostique » comme une sentinelle fidèle, se contemplant » et se regardant sans cesse elle-même, le rend, » autant qu'il se peut, semblable à Dieu » : passage que nous trouvons appliqué à l'homme parfait dans les Remarques. Et quand saint Clément auroit été moins soigneux d'expliquer ici l'action de la réflexion et du libre arbitre, il a assez expliqué en cent endroits, « que l'ame » n'est point tirée comme par des cordes (1) », qu'elle se meut, qu'elle s'excite elle-même, qu'elle se forme, qu'elle se fait par son libre arbitre, et le reste que nous avons dit.

Après cela, quand vous attribuez à saint Clément la désappropriation des mystiques, leur involonté, et cette locution, que « Dieu veut en » eux tout ce qu'il lui plaît », pour induire cette impuissance de faire des actes, qui est le point dont nous disputons, vous lui donnez votre langage, et non pas le sien.

Ce qui suit, s'il étoit soutenu, renverseroit en un mot tout le système des nouveaux mystiques, comme il a déjà été dit. Vous déclarez « que l'in- » spiration du gnostique, n'est pas une inspiration » prophétique et miraculeuse, mais une inspira- » tion journalière que la foi enseigne, et que c'est » là à quoi se réduit cette passiveté qui fait tant », de peur à ceux qui ne la connoissent pas ». A

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 11, p. 363.

sans aucune distinction que du plus au moins.

On ne sort point de cette idée en lisant ce passage, où le gnostique « est enlevé jusqu'à l'union » qu'on ne peut plus discerner (1)». On ne discerne point sa volonté de celle de Dieu, lorsqu'on s'y veut conformer en tout et qu'on en à pris l'habitude, sans qu'il soit besoin pour cela de ces impuissances de faire les meilleurs actes et les plus expressément commandés. Le gnostique, dont il s'agit en cet endroit, est si peu un homme passif à la manière des mystiques, « qu'il se fait, qu'il » se fabrique lui-même, qu'il se réduit en capti-» vité, que lui-même il donne la mort au vieil » homme (2) », et le reste, qui fait assez voir que saint Clément ne sort pas de l'idée de ces saints actifs qui parviennent sans ces impuissances, à un degré de sainteté si éminent.

Mais il se sert, dites-vous, de l'enthousiasme des poètes pour exprimer celui du gnostique. On se trompe: il ne parle ici que de l'inspiration des prophètes dont il venoit de traiter (3). Nous reverrons ce passage dans l'endroit où nous expliquerons ceux dans lesquels le gnostique nous est donné comme un prophète par état.

Tout est donné, dit saint Clément (4), gnostique quement au gnostique; tout est donné spirituellement et intellectuellement à l'homme spirituel et intellectuel: donc il tombe dans les impuissances dont il s'agit. C'est tout le contraire; puisque

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V11, p. 706. — (2) Ibid. — (3) Lib. V1, p. 698. — (4) Lib. V11, p. 726.

c'est en cet endroit que le gnostique demande, coopère, prévoit, se précautionne et demeure plus agissant que jamais. Je ne vois donc pas la conséquence qu'on vouloit tirer, mais seulement qu'on cherche partout de quoi l'établir. On n'oublie pas cette expression la plus générale de toutes, où il est parlé de l'efficace de la gnose, et l'on remarque une force particulière dans ces termes, énergie, vertu efficace; mais tout cela ne nous conduit pas plus loin que l'efficace de la gnose et du don de persévérance. Il ne faut donc pas tant pousser les choses; mais c'est l'erreur commune des nouveaux mystiques.

On trouve de la finesse et toute la subtilité des impuissances mystiques dans le passage où David égale ceux qui reçoivent le Verbe à de hautes tours (1), comme gens qui seront affermis dans la foi et dans la connoissance, posses, quoique ce passage ne nous fasse pas sortir de l'habitude formée et encore moins du don de persévérance.

Enfin le dernier passage où l'on trouve que le gnostique est passif dans la contemplation, est celui-ci: « Qu'il contemple saintement un Dieu » saint, et que la sagesse qui l'assiste se contemple » plant elle-même sans relâche, il devient sem » blable à Dieu, autant que cela est possible (2) ». On ne ressent pas ici la moindre odeur de l'état passif; mais pour nous y amener de gré ou de force, voici ce qu'on dit: « Vous voyez que l'ame » est sans action propre, et que c'est Dieu qui se

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 745. — (2) Lib. 14, p. 535.

» contemple lui-même ». C'est ce qu'on ne voit point du tout. Le texte dit que la tempérance, σοφροσύνη, qu'on a traduit sagesse, se regarde ince ssamment elle-même: donc toute action propre est supprimée, et c'est Dieu qui se contemple luimême. C'est, à force d'avoir de l'esprit, passer au-dessus de son objet, et ne pas voir que la tempérance, qui se regarde sans cesse elle-même, sans doute n'a pas éteint son action propre, puisqu'elle ne cesse pas de réstéchir. On s'est peut-être porté naturellement à traduire sagesse plutôt que tempérance, parce que sous le mot de sagesse, qui se contemple elle-même dans l'homme parfait, on peut plus aisément entendre Dieu, que sous celui de tempérance; mais enfin on n'avance rien, et la sagesse qui est dans le sage, peut bien, sans tant rassiner, se contempler ellemême, et faire réflexion sur ses lumières et sur ses maximes.

Après cela, on conclut aussi hardiment pour l'état passif que si on l'avoit trouvé, du moins dans un seul passage: mais au contraire, on a vu que tout est tiré par les cheveux, et que saint Clément ne donne aucun lieu à la moindre des Remarques.

J'ai encore remarqué deux choses d'où l'on tire de grands avantages: l'une est le terme de mort, dont saint Clément se sert souvent, et l'autre est celui de charité sans bornes, où l'on veut trouver l'abandon qui est tout le sondement de l'état passis.

Il n'y a point de gens plus avantageux que les

mystiques. Ils trouveront dans saint Clément, comme dans tous les autres Pères, la mort mystique et spirituelle, que saint Paul rend familière aux chrétiens, auxquels il ne cesse d'en parler. Les mystiques ne sont point contens, à moins qu'ils ne poussent cette mort jusqu'à nous faire mourir à tout désir, à toute demande, à tout acte, jusqu'à ceux qui sont le plus commandés; et cette extinction d'actes, qu'on ne pourroit sonffrir par elle-même, passe sous le beau nom de mort mystique.

Il seroit question de faire voir ce genre de mort mystique dans saint Clément; mais c'est en vain qu'on l'y chercheroit. Il explique distinctement que cette mort, « qu'il est permis à l'homme de » se donner à lui-même et après laquelle on est » vivant, est en cet endroit la mort des vices et » des passions (1) ». En un autre endroit, c'est la mort des sens (2): en un autre endroit, celle des cupidités (3), et ainsi du reste. Mais pour ce qui est de la mort des actes par ces impuissances prétendues mystiques, bien loin qu'on en trouve un mot dans ce Père, on y trouve en cent endroits tout le contraire.

De même, quand cet auteur dit que l'homme parsait a un amour sans bornes (4), cela passe sans dissiculté. On ajoute que cet amour sans bornes, est l'abandon entier et universel : on ne voit rien là de suspect. Mais cet abandon emporte non-

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 652. — (2) Lib. v, p. 580. — (3) Lib, v11, p. 706. — (4) Lib. v11, p. 725.

seulement qu'on voudra tout ce que Dieu veut, mais encore qu'on n'osera se remuer ni faire aucun acte, même expressément commandé, qu'on n'y soit poussé de Dieu d'une façon extraordinaire et au - dessus de toute l'efficace des grâces communes à tous les saints : voilà le mal; et cette disposition ne tend proprement à rien autre chose qu'à tenter Dieu. Car sous le nom spécieux d'abandon, quand on aura une fois accoutumé les oreilles à ce langage, toutes les fois qu'on trouvera dans un ancien Père, par exemple, dans saint Clément, ou la mort mystique, ou l'amour sans bornes, qu'on interprète par le mot abandon, on croira pouvoir faire passer sous ce titre, toute l'étendue de l'état et des impuissances passives, qui sont un anéantissement de la piété.

Je voudrois bien demander comment on sait que ces actes des passifs sont imprimés de Dieu de cette façon extraordinaire où l'on met la passiveté. On n'en peut avoir d'autre raison, si ce n'est qu'en ne faisant rien et demeurant en pure attente passive de l'œuvre de Dieu, on est assuré que tout ce qui vient dans la pensée est de lui. Mais c'est une illusion : c'est une disposition à prendre pour Dieu tout ce qu'on pensera, c'està-dire, le fanatisme. Si ce n'est pas là ce qu'on appelle tenter Dieu, on ne sait pas ce que c'est.

On pourroit pousser plus loin ce raisonnement, si c'en étoit le temps. Mais nous n'avons à examiner que les sentimens de saint Clément sur l'état passif, et je crois cette assaire entièrement cond'approchant.

### CHAPITRE XI.

# Le gnostique est déifié.

« Quand on entend dire aux mystiques, qu'a-

» près les épreuves, l'ame est déiforme, transfor-

» mée, divinisée ou déisiée, cela paroît une chi-

» mère à tous les docteurs spéculatifs. Ce n'est

» pourtant pas, ajoute-t-on, une invention mo-

» derne ». On allègue plusieurs auteurs en saveur de cet état, et il s'agit maintenant d'écouter saint Clément d'Alexandrie.

Et d'abord, il ne faut pas faire les docteurs spéculatifs assez ignorans pour être surpris de ces expressions. C'est en esset un mystère de l'incarnation de nous faire participans, comme dit saint Pierre, de la nature divine; et c'est un discours commun parmi les Pères, qu'un Dieu s'est fait homme, asin que l'homme sût Dieu. Saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, sans parler des autres, ont dit souvent que Dieu fait des dieux et divinise les hommes; et il se peut faire qu'ils aient pris ces locutions de notre auteur, sur le sondement des Ecritures, qui ont dit : Vous êtes des dieux, etc.

Pour appliquer maintenant cette parole à l'homme parfait, saint Clément explique par-

tout qu'il est déiforme ou déifié par une vive expression des perfections divines et de toutes les vertus de Jésus-Christ, autant qu'il est permis dans cette fragilité; qui est, comme on a dit, la restriction qu'il apporte en cinquante endroits à cette locution.

Vous en rapportez un exemple dans ce passage, où « le gnostique est représenté comme » une troisième image divine, semblable, autant » qu'il est possible à la seconde cause (1) », c'està-dire, au Fils de Dieu. Dans un autre passage, que vous rapportez, on lit : « Il devient Dieu en » quelque manière, d'homme qu'on étoit (2) ». Avec ces restrictions et cent autres de même nature, qu'on trouve à toutes les pages, ces expressions ne sont pas si étonnantes.

Le même Père dit encore, ajoutez-vous, « qu'il » y a une espèce d'égalité entre Dieu et l'ame (3) ». Qu'y a-t-il là de si étonnant avec cette restriction? Encore ne le dit-il pas; mais vous l'inférez de ces paroles : « J'oserois le dire, comme Dieu » prédestine le parfait, celui-ci aussi prédestine » Dieu ». Tout passe avec ces excuses et ces restrictions, qu'il ne falloit pas supprimer. Et après tout qu'en conclura-t-on, si ce n'est qu'il y a un choix mutuel très-actif de part et d'autre et très-véritable; cé qui n'est guère du goût des nouveaux mystiques.

Vous oubliez encore la restriction dans ce pas-

<sup>` (1)</sup> S. Clem. lib. XII, p. 708. — (2) Ibid. p. 757. — (3) Lib. VI, p. 652.

sage, où votre auteur dit, que l'esprit pur, etc. devient capable de recevoir la puissance divine (1): le grec porte, devient capable en quelque façon; et quant à ce qu'il ajoute, l'image de Dieu se formant, de mot à mot, s'élevant en lui, il venoit de dire qu'il se rendoit semblable à Dieu, autant qu'il pouvoit.

Quel plaisir trouve-t-on à outrer les expressions d'un homme qui cherche partout à les tempérer, si ce n'est pour dire, « que ces expressions » outrées et si fréquentes ne sont point des exasgérations mises au hasard, mais des expressions » choisies pour composer un système régulier et » suivi, qui est précisément dans toutes ses par» ties celui des mystiques ». Voici un nouveau langage : « Les expressions outrées ne sont pas » exagérations »; elles servent à établir un système régulier. Quelqu'un diroit au contraire que c'est une étrange régularité, que celle qui demande des expressions outrées et si fréquentes.

C'en est une bien surprenante, de dire que le système de saint Clément est précisément celui des mystiques dans toutes ses parties. On ne peut lire cela sans étonnement; puisqu'on trouve à la vérité dans les Remarques une affectation étrange de rendre ce Père semblable aux mystiques, et qu'on relève les choses les moins importantes. Par exemple, n'étoit-ce pas une remarque merveilleuse que saint Clément parle précisément comme les mystiques, en disant que « Dieu prend plaisir

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 111, p. 423.

» à se communiquer à l'ame, dès le moment » qu'elle est purifiée »? Qu'y a-t-il là que ce que dit tout le monde. Mais parce que les mystiques le disent aussi, on est mystique précisément quand on le dit. « C'est la voie, ajoute-t-on, de la pure » foi, et de la mort à tout amour-propre ». Il faudroit montrer cette pure foi des mystiques qui est unie à leurs impuissances; et quant à la mort, on a pu voir que celle de saint Clément est bien différente de la leur.

Mais, dit saint Clément (1), « comme l'homme de » bien devient déiforme et semblable à Dieu selon » son ame, Dieu aussi de son côté devient homini- » forme ». C'est une secrète allusion ou au mystère de l'incarnation, ou aux expressions de l'Ecriture, dans lesquelles Dieu parle en homme, et semble prendre des sentimens humains, ce qui ne fait rien à notre sujet; mais ce qui est deux lignes au-dessus y fait beaucoup; puisque saint Clément y dit « que l'homme parfait fait tous ses » efforts pour se rendre semblable à Dieu dans » l'apathie »; ce qui montre que cette apathie consiste en efforts et non en effets, comme nous l'avons déjà dit.

Le passage où l'on fait dire à saint Clément que « le corps même devient spirituel », s'entend de l'Eglise, « qui est un corps spirituel, dont ceux » qui ne vivent pas selon l'esprit sont les chairs »; mais ceux qui s'unissent à Dieu sont un corps spirituel, étant incorporés à l'Eglise. Et quand on

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 650.

voudroit entendre que par l'habitude de la vertu le corps même devient plus soumis à l'esprit, et en ce sens, spirituel, qu'y auroit-il là pour les mystiques, si l'on ne vouloit les trouver partout?

Il me semble qu'on joint ensemble plusieurs passages à l'endroit où il est parlé de la parfaite adoption des enfans; mais je m'étonne qu'on ait pu produire ces dernières paroles; car saint Clément, bien loin d'avancer ce qu'on lui fait dire, « que le gnostique reçoit avec l'apathie la par-» faite adoption »; dit seulement qu'il y est prédestiné, ou, pour traduire de mot à mot : « Dieu, » dit-il (1), l'a prédestiné à être inscrit ou choisi » à la parfaite adoption des ensans », ce qui est vrai au pied de la lettre pour tous les élus. Je trouve encore dans la suite (2), qu'on a par avance ce qu'on attend avec certitude sur la promesse de Dieu, comme je l'ai remarqué ailleurs; et je ne m'étonnerois pas quand je trouverois que dès cette vie l'adoption est parfaite à sa manière, parce qu'elle nous fait tout trouver dans la foi.

Ce ne sont donc point ces expressions dont la plupart, comme on voit, sont très-régulières et toutes très-indifférentes à notre sujet; ce ne sont pas, dis-je, ces expressions qui scandalisent les docteurs, et saint Clément n'a pas dit ce qui les scandalise le plus. Ce qui les scandalise véritablement, et ce que ce Père n'a pas dit, c'est lorsqu'on veut contre ses paroles, au lieu d'une apathie pour ainsi parler, d'une apathie en effort et autant qu'on peut, introduire une apathie en

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v1, p. 652. -- (2) Ibid. p. 653.

esset : c'est lorsque, dans la transformation, l'on reconnoît une suspension de la concupiscence. On croit être bien modéré, lorsqu'au lieu de son extinction, qui feroit horreur, on admet seulement une simple suspension dans cet état. Mais cette doctrine n'est pas plus correcte ni plus soutenable; car où la concupiscence est suspendue toujours, elle ne combat plus: « L'esprit cesse » de s'armer : Dieu rappelle l'ancienne subordi-» nation»: un saint Paul ne doit plus dire, « Mal-» heureuxhommeque je suis »! ni « Un ange m'a été » donné pour rabattre la tentation de l'orgueil ». S'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de ces légères blessures qui en sont inséparables, selon saint Augustin, c'est-à-dire, qu'il n'y a plus de péchés véniels : doctrine frappée d'anathême. Aussi saint Clément en est-il bien éloigné. Comme son gnostique est dans le combat et se mortifie, il se reconnoît aussi dans le besoin de demander la rémission de ses péchés, et de dire: Dimitte nobis. Quand il dit qu'il est sans souillure comme sans tentation, il le dit au sens que nous avons vu, sans quoi ces propositions seroient autant d'hérésies.

## CHAPITRE XII:

Le gnostique voit Dieu face à face, et est rassasié.

Sans ce mot, il est rassasié, qu'on étend jusqu'à l'extinction de toute sorte de désirs, même de celui de sa

prâce, même de celui de la rémission de ses péchés, il ne faudroit pas beaucoup s'émouvoir de cette façon de parler, qu'on voit face à face; puisque c'est une proposition qui ne peut être qu'impropre, et qui demande nécessairement un grand correctif. Mais à cause de la conséquence, il faut prendre un peu plus garde au principe.

### SECTION I.

Premier passage où saint Clément a bien pris le sens littéral de saint Paul.

JE suppose comme certain, que le vrai sens du passage de saint Paul, où il est parlé de miroir et de sace à sace, regande la vie suture. Il est question de voir si saint Clément a connu ce sens, qui est uniquement littéral. Et d'abord on n'en peut douter en lisant ces mots sur le propre texte de saint Paul (1): « Nous voyons maintenant » comme par un miroir, lorsque nous connoissant » nous-mêmes, par réflexion sur quelque chose » de divin qui est en nous-mêmes, nous contem-» plons tout ensemble la cause efficiente, autant » qu'il est possible. Car, dit-il, vous avez vu » votre frère, vous avez vu votre Dieu, ce qui » s'entend du Sauveur pour le temps présent; » mais après être sortis de la chair, nous verrons » face à face d'une vue définitive, (distincte) » et compréhensive (parfaite, telle qu'elle con-» vient à ceux qu'on appelle compréhenseurs)

<sup>(1)</sup> S. Clem. Strom. lib. 1, p. 316. Voyes la même Explic. Pæd. lib. 1, p. 99.

» quand notre cœur sera pur », selon cette parole du Sauveur: Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, etc. » Voilà donc le sens littéral de saint Paul très-bien entendu, et la connoissance abstractive par la réflexion sur soi-même, très-clairement distinguée de l'intuitive réservée à la vie future.

Il ne faut plus mystagogiser sur ce mot ἀπόθεσες σάρχος, la déposition de la chair; car par cette phrase, saint Clément, comme tous les autres, n'a entendu autre chose que la mort, comme on le pourroit montrer par plusieurs exemples, si la chose étoit douteuse.

#### SECTION II.

### Autre passage.

Alleurs en expliquant l'effet bienheureux de la connoissance parfaite, il dit (1) « que les ames » qui en sont ornées, et qui par la magnificence » de leur contemplation se mettent au-dessus de » tous les degrés et de toutes les saintes manières » de vivre, quand elles seront rangées, à cause » de leur sainteté, dans les saints lieux où sont » établies les demeures des dieux, et qu'elles se- » ront totalement transportées dans les lieux qui » de tous les lieux sont les plus excellens, elles » n'embrasseront plus la divine contemplation » dans des miroirs ou par des miroirs, mais avec » toute la clarté possible et la plus parfaite sim-

<sup>(1)</sup> Strom. lib. V11, p. 706.

<sup>»</sup> plicité:

- » plicité: elles seront nourries éternellement dans
- » le festin éternel de la vue, dont les ames trans-
- » portées d'amour ne sont jamais rassasiées, jouis-
- » sant d'une joie insatiable pour tous les siècles
- » interminables, et demeurant honorées de l'i-
- » dentité (de l'intime possession) de toute ex-
- » cellence ».

L'effort de ces expressions, avec lesquelles on voit bien qu'il ne peut encore se satisfaire, marque qu'il parle du comble de la félicité après cette vie. En effet, il fait allusion à un endroit de Platon, où parlant des ames pieuses quand elles sont séparées, il les range dans les demeures des dieux, et il fait voir en même temps que c'est à la vision perpétuelle et interminable, et à ce banquet céleste éternellement éternel, qu'il est réservé de ne voir plus par un miroir, mais de la manière la plus claire et la plus parfaitement simple : expeces ichixpevã.

#### SECTION III.

## Premier passage objecté.

Quand j'accorderois aux mystiques que saint Clément auroit quelquesois détourné le sens littéral et naturel de saint Paul, il ne leur en reviendroit aucun avantage; mais la vérité ne le permet pas. On lui fait dire qu'étant purisié par l'épignose (je ne sais pas quelle sinesse on trouve dans ce mot, et pourquoi on ne traduit pas, « par la connoissance) du Fils de Dieu, le gno-» stique doit être initié à l'heureuse vision de BOSSUET. XXVIII.

» face à face (1) ». Ce n'est pas là tout-à-fait ce que dit l'auteur: il ne falloit pas oublier qu'il s'agit des demandes que son gnostique sait à Dieu. « Il demande, dit-il, premièrement la » rémission de ses péchés, ensuite de ne pécher » plus, après de bien faire et d'entendre la créa-» tion avec l'économie des conseils de Dieu, afin » qu'ayant le cœur pur par la connoissance du » Fils de Dieu, il soit initié à l'heureuse vision » de face à face ». Qui empêche qu'une demande de cette nature ne regarde le siècle futur? Y a-t-il rien de plus naturel, après avoir demandé par ordre tous les moyens, d'en demander la sin bienheureuse; sans quoi le gnostique, qui se met en train de demander tout, auroit omis le principal, et ce à quoi tout le reste tend?

### SECTION IV.

## Autres passages objectés.

On allègue en cet endroit un autre passage qu'on objecte souvent pour d'autres fins, que je n'ai pas encore voulu traiter à fond, le réservant à ce lieu. Saint Clément commence par y expliquer « la connoissance parfaite, γνωσις, qu'on » donne à la fin à ceux qui y sont propres et qui » sont choisis pour cela, parce qu'on a besoin, » pour y entrer, d'une plus grande préparation » et de plus grands exercices préalables, etc. (2) » Par toutes ces circonstances, on voit dans ces

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V1, p. 665. — (2) Lib. VII, p. 732.

mots la perfection qu'on peut acquérir dans cette vie, qui est aussi tellement la dernière qui nous est donnée dans ce corps mortel, que de là on passe au siècle futur. « Celle-là, (cette haute » spiritualité) γνωσις, nous mène à la fin parfaite » et interminable, nous enseignant premièrement » la conversation (la commune manière de vie, » diama») que nous aurons selon Dieu avec » les dieux, lorsque nous aurons été délivrés » de toute peine et de tout supplice où nous » aurons été soumis pour nos péchés par une » discipline salutaire ». Ce temps est visiblement la vie future, qui est la seule où nous serons affranchis de toutes les peines du péché, que Dieu laisse pour notre exercice en cette vie. Après cette rédemption, continue l'auteur, après cette totale délivrance, qui est appelée partout rédemption, les prix et les honneurs seront donnés aux hommes consommés, à ceux que saint Paul appelle les esprits des justes parfaits, qui sont introduits dans ce qu'il appelle la consommation, quand ils auront cessé d'avoir besoin « de se pu-» risier et cessé en même temps d'exercer tout » autre ministère, quoique saint et parmi les » saints, λειτουργίας της άλλης », (car il n'y a plus dans la vie future de ce qui s'appelle de ce nom dans l'Ecriture) « après quoi, poursuit notre » auteur, ceux qui ont le cœur pur, pour s'être » unis de plus près à notre Seigneur, reçoivent le » rétablissement de l'éternelle contemplation, et » ils sont appelés dieux, à cause qu'ils seront mis n dans les mêmes siéges, σύνθρονοι, où ont été éta-» blis les autres dieux qui ont été les premiers » choisis (de mot à mot, ordonnés) par le Sau-» veur »; c'est-à-dire, sans difficulté, les apôtres et les premiers disciples de Jésus-Christ. Voilà donc ces ames purgées et entièrement assranchies, qui sont avec les apôtres, dans les mêmes siéges, et dans l'état où sinissent tous les ministères, où les prophéties seront éteintes, où les langues cesseront, où la science sera détruite, avec tout le reste qui accompagne l'état obscur de la foi. Voilà sans raffinement, et sans mettre saint Clément à l'alambic, ce qu'il a voulu dire et ce qu'il conclut en cette sorte: « Donc la connoissance, ν γνώσις, est prompte à purifier, et très-propre à » recevoir le changement en mieux », dont il vient de parler. « Ainsi elle transporte facile-» ment l'ame à ce qui lui est connaturel, saint » et divin, et par les progrès mystiques d'une » certaine lumière qui lui est propre, elle avance » l'homme, qui a le cœur pur, jusqu'à ce qu'il » soit rétabli dans le lieu du souverain repos, · lui ayant appris à voir Dieu face à face, par » science et compréhensivement; car c'est là, » ajoute-t-il, la perfection de l'ame spirituelle, » (gnostique) qu'ayant surpassé toute purificas tion et tout ministère, elle soit avec le Seis gneur dans le lieu où elle lui est prochaine-» ment soumise »; c'est-à-dire, visiblement dans le ciel; puisque c'est là le seul lieu où il n'y a plus ni peine, ni péché, ni purification, ni ministère. Car tourner cela à la cessation des pénitences de l'état purgatif, c'est vouloir gratuitement faire parler aux anciens un langage tout nouveau. Nous avons vu saint Clément placer dans l'état parfait et dans le gnostique l'exercice de la mortification. On ne cesse point de se purisier quand on demande, comme il fait, la rémission de ses péchés. Bien plus, il vient de nous dire que cet état de persection qu'il appelle intelligence, γνώσκ, est un état de purgation. De tourner aussi la cessation de tout ministère à l'état passif, où l'on s'imagine une cessation de tout acte, c'est faire trop de violence à saint Clément, qui dit le contraire, et qui met son parsait gnostique dans les mêmes fonctions que tous les autres sidèles. Je n'attaque point les distinctions des spirituels modernes; mais il faut saire parler à chaçun son langage propre. Celui que j'attribue à saint Clément est simple et naturel, et non-seulement de son temps, mais encore de lui-même dans tous les endroits que j'ai marqués. S'il dit ici que la connoissance, γνώσιι, a appris à l'homme qui a le cœur pur à voir face à face, il n'y a point à s'en étonner.; c'est en effet sur la terre, sous la discipline, et dans l'école de la foi, que l'on apprend cette science, qui, se consommant dans le ciel, nous met au-dessus de toute purification, de toute peine du péché, de tout ministère de cette vie, et nous établit véritablement et sans sigure dans le souverain repos.

Il faut entendre dans le même sens la suite de

ce passage, où saint Clément, après avoir dit que par la perfection le gnostique est en quelque sorte semblable aux anges, il continue en cette sorte (1): « Après cette vie, qui est la dernière où » l'on peut arriver dans la chair, l'homme par-» fait, toujours changé en mieux selon qu'il est » convenable, parvient à la maison paternelle », ou plutôt au plus riche endroit de cette maison, à la salle de ce divin palais, « à la véritable de-» meure du Seigneur, par la sainte semaine, etc » πατρῶαν ἀυλήν, afin d'y être, pour ainsi parler, une » lumière stable et proprement permanente et » immuable en toutes manières ». Il attribue bien à la persection de cette vie une espèce d'immutabilité par la force de l'habitude; mais il distingue celle de la vie future, en l'appelant « une immu-» tabilité en toutes manières, πάντη πάντως»; ce qui est si grand, qu'il ne l'applique qu'avec réserve à l'état parfait de la gloire.

On entend bien que cette sainte semaine comprend tout le temps de cette vie, par laquelle nous arrivons au huitième jour, au vrai jour du Seigneur, au vrai dimanche, et au vrai jour du repos, que nous commençons de célébrer en cette vie par l'espérance; mais dont la véritable et effective célébration est la vie future.

C'est encore dans le même sens que saint Clément, dans le même livre (2), dit que le dernier profit que peut faire l'ame intellectuelle, c'est lorsqu'étant tout-à-fait pure, elle est jugée digne,

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 733. — (2) Ibid. p. 739.

comme dit saint Paul, de voir Dieu face à face pour l'éternité: état où l'on peut parvenir, mais dont on est jugé digne, et auquel on est destiné et préparé dès cette vie.

On objecte un autre passage, où premièrement on traduit désir pour concupiscence, par une erreur manifeste qui a déjà été remarquée: secondement, on tire une mauvaise conséquence. Voici le texte de mot à mot: «Nous trouvons en notre » chemin les traverses et les fossés de nos convoivitses, (et c'est ici qu'on traduit désirs, et trèsmal) et les gouffres de la colère que celui-là » doit passer, et éviter toutes les embûches, qui » doit ne voir plus par un miroir la connoissance » de Dieu (1) ». Il semble dire qu'en surmontant les difficultés qu'on ne trouve qu'en cette vie, on y doit venir à l'état où l'on ne voit plus par un miroir.

Néanmoins rien ne force à dire qu'on y vienne dès cette vie: il suffit qu'on y doive venir un jour, à quoi la concupiscence et la colère seroient un obstacle éternel, si l'on ne prenoit soin de les surmonter; de sorte qu'il les faut vaincre, si l'on espère venir à ce jour où l'on ne voit plus par un miroir. Ce sens est suivi; et quand, pour épargner des disputes sur des minuties, j'aurois accordé qu'on en peut venir dès cette vie à de si hautes lumières qu'on croie presque ne voir plus par un miroir; ce qui revient à peu près à l'état où saint Clément dit que « le gnostique, ayant

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 17, p. 479.

» reçu la compréhension par la contemplation » scientifique, il croit voir Dieu (1) »; il ne dit pas qu'il le voit, mais qu'il croit le voir, ainsi qu'il arriveroit à ceux qui, trompés par une grande illumination, ne sauroient s'il est jour ou s'il est nuit, et croiroient presque voir le soleil. Quoi qu'il en soit, on voit combien saint Clément se tempère; et quand même on accorderoit qu'il a un peu détourné le sens de cette parole, par un miroir, il n'a pas osé passer outre pour l'état de cette vie, ni pousser l'exagération jusqu'à lui attribuer le face à face.

### SECTION V.

## Gonséquences de la doctrine de la vision face à face.

On ne s'est attaché à ces passages de la vision de face à face, que pour affermir les propositions qui excluoient tous les désirs, par conséquent toutes les demandes et toute volonté du salut. Nous avons vu la foiblesse de tous les endroits qu'on allègue pour l'exclusion de ces désirs. Et quant à la conséquence qu'on tire des autres, où il est parlé de la vision de face à face : premièrement, c'est bâtir sur un faux principe : secondement, quand il seroit vrai que saint Clément auroit parlé comme on le souhaite, que veut-on conclure de ces expressions si manifestement exagératives? Parce qu'il aura parlé avec un excès insoutenable, s'ensuivra-t-il que dans l'état de

<sup>(1)</sup> S. Clens. lib. VII, p. 744.

cette vie on ne sera point banni, étranger, voyageur, absent du Seigneur, et le reste? Comment pourra-t-on ne pas sentir son besoin? ne pas désirer de finir son pélerinage, d'être rappelé de son exil, d'être avec celui qu'on aime, et le reste? En un mot, comment pourra-t-on être rassasié, en manquant d'un aussi grand bien qu'est celui de la présence de Dieu et de Jésus-Christ? Saint Clément a dit que nous n'avons les vrais biens, que nous demandons, qu'en puissance : toutes ces exagérations feront-elles qu'on ne souhaite pas de les avoir en acte? Que sert donc de vouloir faire de ce Père un auteur si outré? Est-ce asin de préparer une excuse aux mystiques qui le sont si fort? « Ils n'ont parlé, direz-vous, ni de » vision face à face, ni de compréhension, ni d'un » état de béatitude, où l'on n'est plus dans le » pélerinage. Tous ces termes propres à effarou-» cher les théologiens ne se trouvent point dans » les spirituels modernes ». Pourquoi donc les faire valoir, et quels avantages en peut-on tirer? Il sembleroit presque qu'à force de pousser jusqu'à des excès insoutenables les sentimens de ce Père, on veuille réduire les lecteurs à s'estimer trop heureux d'en être quittes pour se ranger parmi les mystiques.

On lui fait dire en un endroit (1), qui est mal coté, « que le sage qui souffre, qui tombe dans » plusieurs accidens contraires à sa volonté, et » qui pour en être délivré voudroit sortir de la

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 11, p. 416.

» vie, n'est point heureux. Et voilà, dit-on, un » état que l'on croit communément d'une sublime » perfection, et qui est imparfait selon saint Clé» ment, etc. » Mais qui sont ceux qui trouvent cet état d'une si sublime perfection? Pour voir Jésus-Christ, pour se délivrer du péché, et pour d'autres semblables motifs, je l'entendrois bien; mais vouloir sortir de la vie pour être délivré des choses fâcheuses, ce ne peut être qu'un sentiment fort imparfait. On a bien envie que les anciennes maximes soient oubliées par le commun des théologiens, et qu'il n'y ait que les mystiques qu'il en faille croire.

Je ne veux point entamer la ressemblance des nouveaux mystiques avec les Béguards. Il est certain qu'ils ne leur sont pas semblables en tout; mais il faudroit montrer qu'on n'en a pas prisil'esprit en beaucoup de choses. Je n'en dirai pas davantage.

#### SECTION VI.

# Ce qu'on appelle le fond de l'ame.

It n'est pas malaisé d'entendre qu'il y a dans l'homme des pensées plus intérieures les unes que les autres, et que selon les divers degrés de cette inhérence, elles sont métaphoriquement appelées plus profondes, comme vous le dites, ou plus superficielles; mais ce n'est pas là ce qu'il falloit expliquer : c'étoit la distinction que les mystiques font si souvent de la substance et des puissances : c'étoit cette union avec la substance

de l'ame indépendamment de ses puissances et de ses opérations. Voilà ce qu'on n'entend pas.

C'est, ce me semble, une étrange métaphysique de dire que le fond de la substance de l'ame soit seulement penser et vouloir. Car ou vouloir et penser, c'est la même chose, et en ce cas la volonté n'est pas distinguée de l'intelligence, ou c'en sont deux, et en ce cas l'ame aura deux substances : ou l'ame pourra changer de pensée et de vouloir, et en ce cas elle changeroit de substance; ou elle ne le pourroit pas, et ce seroit la faire immuable et combattre l'expérience : enfin, ou l'ame est son acte et son mode, ce qui est absurde par soi; ou son pouvoir et son vouloir ne sont pas son acte ni son mode, et en ce cas on ne sait plus quel acte ni quel mode elle peut avoir. Je ne veux pas entrer plus avant dans cette métaphysique. J'assurerai bien seulement qu'elle n'est point de Descartes, et que s'éloigner plus que lui de certains sentimens communs, c'est ouvrir la porte à beaucoup de mauvais raisonnemens.

### SECTION VII.

Sur la réflexion et sur l'amour-propre.

- « Cz que j'appelle le fond de l'ame, c'est un » état que la nature ou l'habitude lui a donné:
- » c'est une opération uniforme qui n'a pas besoin
- » d'être excitée, et qui se sait toujours sans ré-
- » flexion ». On apporte l'exemple de l'amourpropre, et on le conclut en ces termes: « Sou-

## CHAPITRE XIII.

Le gnostique a le don de prophétie.

Le don de prophétie est une lumière particulière à quelqu'un pour connoître les choses futures, ou même les choses occultes qui se passent au dedans des cœurs, ou dans des endroits éloignés.

C'est une vérité constante et fondée sur la doctrine de saint Paul, que ce don est une de ces grâces gratuites qui ne sont pas attachées à la perfection, et qui ne demandent pas même la grâce sanctifiante. Il est bien vrai qu'il est vraisemblable que de tels dons sont accordés particulièrement aux amis de Dieu, qui aussi sont mieux disposés à les recevoir et à en user. Mais qu'il y ait un état de perfection auquel ce don soit attaché, les mystiques mêmes ne le disent pas, et je ne m'attendois pas à l'entendre dire à un si habile théologien. Mais il faut qu'un certain mystique ait raison en tout.

Les deux premières pages prouvent seulement que la science des saints est un don de Dieu, et

<sup>(\*)</sup> Le reste de cette section a été employé ailleurs, comme M. de Meaux le marque lui-même. (Edit. de Paris.)

qu'on en est capable dans les deux sexes, ce qui ne fait rien à la prophétie.

La troisième prouve que plus on fait la volonté de Dieu, plus on est éclairé de ses lumières; ce qui ne conclut rien pour la connoissance des choses occultes ou de l'avenir.

Ce qui est dans cette page et dans la suivante de cette sublimité momentanée, de cette impuissance, et du reste, est une idée qui n'a rien de commun avec saint Clément, et que je laisse telle qu'elle est, avertissant seulement qu'on tend un piége subtil de présomption aux ames qu'on laisse se flatter elles-mêmes d'en être là.

La raison qu'apporte saint Clément pour prouver que rien n'est incompréhensible au gnostique (1), à cause que rien ne l'est à Jésus-Christ, qui ne nous aura caché aucun secret nécessaire, prouve bien la compréhension des vérités du salut; mais ne conclut rien pour la prophétie, ni même pour la connoissance de beaucoup d'autres choses merveilleuses.

Je m'aperçois, en lisant, qu'on s'appuie fort sur le terme de compréhension; maîs il faut savoir qu'il n'emporte autre chose, dans tout le livre de ce Père, qu'une plénitude et certitude de connoissance dans les choses nécessaires au bonheur de l'homme et au service de Dieu. Au surplus, on trouve partout l'incompréhensibilité de Dieu, dont plus on s'approche, plus on s'en trouve éloigné, comme dit ce Père. « Dieu, dit-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V1, p. 649.

» on, ne cherche qu'à se communiquer aux ames » purifiées » : quant aux connoissances nécessaires à leur perfection, je l'avoue : quant aux grâces extraordinaires qui sont pour les autres, je ne sais qui l'a jamais dit.

Quand vous attribuez à votre mystique la prophétie sans extase ni vision, vous ne faites que l'élever au-dessus des prophètes et des apôtres, qui ont eu de ces foiblesses, comme on les appelle.

Je ne sais pourquoi on fait supposer à saint Clément, « que l'ame gnostique est l'épouse, ou » pur amour, à laquelle l'époux ne peut rien » cacher, comme saint Jean de la Croix nous l'as- » sure ». Tout cela est vrai en son sens; mais c'est une illusion de vouloir faire imaginer que saint Clément ait parlé comme le bienheureux Père Jean de la Croix. Leurs manières sont bien différentes, et en particulier ce Père bien assurément est l'un de ceux qui se sert le moins de l'allégorie de l'épouse.

J'avoue que la grâce apostolique est fondée sur la perfection de la sainteté. J'en dis autant de la grâce des prophètes dont les écrits sont insérés dans le canon. Mais qu'un semblable degré de sainteté attire ou l'apostolat ou l'illumination prophétique, on ne le peut dire sans erreur, la distribution de tels dons dépendant des économies de la Providence et de ses desseins particuliers.

Il est vrai pourtant en un sens, que le mot de

gnose, qui signifie connoissance des choses divines, peut signifier génériquement toute connoissance prophétique, évangélique et toute autre, et c'est tout ce que veut dire notre auteur.

« Celui qui obéit au Seigneur et suit la pro-» phétie donnée de lui », selon saint Clément (!), est celui qui croit aux Ecritures prophétiques, mais qui pour cela n'est pas prophète.

Il y a, je l'oserai dire, une extrême prévention de rapporter à la prophétie ce que dit saint Clément de la compréhension des choses futures au devant desquelles on va par amour. On a vu que cela ne signifie rien autre chose que la foi qu'on a aux promesses; et quand on ne s'attacheroit qu'aux paroles qui sont citées, ce sens sauteroit aux yeux. Que le gnostique croie voir le Seigneur à la manière qui a été expliquée, il n'y a rien qui tende de près ou de loin à la prophétie.

Le passage rapporté du sixième livre, page 666, prouve seulement que la connoissance prise largement, et en général, comprend toute connoissance des choses divines et même la prophétique; mais que la connoissance, prise seulement pour la perfection chrétienne, enferme en elle-même tous ces dons, ni saint Clément ni personne ne le dit.

Ce seroit outrer la matière au-delà de toutes bornes, que de dire que l'homme parfait soit prophète, à cause qu'on aura dit qu'il a la connoissance de toutes choses. On sait à quoi se ré-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. vii, p. 761.

duisent ces expressions selon les règles du discours et du bon sens.

Mais voyons ce passage étonnant. Il ne contient autre chose, sinon, comme on vient de le dire, que le futur qui nous est promis est parsaitement présent à l'homme parsait par la vive soi qu'il a, et par le parsait amour des vérités révélées de Dieu, dont il est entièrement possédé. Voilà comment il est prophète; et, quoiqu'en genre de grâces, celle-ci soit des plus grandes, elle n'est pas de celles qui étonnent tant.

On peut bien conclure de là, que le gnostique est sûr de n'être point trompé : oui, pour les choses promises et expressément révélées de Dieu; mais pour les autres, ce n'est pas de même; et ce que je trouve étonnant, c'est qu'on tire ces conséquences.

Pour l'intelligence des Ecritures, on sait comment et jusqu'à quel point les parfaits, qui écoutent la parole de Dieu au dedans du cœur, en savent plus que les docteurs. Mais l'exemple de saint Paul, qui joignoit à la perfection un don de science si extraordinaire, est mal allégué.

On ne doît point dédaigner les allégories; mais sans être de ces savans dédaigneux, on peut demander autre chose que des allégories aux nouveaux mystiques, qui s'en repaissent beaucoup, et qui croient pouvoir établir leurs dogmes par ce moyen.

Nous avons vu ce que c'est que l'impassibilité que saint Clément trouve dans ce passage : Soyez parfaits

1

parfaits comme votre Père céleste. On y trouve en effet toute perfection, mais selon la mesure de cette vie.

L'homme parfait sait mieux qu'un autre les raisons de n'en pas croire les hérétiques, et de ne pas abandonner la vraie Eglise. Cela se peut sans être prophète, et je voudrois qu'un esprit si juste laissât là toutes ces superfluités.

Qui doute que les solitaires et les autres hommes détachés du monde n'attirassent des dons particuliers; mais c'étoit toujours des dons particuliers, et détachés de la perfection du christianisme? Cela est certain, et l'on se tourmente en vain à établir le contraire.

Je laisse là l'homme spirituel de saint Paul, qui juge tout, et que personne ne juge: et encore ceux dont saint Jean a dit que l'onction leur enseigne toutes choses. Tout cela n'appartient pas à la prophétie, ni même à l'état passif; puisque de trèsgrands saints qui n'y sont pas, ne sont point pour cela au rang des hommes animaux, et ne demeurent pas sans onction. Ils sont aussi très-certainement Isodidanto, et en un certain sens àdidanto, nul autre que Dieu n'étant pas capable de les enseigner de cette manière qui gagne les cœurs et qui fait les saints.

Je passerois volontiers tout le reste de ce chapitre, où il semble qu'on a oublié qu'il s'agit du don de prophétie, mais je suis frappé de ce passage d'une grande profondeur (1), où saint Clément dit

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V11, p. 731.

« que les extrémités ne s'enseignent point : Le » commencement et la sin : la foi et la charité » parfaite et persévérante. Ce sont deux choses que Dieu seul enseigne d'une façon spéciale, et que personne ne peut enseigner comme lui. Gela est profond, à la vérité, mais ne fait rien à l'état passif, non plus qu'à la prophétie.

Je ne crois pas être obligé de répéter que l'inspiration en général ne conclut rien pour la prophétie, et que ce don demande une inspiration qui apprenne les choses occultes, même futures. On ne rapporte aucun trait qui attribue aux parfaits la connoissance de tels secrets. Il y en a deux ou trois où il est parlé du futur, mais d'une manière très-éloignée de la prophétie. Tous les autres sont étrangers au sujet; et voilà tout ce qu'on trouve dans un long chapitre.

## CHAPITRE XIV.

La gnose est un état apostolique.

It faudra donc à la fin que saint Clément ait dit, sans en rien rabattre, ce qu'un mystique, que nous connoissons, a imaginé tout seul.

Il faut mettre une grande différence entre la vie apostolique et l'état apostolique. Les anciens ont dit très-souvent que les solitaires, qui vivoient dans la pauvreté et dans le travail des mains, ou qui vivoient en commun dans le même esprit et selon la forme de l'Eglise primitive, menoient une vie apostolique. Mais l'état apostolique est toute autre chose. Les apôtres, par leur état, sont les maîtres des Eglises, ce qui demande trois choses: la première, la plénitude d'une sainteté déclarée, pour être les maîtres du monde, aussi bien par les exemples que par la doctrine, et y laisser un modèle de perfection: la seconde, la plénitude et la certitude des lumières: et la troisième, l'autorité. Voyons, sur ce fondement, ce qu'on attribue aux parfaits passifs (car il faut toujours songer que c'est pour eux qu'on travaille) de la grandeur de cet état.

Nous avons déjà répondu au passage où l'on nous allègue les apôtres, et après eux les passifs, comme des hommes absolument impassibles.

La science apostolique est attribuée aux parfaits, à cause de leur profondeur dans l'intelligence des Ecritures; mais elle est donnée à chacun selon son degré, et non dans la plénitude, comme aux apôtres.

C'est un dessein bien étrange que de pousser à bout et de prendre dans la dernière rigueur toutes ces grandes expressions : on sait tout, et ainsi du reste. C'est le moyen d'attribuer aux auteurs toutes sortes d'excès.

Les trois effets de la puissance que saint Clément appelle gnostique sont distribués proportionnellement à chacun, et non pas donnés cumulativement à tous. Mais le gnostique, dit-on, orne ceux qui l'écoutent: donc il a des auditeurs: donc il est docteur, et tous ceux de son degré le

sont par état. Prendre de tels avantages, ce seroit introduire dans le discours une trop servile régularité.

Mais « voici des expressions si étonnantes, » qu'on ne pourroit les croire, si on ne les lisoit. » Le gnostique supplée l'absence des apôtres, vi- » vant avec droiture, aidant ses proches, etc. (1) » Il est vrai, les hommes parfaits et spirituels font cela selon leurs talens, selon leur application, selon les occasions, et par-là, en quelque manière, font revivre la charité et la lumière des apôtres; et aussitôt on conclut: « On n'en peut » plus douter: voilà le gnostique, qui, sans au- » cun caractère marqué, change et perfectionne » les ames avec une autorité apostolique ». En vérité, nous avons honte de ces excès.

C'est avec aussi peu de raison qu'on attribue aux gnostiques une puissance miraculeuse pour la sanctification des ames, à cause que saint Clément dit « qu'ils transportent les montagnes de » leur prochain, et aplanissent les inégalités de » leurs ames » : ce qui n'est qu'une allusion à cette belle sentence d'Isaïe : Erunt prava in directa. Cela est miraculeux, si l'on veut, comme le sont tous les effets de la grâce; mais ce n'est pas là ce qu'on appelle une puissance miraculeuse.

Saint Clément nous assure encore « que le » gnostique a des tentations, non pour sa puri- » fication, mais pour l'utilité du prochain ». Traduisons de mot à mot, et mettons tout : Les ten-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 745.

Voilà un sens naturel dans ses paroles, qui n'en a pas moins de grandeur; mais ces grandeurs naturelles ne contentent point. Quels mystères ne voit-on pas dans ces paroles : « Voilà un homme » tenté comme Jésus-Christ pour autrui ». Peu s'en saut qu'on ne dise de lui comme du Sauveur, qu'il est « tenté en toutes choses, à l'exception » du péché ». Car en effet il ne lui faut plus d'expiation; et l'on ne veut pas songer que ces façons de parler, non pour l'expiation, mais pour l'exemple, se doivent résoudre en un plutôt pour l'exemple que pour l'expiation, ainsi qu'il est arrivé au saint homme Job. Mais cela ne seroit pas assez étonnant : il faut que ce Père parle des tentations intérieures; il ne s'agit point d'exemple, mais de quelque autre secret qui peut avoir sa vérité, mais qui n'est point de ce lieu. On prend tout à la rigueur. C'est une clef pour entendre que « la tentation n'est pas le fond, qu'elle est » étrangère, et envoyée au parfait pour les en-» fans que Dieu lui donne, etc.; il paie les dettes » d'autrui, c'est un genre de tentations passives ».

Voilà en vérité bien de belles choses à quoi saint Clément ne pense pas.

Là-dessus et dans tout le reste du chapitre on se jette à corps perdu sur les mystérieuses contrariétés de la gnose, parfaite et défectueuse, multipliée, et une, etc. selon ses degrés différens. Je
veux bien ne me pas fâcher de cette digression,
pourvu qu'on m'avoue que tout cela ne fait rien
à l'état apostolique dont il s'agissoit, et qu'on a
beaucoup grossi un chapitre sur lequel on n'avoit
rien à dire.

## CHAPITRE XV.

Quelle est la sureté de la voie gnostique.

J'ACCONDE sans difficulté, qu'il ne faut point appeler dangereux ce qui est dans la voie de Dieu et de son ordre. Laissant à part l'interprétation forcée que donne saint Clément à ces paroles de saint Paul: la science, yrange, enfle (1); j'avoue qu'il ne faut point éviter la perfection de la connoissance pratique par appréhension de l'enflure. J'avoue aussi à ce Père, que nul don de Dieu n'est foible (2), et que c'est une grande erreur que de les rejeter dans la crainte qu'ils ne nous nuisent.

Que la perfection de la connoissance pratique et de l'amour mette l'homme au-dessus du mar-

<sup>· (1)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 763. — (2) Lib. v1, p. 698.

tyre même, je l'entends; puisque c'est cette connoissance pratique qui fait le martyr. Tout cela n'avoit pas besoin d'être prouvé, non plus que la parfaite uniformité de l'état parfait, et sa parfaite conformité avec le Verbe, selon la restriction nécessaire, dans cette vie.

Le discours sur la pureté originelle, sans examiner s'il est de ce titre, étoit nécessaire à la matière.

J'accorde que ces paroles de saint Clément:

« le gnostique doit être sans péché, et le gnos» tique est sans souillure », réduites à leur juste
sens, peuvent avoir leur rapport avec les expressions du bienheureux Jean de la Croix, que
« l'ame retourne à sa pureté originelle ».

Cette expression familière aux mystiques a deux sens dans leurs discours. Ils disent que l'ame retourne à la pureté de son origine, c'est-à-dire, à Dieu d'où elle vient, et ce sens qui est parmi eux le plus ordinaire, n'a aucun péril. Quelques-uns, et entr'autres le Père Jean de la Croix, disent que l'ame retourne à la pureté de l'état d'Adam, ou à celle d'un enfant baptisé; et cela est vrai avec les correctifs qu'ils y apportent; mais votre explication est imparfaite.

Vous prouvez bien que la concupiscence n'est pas proprement une souillure ni une tache de l'ame; mais vous oubliez, comme nous avons déjà remarqué, non-seulement que la concupiscence demeure dans les baptisés, mais encore qu'elle combat dans le progrès de l'âge, ce qui

est cause qu'il n'est pas possible aux plus saints de demeurer sans péché dans cette vie.

7.

Je n'attaque point ce que vous dites sur le purgatoire, tant de cette vie que de l'autre. Mais le passage où saint Clément dit, que « le gnos-» tique a passé au-delà de toute purification, et » qu'il ne lui en reste aucune à faire », a besoin de distinction. Si l'on entend que le gnostique vient à un état où il n'a plus besoin de se purifier, à cause qu'il ne péche plus, en cela vous avouerez que c'est trop dire: si l'on entend que péchant toujours, et ne cessant aussi de se purifier, encore qu'il ne puisse pas vivre sans péché, il peut mourir sans péché, c'est la vérité, à cause, dit saint Augustin, que comme il a eu des péchés, aussi les remèdes pour les expier ne lui manquent pas.

J'écoute tout ce discours avec tout ce qui regarde dans le purgatoire, ou de cette vie ou de l'autre, l'acquiescement passif pour laisser faire la justice divine, à condition que dans cette vie le passif ne sera pas pur.

Quant à ce que vous inférez en passant, ce que vous dites plus amplement ailleurs; que l'homme parfait n'a plus de combat à soutenir, ni taches à effacer, c'est une erreur. Je suis bien aise pourtant d'avoir trouvé en un endroit qui ne revient point sous ma main, qu'on n'est point sans péché en cette vie. Mais il faut donc parler conséquemment, et par la même raison, dire qu'on n'est pas sans combat; puisque c'est du combat

seul que viennent ces péchés légers qu'on n'évite pas.

« Il est indigne, dites-vous, du christianisme » de craindre la perfection comme un chemin » bordé de précipices ». Je l'avoue; mais il est indigne d'une autre façon, et très-dangereux de pousser si loin la perfection, qu'on en ôte le contrepoids de notre foiblesse, nécessaire pour rabattre notre orgueil, comme saint Paul le confesse.

Je ne veux pas, non plus que vous, qu'on entretienne les ames pieuses dans une crainte perpétuelle de l'illusion. Il faut dilater le cœur par la confiance; mais il ne faut pas la pousser jusqu'à l'apathie, et à l'inamissibilité de la justice, comme font les Calvinistes.

Quand vous dites, « qu'il faut que tout prédes-» tiné parvienne à cette grâce sublime ( de la » gnose) par le purgatoire d'amour en cette vie » ou par un autre purgatoire après la mort »; si par la gnose vous entendez à l'ordinaire l'état passif, vous oubliez que de très-grands saints n'y passent pas, et vous supposez qu'ils ne peuvent jamais arriver à l'amour parfait, ce qui est faux et avancé sans raison. En tout cas, vous n'alléguez rien de saint Clément.

Je suis bien aise que vous alléguiez le passage où ce Père dit que la gnose purifie promptement (1). Souvenez-vous-en, et ne dites plus qu'elle élève l'ame au-dessus de toute purification, puisqu'elle-même en est une.

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 733.

Tous les hommes sont saits pour la gnose, et saint Clément le démontre bien. En prenant la gnose pour la connoissance pratique qui nous rend parsaits, il n'y a rien de si clair : en la prenant, comme vous saites, pour l'état passif extraordinaire, ce n'est pas la même chose, et saint Clément n'y pense jamais.

Il en est de même de cette proposition: « Ce » n'est que faute de suivre la gnose, que tant d'hé» rétiques ont abandonné l'Eglise ». En prenant
naturellement la gnose pour la connoissance pratique de Dieu et de l'Evangile, vous parlez naturellement, et cela est vrai : en forçant le sens et
substituant à la gnose, comme vous voulez, l'état
passif, cela est absurde. Il est, dis-je, absurde et
très-absurde, qu'Arius, Pélage, Luther et Calvin
n'aient quitté l'Eglise, que faute d'avoir pratiqué
l'état passif.

Tout cela montre que, prendre la gnose pour cette passiveté et pour ces états d'impuissance, c'est un sentiment forcé qui ne tient pas à l'esprit; et que l'autre, qui est simple et naturel, coule naturellement du mouvement de la plume.

Vous vous faites tort, quand, voulant porter les docteurs « à lire simplement les Ecritures avec » le même esprit qui les a faites », vous semblez négliger tout le reste, comme si la lecture des Pères et les instrumens de la tradition étoient inutiles à la controverse.

# CHAPITRE XVI.

La gnose est fondée sur une tradition secrète.

### SECTION I.

Traditions et secrets particuliers combien inouis dans l'Eglise: Doctrine de saint Augustin.

Voici l'endroit le plus dangereux de tout l'ouvrage. Vous prétendez établir qu'il y a dans l'Eglise une « tradition apostolique et secrète, con-» siée à un petit nombre de parsaits, et qu'il ne » leur est pas permis de révéler ».

Ce secret est poussé si loin, « qu'on craint » même de laisser entrevoir (entrevoir c'est bien

- » peu de chose) les saintes traditions aux sidèles
- » pathiques qui ne sont pas encore initiés aux
- » mystères de la gnose ».

C'est ce qui se trouve répété en cent endroits, non-seulement dans les Remarques, mais encore dans tous les écrits qu'on a donnés pour défendre les nouveaux mystiques, et par-là on est encore obligé de dire partout, que les parfaits et les gnostiques avoient leurs mystères, « qui ne devoient non plus être expliqués aux simples » fidèles, que les mystères des simples fidèles aux » païens ».

Ce sont des propositions jusqu'à présent inouies. Les savans se sont étudiés à faire voir que les mystères connus des baptisés étoient cachés à ceux qui

مر .غار .

K,

ne l'étoient pas. Mais qu'il y eût un secret pour ceux qui l'étoient, et une tradition apostolique particulière à un certain ordre, vous êtes le premier qui l'avez dit, et j'espère non-seulement que vous-serez le seul, mais encore que vous cesserez vous-même de le dire-

Ces traditions secrètes ont été dans l'Eglise une source d'hérésies. C'étoit le dernier refuge des Manichéens et des autres sectes de cette nature, de dire qu'il y avoit des secrets de religion qui n'avoient pas été révélés à tous les sidèles. Saint Irénée et saint Epiphane ont condamné ces traditions. Saint Augustin a combattu cette erreur des secrets de religion cachés aux fidèles, dans trois Traités sur saint Jean (1), où il donne le sens yéritable de cette parole de notre Seigneur, dont les hérétiques abusoient : « J'ai beaucoup de » choses à vous dire que vous ne pouvez pas encore » porter ». Là il parle de secrets, mais pour les catéchumènes; et il n'auroit pas oublié celui qui seroit pour les fidèles mêmes, s'il y en avoit eu (2). Mais, loin d'en admettre aucun de cette sorte, il montre qu'il n'y a que les hérétiques qui vantent de pareilles choses « qu'il est défendu de dire et » de croire publiquement dans l'Eglise (3) ». Et après s'être objecté le passage de saint Paul, qui fait la distinction du lait et de la solide nourriture, il entreprend de démontrer que cela n'induit point une diversité dans le dogme que l'on

<sup>(1)</sup> Aug. Tract. in Joan. XCVI, XCVII, XCVIII; tom. III, part. II. col. 733 et seq. — (2) Tract. XCVII. — (3) Tract. XCVII.

« cache aux fidèles infirmes et que l'on découvre » aux autres (1)», mais que ce sont les mêmes dogmes, qui sont lait aux uns et nourriture aux autres, selon les divers degrés des fidèles et la capacité de les entendre; et ensin que la doctrine toute entière de Jésus-Christ est le fondement commun à tous, dont aucun des chrétiens n'est exclu, quoique tous ne soient pas également capables de l'entendre: d'où il s'ensuit que ces traditions cachées et particulières n'ont point de lieu dans l'Eglise, et enfin ne sont autre chose qu'un piége des Manichéens. Vous soutenez le principe, quoique vous n'en tiriez pas d'aussi mauvaises conséquences. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai qu'il y ait des traditions pour certains sidèles sur certains points, le champ est ouvert, et chacun n'a qu'à proposer ses articles.

Prévenu de cette doctrine, que l'esprit même de la tradition m'avoit inspirée, j'avoue que trouvant pour la première fois de ma vie dans un de vos écrits ces traditions particulières et ce secret de religion pour les chrétiens, je ne pus lire cet endroit sans une secrète horreur, et je sentis que le chapitre, où vous l'expliquiez avec beaucoup de subtilité et d'insinuation, pouvoit être une préparation à de nouvelles doctrines; et pour dire tout, mériteroit mieux par-là d'être une préface de quelque hérétique (permettez ce mot au-dessus duquel votre soumission vous élève trop) que d'un docteur aussi catholique et aussi

<sup>(1)</sup> Tract. ECVIII.

111

solide que vous. Quand après je suis venu à l'examen de vos preuves, combien, hélas! n'ai-je point déploré les hardiesses et les préventions de l'esprit humain, et combien me suis-je senti humilié de voir dans les écrits d'un si habile homme de telles propositions si affirmativement hasardées.

### SECTION II.

## Principes de la tradition.

Mass avant que d'entrer dans l'examen de vos preuves, il faut poser les principes des traditions chrétiennes. Je n'ai pas besoin de dire que dans l'Ecriture comme dans les Pères, ce mot signifie souvent toute doctrine révélée de Dieu aux fidèles, ou de vive voix, ou par écrit; et lorsqu'il la faut restreindre aux traditions non écrites, saint Augustin les définit perpétuellement « une chose » qui se trouvant répandue dans toute l'Eglise, » sans qu'on en voie l'origine, ne peut venir que » des apôtres (1) ». Ainsi la marque de la tradition apostolique, c'est qu'elle soit répandue publiquement dans toute l'Eglise. C'est à ce titre qu'il donne cent et cent fois la coutume de recevoir les hérétiques avec leur baptême, comme venue d'une tradition apostolique. Il donne le même titre à toutes les autres choses qui se trouvent venues de nos Pères, et observées généralement dans toute l'Eglise: Quod à Patribus traditum universa observat Ecclesia. Ce que je cite du

<sup>(1)</sup> Epist. LIV. n. 1, tom. 11, col. 124; et alib. pass.

pes nouveaux mystiques. 159 sermon xxxii des paroles de l'apôtre (1); mais que je pourrois citer de trente autres lieux en termes équivalens.

C'est de cette sainte doctrine de saint Augustin, ou plutôt de toute l'Eglise catholique, que Vincent de Lérins a pris son quod ubique, quod semper, qui est le caractère incommunicable et inséparable qui constitue dans cet auteur les traditions apostoliques.

L'Eglise n'en connoît point que d'universelles. On n'a qu'à voir dans l'antiquité tous ceux qui ont fait le dénombrement des traditions non écrites, pour en établir la nécessité. Elles sont toutes publiques et universelles. Tertullien, saint Basile, saint Jérôme et les autres en sont de bons garans, et leurs expositions sont trop connues pour avoir besoin d'être rapportées.

Dans le dessein qu'ils se proposoient d'établir la nécessité, l'autorité et la force de telles traditions, ils n'auroient pas oublié ces prétendues traditions secrètes; si ce n'est qu'on veuille dire qu'ils n'étoient pas initiés à ces grands mystères des parfaits, ou que c'étoit encore un secret dans l'Eglise, qu'il y eût de tels secrets et de telles traditions; ce qui non-seulement est deviner de la manière du monde la plus liardie et la plus suspecte, mais encore donner lieu à introduire dans l'Eglise tout ce qu'on voudra, à titre de secret mystique.

On dira que ce qui empêche qu'on n'abuse de

<sup>(1)</sup> Nunc Serm. CLEXII, n. 2; tom. V, col. 827.

ces traditions, c'est qu'il faudra les trouver dans les Pères; mais on ne voit pas combien est large la porte qu'on ouvre par-là à toutes doctrines suspectes. Car, pour peu qu'on laisse établir ce principe, que ces traditions étoient si soigneusement cachées aux sidèles, il s'ensuivra que les Pères n'auront osé s'en expliquer, comme on parle, qu'à demi-mot; en sorte que leurs expressions sur ces grands mystères devant être enveloppées, il sera aisé, sous ce prétexte, de faire dire aux saints docteurs tout ce qu'on voudra.

L'exemple en est clair dans les Remarques. Toutes les fois que l'on trouve dans saint Clément des choses obscures, étonnantes, prodigieuses, on en infère aussitôt, que si ces passages à la lettre sont insoutenables et outrés, le moins qu'on puisse faire, c'est d'y entendre les grands mystères des impuissances passives, qui en effet est la preuve qui règne le plus dans cet ouvrage.

Mais à cela nous opposons que les vrais mystères, laissés en dépôt par les apôtres à l'Eglise chrétienne, sont laissés à toute l'Eglise. Il ne faut pas abuser des passages où saint Clément dit que la gnose, la perfection n'est pas connue de tous: car il est bien clair que, pour vérifier ces propositions si souvent répétées, il suffit qu'elle ne le soit pas des païens ou des infidèles, ou, si l'on veut, des fidèles mêmes par leur faute, parce qu'ils négligent de s'en instruire, comme on verra dans la suite.

Selon cette idée, on ne doit donc plus s'étonner que

que la tradition de la gnose (1), qui est la même que la tradition de la religion chrétienne des apôtres, ait passé à peu de personnes sans écrit. Cest une allusion maniseste à ce passage de saint Paul, lorsqu'il exhorte Timothée « à laisser à des » personnes fidèles, qui soient capables d'en ins-» truire d'autres, ce qu'il avoit ouï de lui en pré-» sence de plusieurs témoins (2) ». Car ces plusieurs étoient en effet très-peu de gens; et lorsque l'Eglise s'est dilatée, les chrétiens étoient encore très-peu de gens en comparaison du nombre insini d'insidèles. Et si l'on vient à considérer que ceux à qui on laissoit en main le dépôt de la religion chrétienne étoient principalement, selon saint Paul, ceux qui la devoient enseigner aux autres, c'est-à-dire, les évêques ou les prêtres, qui en recevoient d'eux l'instruction, on voit encore mieux la raison de dire que ce secret a passé à peu de personnes. Car, encore que les évêques ne l'eussent pas reçu pour se le réserver, c'étoit à eux que les apôtres le faisoient immédiatement passer. Pour ce qui est du mot, sans écrit, si saint Clément vouloit dire qu'en effet les traditions gnostiques, dont il parle si souvent, fussent destituées du témoignage des Ecritures, il n'y auroit pas renvoyé en cent endroits pour les établir et les connoître. Mais c'est que c'étoit l'esprit de la religion chrétienne d'être écrite principalement dans les cœurs. Les écritures ne faisoient que par-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VI, p. 645. — (2) II. Tim. II. 2.

tie de la doctrine de l'Eglise; ce qui en faisoit le corps universel, c'étoit les traditions répandues dans toutes les Eglises, où même le sens véritable de l'Ecriture étoit compris; en sorte qu'on pouvoit convainere les hérésies sans l'Eoriture, comme tous les Pères, et saint Clément, plus qu'aucun autre, a su le démontrer. Et si l'on s'opiniâtre, quoique sans raison, à vouloir que ce peu de gens, dont parle cet auteur, soit même peu dans l'Eglise, ce que pourtant il ne dit pas, qu'on entende, si l'on veut, qu'il y a peu de fidèles capables de donner aux autres, ou même d'entendre pleinement pour eux, toute l'étendue de la perfection chrétienne. Mais que pour cela ce soit un secret dans l'Eglise même, ou que les chrétiens baptisés soient profanes et comme non initiés à l'égard de ces mystères inconnus, c'est un excès qu'on ne peut entendre; car on n'a jamais oui dire aux Pères, sur ces prétendus secrets, que les parfaits les savent, comme cent fois on entend dans leurs Homelies, en parlant des vrais mystères, principalement de la sainte Eucharistie, que les sidèles l'entendent. On ne connoît dans l'Eglise que deux ordres, celui des pasteurs et celui des peuples. Veut-on supposer parmi les pasteurs encore deux ordres, l'un des imparfaits, qui ne savoient point les mystères, et l'autre des parfaits, qui les savoient? Absurdité palpable; car on ne voit point qu'on leur ait donné des instructions différentes dans leur ordination. Que si l'on suppose qu'on ait donné, sur le grand mystère des impuissances paystiques, de communes instructions, où les voit-on? où en trouve-t-on le moindre vestige, ou le moindre trait dans toute l'antiquité, parmi tant d'instructions qu'on voit pour les clercs? Mais où est-ce qu'on leur recommande de tenir la chose secrète, et de ne la découvrir qu'à de nouveaux initiés inconnus qu'il faudra faire dans l'Eglise? C'est ici où j'avoue qu'il faut répéter: Mira sunt quæ dicitis, nova sunt quæ dicitis, falsa sunt quæ dicitis.

#### SECTION III.

Trois auteurs qu'on allègue seuls pour établir ces traditions prétendues secrètes : Le premier auteur, Cassien.

Pour établir un tel prodige, il faudroit trouver dans l'Eglise une nuée de témoins et de dépositions précises, mais tout se réduit à trois auteurs: à saint Clément, à Cassien, à saint Denis. Je commence par les deux derniers, dont le témoignage sera reçu en deux mots; et saint Clément, dont on produit plus de passages, sera réservé à la fin.

Pour Cassien, on le fait valoir d'une manière admirable. Voici le passage de l'abbé dans la dixième conférence, qui est la seconde de ce solitaire sur l'oraison (1): «Je vous proposerai donc » cette formule que vous cherchez de la discipline » et de l'oraison, que chaque moine, qui tend à

<sup>(1)</sup> Coll. z. de Orat. p. 848.

» l'oraison continuelle, doit sans cesse méditer : » laquelle formule, ajoute-t-il, comme elle nous » a été laissée par les restes (par les survivans) » de nos anciens pères, aussi ne l'enseignons-nous » qu'à très-peu de gens qui la désirent véritablen ment, rarissimis ac sitientibus n. Et à la fin: « Nous admirâmes cette doctrine qu'il avoit en-» seignée, (laissée) tradiderat, comme par forme » d'instruction aux commençans ». Voilà une tradition particulière et secrète qu'on n'apprend pas à tous, qu'on leur apprend avec précaution et avec réserve. Mais premièrement, est-ce une tradition apostolique? Nul trait qui l'insinue: secondement, s'agit-il d'un dogme, d'une doctrine? Non. L'abbé Isaac a exposé beaucoup de choses infiniment plus dogmatiques sur l'oraison, en expliquant des principes et des pratiques pour la bien faire, sur laquelle, comme sur celle des autres vertus, il paroît mieux instruit que d'autres; mais il n'en fait point un mystère, et ne parle point de ces traditions secrètes. Dans l'endroit où il en parle, il ne s'agit que d'une simple méthode, qui consiste, pour faciliter le recueillement, à ramener toutes ses pensées au seul verset, Deus in adjutorium, où l'on trouve tous les actes de la religion. Qu'y a-t-il de si merveilleux, que l'on conserve parmi les solitaires cette méthode d'oraison donnée par les anciens, sans qu'on en sache l'auteur, comme on conserve parmi les jésuites les Exercices de saint Ignace, et de même parmi les autres religieux

les règles de leurs fondateurs : que l'on donne cette méthode aux commençans ou aux avancés avec choix, qu'on leur fasse désirer de l'apprendre, afin que le désir même la leur rende et plus agréable et plus utile, voilà tout ce que je trouve dans Cassien? C'est de là même, si l'on veut, qu'il est venu que ce verset, et dans l'office monacal, et dans l'ossice ecclésiastique, est celui de tous que l'on répète le plus. Mais enfin ce n'est pas là ce qui s'appelle tradition venue des apôtres, ni en général tradition en un autre sens que celui où ce mot signifie coutume ecclésiastique ou monastique; si l'on veut, coutume d'un certain genre de moines, pour parler selon nos manières, d'un certain monastère, d'un certain ordre; et doctrine au même sens que doctrine signifie instruction. Voilà sans difficulté l'esprit de Cassien très-éloigné de celui qu'on nous veut donner. Ainsi, de trois seuls témoins, en voilà un bien certainement qu'il faut retrancher. Passons au second, c'est saint Denis.

### SECTION IV.

# Second auteur, saint Denis.

It faut présupposer, premièrement, que cet auteur, qui est tout mystérieux, affecte partout de faire valoir des traditions cachées, qu'il appelle hiérarchiques, sacerdotales, incommunicables au vulgaire, et le reste.

Il faut présupposer, secondement, que sous le nom de tradition, il entend souvent l'Ecriture, comme par exemple, quand il dit qu'il est constant, par nos traditions sacrées, que Jésus a été consolé et fortissé par un ange (1), ce qui est écrit dans saint Luc. On pourroit en rapporter un grand nombre d'autres exemples.

En troisième lieu, ce seroit une trop grossière erreur que de penser que lorsqu'il parle de traditions cachées, il leur donne ce nom par rapport aux sidèles. C'est tout le contraire, comme la suite le sera paroître; et je me contenterai de le prouver ici par un exemple, où, en expliquant le mystère de la triple immersion, il le marque « comme conforme à la mystérieuse et secrète » tradition de l'Ecriture (2) », quoiqu'il n'y eût rien de plus connu aux sidèles.

On ne peut disconvenir de ces vérités. Mais on prétend outre cela, qu'il y a des traditions cachées aux fidèles mêmes, et l'on prétend le prouver par ce passage de l'Epître à-Tite (3): « Il y a » deux traditions des théologiens; une cachée et » secrète, l'autre évidente et plus connue: l'une » symbolique et qui appartient aux mystères, » τελεςτελ, l'autre philosophique et démonstrative; » et le caché est lié avec le clair ». Voilà donc une tradition secrète et cachée opposée à celle qui est évidente. Je l'avoue; mais ce langage est fort trompeur, quand on y est peu accoutumé. On ne songe pas que ces théologiens dont parle

<sup>(1)</sup> De cœlest. Hier. cap. v, §. 4; tom. 1, p. 56. — (2) De Eecl. Hierar. c. 11, §. 3, p. 260. — (3) Ep. 1x. ad Tit. §. 1, tom. 11, p. 144.

l'auteur, sont les prophètes et les apôtres, Ezéchiel, Isaïe, saint Pierre, saint Paul, saint Jean, et les autres écrivains sacrés. Ainsi la tradition des théologiens n'est rien moins que ce qu'on pense d'abord. Elle comprend les livres sacrés. Celle qu'on appelle cachée n'a pas ce nom, parce qu'on en fait un mystère aux sidèles mêmes, mais parce qu'elle est enveloppée dans des symboles sacrés; c'est pourquoi elle est appelée symbo. lique. C'est celle où Dieu est représenté par des signes, par des sigures sensibles, comme lorsqu'on dit qu'il se fâche, qu'il se repent, qu'il habite dans les nuages, qu'il est semblable à un lion, à un seu, et aux autres choses animées et inanimées. Le dessein donc de saint Denis en cet endroit n'est pas de parler précisément des traditions non écrites, encore moins de celles qu'on cache aux personnes; mais de dire, en général, que parmi les expressions qu'on trouve de Dieu, dans les saints livres, il y en a où l'on en parle en termes clairs, et d'autres où l'on en parle en termes enveloppés et sigurés, ce qui est éloigné à l'infini de notre sujet.

Ce qui rend cette remarque incontestable, c'est le mot de théologie symbolique, qui se trouve en cent endroits de cet auteur, et n'y a jamais d'autre sens que celui qu'on vient de rapporter. Le dessein même de cette lettre nous détermine à ce sens; puisqu'il s'agit d'expliquer quelle est la maison, quel est le festin, quelle est la coupe de la sagesse dont il est parlé dans les Proverbes. C'est cette théologie qu'on appelle symbolique; ce qu'a paroît par la sin, où il est dit que l'interprétation précédente est conforme « aux théologies symbo— » liques et aux traditions et vérités des saintes » Ecritures ». Il ne s'agit donc d'autre chose que de l'explication qu'on fait aux sidèles des symboles sous lesquels les grandeurs de Dieu sont enveloppées, et non d'aucun mystère qu'on ait dessein de leur cacher.

### SECTION V.

Des secrets que l'on cachoit aux profanes, aux non initiés, et aux hommes vulgaires.

IL est vrai qu'on trouve souvent dans cet habile inconnu (1), une sagesse cachée, ἀπόρρητον σοφίας; des secrets cachés aux profanes, δίδηλοις ἀνιέροῖς; aux non initiés, ἀμυήτοις, ἀτέλες οις; mais c'est une chose inouie dans tout le langage ecclésiastique que les fidèles baptisés, surtout ceux qui participent aux sacremens, soient appelés de ces noms.

Pour ce qui est du terme, 666 ho, profanes, qu'on pourroit traduire souillés et impurs, selon le style de l'Ecriture, il signifie, dans cet auteur, ceux que les prêtres chassent des mystères (2), c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas au rang des fidèles. Il se sert aussi deux fois de ce mot dans l'Epître à Tite, pour faire voir que l'on a enveloppé de symboles les perfections de Dieu pour les cacher aux pro-

<sup>(1)</sup> Epist. 1x, S. 1, p. 142. -- (2) De div. Nom. c. 17, S. 22, p. 578.

fanes, 6,66 hous, qu'il appelle aussi àredes on non initiés; ce qui très-visiblement ne peut regarder les fidèles, à qui l'on n'a pas dessein de cacher la perfection de la nature divine, comme on fait aux infidèles, qui, faute d'avoir la foi, souvent n'en peuvent supporter la grandeur.

Il répète encore une fois que ces figures sacrées sont des enveloppes pour le vulgaire et les profanes, session, ce qu'il dit à propos du banquet sacré de la Sagesse, dont il continue l'explication; et l'on n'imaginera jamais que ce soit un mystère pour les fidèles, puisqu'au contraire c'est pour eux précisément qu'on fait de semblables discours.

C'est ce que témoigne le même auteur, lorsqu'entreprenant d'expliquer ces figures symboliques de la divinité dans le livre des Noms divins, il déclare qu'il le fait « pour les défendre » des railleries de ceux qui ne sont point initiés » aux mystères, à μυήτων, et pour les retirer eux-» mêmes de la guerre qu'ils font à Dieu (1) »: ou, sous le nom de ceux qui ne sont pas initiés, il entend manifestement les infidèles.

Ainsi cette explication de la théologie symbolique, loin d'être un secret pour les sidèles, doit être communiquée aux insidèles mêmes pour leur conviction.

Ce qu'il appelle ἀμυήτοι, gens non initiés aux mystères, il les nomme ailleurs ἀτίλιςοι, ἀνώροι, et explique quels ils sont dans le livre de la Hié-

<sup>(1)</sup> De div. Nom. cap. 21, S. 8; tom. 1, p. 448.

rarchie ecclésiastique, en expliquant cette parole: Sancta sanctis (1), où il remarque qu'on exclut du temple sacré « ceux qui n'ont point » été initiés aux mystères, οι των τελετών άμυήτοι και » artheso, et avec ceux qui ont abandonné la » vie sainte », c'est-à-dire, les pécheurs et les pénitens, et outre cela ceux qui sont possédés du malin esprit, qu'il appelle un peu au-dessus troupe profane, πληθύς άνμερον, qu'on exclut de tout le service divin. On voit donc que, parmi ceux qui en sont exclus, les énergumènes sont appelés troupe profane, évipoi, mais ne sont point appelés non initiés, αμυήτοι, ατέλεςοι, non plus que les pénitens; et qu'on ne donne ce nom qu'à ceux qui n'ont jamais eu de rang parmi les fidèles.

Quand donc il dit dans le livre de la céleste Hiérarchie: « Et vous, mon fils, écoutez les » choses sacrées, comme il est convenable de les » écouter, suivant les saints décrets de notre tra- » dition hiérarchique, les tenant cachées comme » uniformes à la multitude profane », on n'entendra jamais par ces dernières paroles, les sidèles qui participoient aux sacremens, et qui avoient conservé la grâce; d'autant plus que, dans les lignes suivantes, il met ces profanes avec « les » pourceaux, à qui il est désendu de prodiguer les » perles » de la doctrine évangélique, parmi lesquels il seroit de la dernière absurdité de ranger les ames pieuses, sous prétexte qu'elles ne seroient

<sup>(1)</sup> Eccl. Hierar. cap. 111, §. 7.

pas encore arrivées au dernier degré de la perfection.

Ainsi jusqu'ici l'on n'a point prouvé qu'il y ait dans les sidèles parsaits des mystères incommunicables aux sidèles même pieux et aussi à l'égard desquels ils soient tenus comme des prosanes.

On ne le prouve pas non plus par un semblable avertissement qu'il donne à la tête de la Théologie mystique, lorsqu'il dit: « Prenez garde » qu'aucun de ceux qui ne sont pas initiés aux » mystères n'écoute ces choses (1) ». Car nous avons vu que, par ce mot non initiés, selon la règle commune de tout le langage ecclésiastique, il n'entend précisément que les infidèles; ce qu'il interprète lui-même plus particulièrement, lorsqu'ayant nommé les non initiés, il explique ainsi: « C'est-à-dire, ceux qui s'attachent aux choses » qui sont (dans la nature), et ne s'élèvent pas à » celles qui sont au-dessus de tout être, et qui » croient pouvoir entendre par leur connois-» sance propre celui qui a établi sa demeure dans » les ténèbres » : ce qui regarde la philosophie, mais non pas les chrétiens, non plus que ce qu'il ajoute contre les impies, qui rabaissent la divinité jusqu'aux images les plus basses.

Il est donc entièrement démontré que, par les gens non initiés, on n'entend jamais les chrétiens baptisés, mais ceux qui n'ont pas reçu les sacremens, qui sont les mêmes qu'on exprime aussi par

<sup>(1)</sup> De Myst. Theol. cap. 1, S. 2. T. 1, p. 2.

le nom de multitude ou de vulgaire, का πολλων ; ce qui signifie cette multitude qui n'est distinguée par le caractère d'aucun sacrement; profane, par conséquent, et souillée; non initiée, non consacrée, et qu'on exclut des mystères à ce titre.

#### SECTION VI.

Qu'il n'y a rien à cacher aux fidèles dans tout saint Denis.

ET en esset, si nous parcourons les ouvrages de saint Denis, nous n'y apercevrons rien qu'il fallût cacher aux sidèles.

Pour proposer ici en peu de mots un abrégé de sa doctrine, je remarquerai avant toutes choses qu'elle paroît prise de quelques endroits de saint Clément d'Alexandrie. C'est de lui qu'il a pris la manière négative de contempler Dieu, en disant ce qu'il n'est pas, plutôt que ce qu'il est; en bannissant les images, les sens, les raisonnemens, l'intelligence même, et en s'élevant au-dessus de toute pensée et de toute démonstration humaine. Il y a aussi quelques endroits dans saint Clément, qui regardent la distinction et la subordination des célestes hiérarchies. Saint Denis n'a fait que l'étendre et le relever par des expressions extraordinaires. Il n'y a rien à cacher aux sidèles dans tout cela, ni dans tout ce qu'il dit des anges, ni dans tout ce qu'il dit des noms divins, qui n'est au fond que l'explication de la théologie, qu'on appelle symbolique, ou une perpétuelle démonstration que Dieu est infiniment au-dessus de tout ce qu'on peut dire et penser de lui, qui est, à la vérité, une doctrine haute, mais en même temps très-commune parmi les chrétiens. Tous les Pères l'ont expliquée au peuple. Saint Augustin, entre les autres, a prê-ché que, pour connoître Dieu, il falloit en rejeter, comme imparfait, tout ce qui se présentoit à notre pensée. Quidquid occurrerit negat; ce qu'il tourne en plusieurs façons, d'une manière moins enslée, mais à la fois plus nette et plus précise que saint Denis. Je ne parle point du traité de la Hiérarchie ecclésiastique, qui est tout plein de traditions cachées, comme tous les autres; et néanmoins qui est tout fait pour les sidèles, pour montrer que ce n'est pas à eux qu'il se veut cacher.

Quant à la déiformité, c'est-à-dire, à l'imitation, autant qu'il se peut, de Dieu et de Jésus-Christ, qui est le plus haut état où il élève les fidèles, il fait voir partout dans le livre de la Hiérarchie ecclésiastique, que la vertu en est répandue dans le Baptême, dans l'onction, dans l'ordination, et surtout dans l'Eucharistie, pour montrer qu'il n'y a rien là à cacher aux chrétiens; puisque ce n'est rien autre chose que le dernier et parfait esset des sacremens qu'ils fréquentent tous les jours, pourvu qu'ils en fassent un digne usage.

Il est vrai que, dans le chapitre où il parle des morts, il distingue les sidèles comme en deux ordres, dont les uns sont les plus parsaits, ou les désformes; les autres mènent une sainte vie, non

encore dans ce degré de perfection. Mais ce n'est rien moins que pour introduire une espèce de séparation pour la communication de certains mystères. Enfin, qu'on regarde ce que les nouveaux mystiques établissent de particulier, on n'en trouve pas un mot dans saint Denis. On y trouve la contemplation à toutes les pages, mais nulle part cet acte unisorme et irrévocable aussi bien qu'irréitérable, où ils la mettent. On y trouve les illustrations, sur-illustrations, unions et surunions, simplifications, réductions en unité, et le reste, mais jamais les impuissances de faire des actes. Au contraire, tout y est plein de demandes, d'actions de grâces, de désirs du bien. En un seul endroit il parle de passiveté, en insinuant les extases et les ravissemens de son hierophée, qui non-seulement avoit appris par la doctrine, mais encore avoit souffert, c'est-à-dire; expérimenté les choses divines. C'est à ce seul mot que toutes les passivetés des mystiques doivent leur naissance. Mais on n'y trouvera jamais les conditions qu'y ont apposées les mystiques approuvés, et moins encore celles des derniers qui sont sus-

Ce qui est, comme nous avons vu, l'abrégé de la théologie de saint Clément, comme celle de saint Denis. Mais on ne voit rien en tout cela qui doive être caché aux sidèles; puisque c'est même

<sup>(\*)</sup> Il manque ici une page et demie employée ailleurs par l'auteur, et il ne reste que la fin de cette section telle qu'elle suit. (Edit. de Paris.)

manisestement où tous doivent tendre. Mais après avoir ôté à la tradition particulière deux témoins de trois qu'on alléguoit, écoutons le troisième, qui nous tiendra un peu plus de temps, à cause, non-seulement de la longueur, mais encore de l'embarras et de l'obscurité affectée de son ouvrage.

#### BECTION VII.

Passage de saint Clément d'Alexandrie.

IL ne faut pas répéter que le terme de tradition chez saint Clément, comme chez les autres, est un terme général qui comprend ce qui est écrit ct ce qui ne l'est pas; ni que les traditions chrétiennes sont appelées traditions cachées, à cause qu'elles le sont aux infidèles et à ceux qui ne sont pas initiés aux mystères. Il y en a un passage exprès dans saint Clément sur la fin du septième livre (1), par où je commencerai, parce que c'est l'un de ceux dont on abuse le plus. « Après avoir » traité ces choses et avoir expliqué le lieu qui » regarde les mœurs par-ci par-là, σποράδην, et en » abrégé : ayant aussi répandu de côté et d'autre » les dogmes vivisians qui sont les véritables mo-» tiss de la connoissance parsaite, της γνώστως, en » sorte que la découverte des saintes traditions » ne soit pas facile à quelqu'un qui ne sera pas » initié aux mystères, achevons ce que nous avons » promis ». Par conséquent c'est précisément aux non initiés, c'est-à-dire, aux insidèles, qu'on se

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V11, p. 766.

veut cacher, et point du tout aux fidèles, qu'on n'a jamais appelés ἀμνήτοι non initiés aux mystères, comme on a vu.

Pour éluder un passage si précis, on entend ici par les mystères, ceux de la gnose, et j'en conviens, si par la gnose on entend, selon saint Clément, le vrai et pur christianisme; car c'est à ceux qui n'en ont pas le caractère qu'on évite de se découvrir. Mais si l'on entend par la gnose, l'état particulier des impuissances prétendues mystiques, c'est la dernière des absurdités de prétendre que le livre des Stromates ne soit fait que pour eux, ou qu'eux seuls le puissent entendre.

Premièrement, par cette nouvelle interprétation on donne au mot à puntou, un sens qu'il n'eut jamais en aucun auteur. Secondement, on exclut de la connoissance de ce livre et des choses divines, tous ceux qui ne sont pas dans l'état extraordinaire de passiveté; c'est-à-dire, non-seulement tous les imparfaits, même profitans, mais encore de très-grands saints et de très-parfaits chrétiens.

On dira que précisément on n'a exclu que les pathiques, c'est-à-dire, les gens encore sujets à leurs passions. Mais il faut songer que saint Clément ne distingue parmi les fidèles, que les pathiques et les gnostiques. Ceux qui sont encore tourmentés par leurs passions et ceux qui les ont vaincues; en sorte que qui n'est pas de l'un de ces états, est de l'autre; qui n'est pas de ceux qu'il nomme madianie ou imagine, qui sont aussi, selon

selon lui, ceux du commun, est gnostique spirituel et intellectuel.

Quant aux saintes traditions, qu'on veut être celles de l'état passif, il faut voir, avant toutes choses, si cette explication peut cadrer avec le lieu dont il s'agit. Dans tout cet endroit, à commencer par la page 753, il s'agit de répondre à l'objection que les infidèles tiroient des hérétiques contre le christianisme, en disant « qu'il ne nous » en faut pas croire à cause des hérésies et de la » diversité de nos sentimens ». Pour répondre; après avoir montré que les hérétiques sont réfutés par l'Ecriture, il en vient enfin à la tradition, montrant que les hérétiques emportés par le désir de la gloire, « corrompent ce qui a été laissé » à l'Eglise par les apôtres. Et, dit-il (1), ils » seroient heureux s'ils pouvoient entendre ce » qui a été premièrement donné par la tradi-» tion, τὰ προπαραδεδόμενα »; qui est en un mot l'argument de Tertullien, de saint Augustin, de Vincent de Lérins et des autres. Il pousse ce raisonnement par les principes (2), lorsqu'il montre que les vraies Eglises sont les premières de toutes, qu'elles ont par la tradition le sens des Ecritures; pendant que les hérétiques « qui n'ont » qu'une fausse clef », ne viennent point, comme nous, « par la tradition du Seigneur; mais en » brisant la porte et perçant le mur ». Et ensin il prouve par l'histoire, « que l'Eglise catho-» lique est l'ancienne et la première, et que les

<sup>(+)</sup> S. Clem. lib. v11, p. 762. - (2) Ibid: p. 764.

Le nom même des hérétiques sont postérieurs ». Le nom même des hérétiques qui vient ou de leur auteur, ou du lieu de la naissance des hérésies, ou de quelque chose semblable, lui sert à cela. Voilà donc ce qu'il appelle tradition dans tout cet endroit. On se rendroit ridicule d'entendre ici autre chose que la tradition commune et fondamentale de toute l'Eglise. C'est ce genre de tradition qu'il veut cacher aux infidèles, pour en réserver le secret à l'Eglise seule, qui aussi seule en sait bien user; et telle est la raison générale du secret des chrétiens.

Quant au lieu moral qu'il a traité, c'est celui de la vaine gloire et de la licence des hérétiques, qui évitent, en se séparant, les répréhensions et les admonitions de l'Eglise, pour s'abandonner à leurs plaisirs; ce qui en effet est le point qu'il a traité en abrégé dans les pages précédentes, comme on le peut voir.

Nous avons donc établi la véritable notion de la tradition par l'endroit dont on se servoit pour établir dans l'Eglise la fausse et la suspecte, c'està-dire, la tradition d'un nouveau mystère caché aux fidèles mêmes.

#### SECTION VIII.

Autres passages du même Père : vraie notion de la tradition.

Mass ce n'est pas seulement dans cet endroitlà : c'est dans tout l'ouvrage qu'il établit contre les Gentils une tradition, qu'il nomme tradition

179

gnostique et intellectuelle (1), pour l'opposer aux traditions confuses et fabuleuses des fausses religions. Mais pour éclaircir la matière à fond, il faut observer que l'esprit de saint Clément, comme de toute l'Eglise, a toujours été dès l'origine, en respectant dans le souverain degré l'autorité de l'Ecriture, de poser pourtant l'autorité de la tradition non écrite comme le fondement principal du christianisme; parce que cette tradition est la plénitude de la connoissance chrétienne, qui comprend dans son étendue, avec l'Ecriture même et avec sa droite interprétation, tous les dogmes écrits et non écrits. C'est cette tradition toujours vive dans l'Eglise qui en fait la règle immuable; c'est la loi du nouveau Testament écrite dans les cœurs : c'est par elle que toute hérésie se trouve confondue avant qu'on ait ouvert l'Ecriture pour la convaincre : c'est parlà que les bonnes mœurs, comme la bonne doctrine, sont soutenues; ce qui fait dire à saint Clément que la vie du chrétien spirituel, του γνως κοῦ, n'est autre chose que des actions et des paroles, des œuvres et une doctrine qui suivent la tradition du Seigneur.

Tout cela donc pris ensemble compose la tradition de la science du salut, qu'on appelle γνωσις; et cette clef nous va faire entendre ce que saint Clément a dit de la tradition. Il raconte le soin qu'il a eu d'écouter les disciples des apôtres dans toutes les parties de l'Orient. « Ils gardoient, dit-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 1, p. 277, etc.

n il (1), la tradition de la bienheureuse doctrine » de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul et des » autres saints apôtres. Dieu avoit conservé long-», temps ces grands hommes, pour nous laisser ce » dépôt qu'ils avoient reçu ». Il se souvenoit de leurs paroles, et le livre des Stromates étoit une espèce de mémorial des belles choses qu'il ramassoit d'eux, pour lui servir de consolation dans sa vieillesse. « Ils ne seront pas fâchés, continuoit-» t-il, que je conserve, non pas par une claire » exposition, mais par des espèces de notes et de » chiffres abrégés, leur bienheureuse tradition, » en sorte qu'elle ne se perde pas ». Quelle étoit cette tradition? Celle d'un état extraordinaire, dont on ne voit rien dans tout son ouvrage, ni dans tous les premiers siècles. Il avoit bien d'autres vues. C'étoient les paroles que les disciples des apôtres avoient recueillies de leur bouche, ou les apôtres eux-mêmes. de la bouche du Seigneur, comme celle-ci de saint Paul: Ik est plus heureux de donner que de recevoir (2); des paroles semblables à celles que saint Irénée avoit ouïes de la bouche de saint Polycarpe, qu'on écoutoit avec ravissement de la bouche de ce saint vieillard. On remarquoit ce qu'ils avoient dit contre les bérétiques, sur les Ecritures divines, les sens cachés qu'ils y trouvoient pour l'édification de la foi et des mœurs, les conseils et les exemples qu'ils donnoient pour la piété, leurs belles sentences pour donner l'idée d'une vie par-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 1, p. 274. — (2) Act. xx. 35.

faite et édifiante, telle que celle-ci de saint Matthias, qui vouloit, dit saint Clément, que le chrétien s'imputât les fautes de son voisin, parce qu'il l'auroit converti, s'il eût vé cu comme il devoit. De telles choses, qu'on trouve répandues dans saint Clément, faisoient la matière des recueils dont il a composé ses Tapisseries. Si mous en croyons les Remarques, tout cela ne méritoit pas l'attention de saint Clément. C'étoit les impuissances de l'état passif qu'il alloit chercher en Grèce et en Syrie, et partout ailleurs. « Comme, » dit-on, il avoit à dire les choses les plus éton-» nantes et les plus incroyables, il a aussi voulu » les dire avec la plus grande autorité; et le » commerce avec les grands hommes étoit ca-» pable de la lui donner ». Et tout cela n'est rapporté avec tant d'emphase que pour nous mener aux prodiges de l'état passif; comme si le reste du christianisme n'avoit point de prosondeur, et n'avoit pas besoin d'autorité pour être établi.

On fait dire à saint Clément qu'il ne découvroit dans son maître ces traditions de la bienheureuse doctrine, qu'en l'écoutant sans qu'il s'en aperçut. Je trouve seulement dans le texte, qu'il tâchoit de découvrir ce qui étoit caché. Le reste est de l'invention d'un bel esprit, pour donner à ce passage l'air le plus mystérieux. Tout ce qu'on peut conclure de l'original, c'est que ces grands hommes n'étoient point parleurs. Il falloit une sainte adresse pour leur tirer leurs pieux serets. Mais après tout, quels étoient-ils? « C'étoit.
» le suc recueilli par une abeille soigneuse sur les.
» fleurs du champ prophétique et apostolique »;
ce qui jamais ne voulut dire autre chose, que ce
qui regardoit la foi publique de toute l'Eglise.

« Au reste, dit saint Clément, tout ce que j'é» cris n'est rien en comparaison de ce que j'ai eu
» le bonheur d'entendre; car il y avoit dans ces
» hommes bienheureux une force divine, et tout
» étoit plein dans leurs discours de la grâce du
» Saint-Esprit ». C'étoit donc ce qui rendoit ces
discours si précieux. Ils admiroient l'Ecriture,
mais la grâce de la vive voix qui étoit l'Ecriture
animée, y ajoutoit un prix infini.

« Les choses secrètes, poursuit saint Clément, » se consient à la parole, (à la vive voix) et non » pas à l'Ecriture ». L'Ecriture est morte, la vive voix touche plus. L'Ecriture, dit notre auteur (1), ne répond rien, la vive voix se soutient et se défend d'elle-même. L'Ecriture se communique à toute sorte de gens, dignes et indignes; la vive voix choisit ceux à qui elle se donne, et craint moins d'être profanée. Ceux qui savent qu'il étoit désendu d'écrire le Symbole des apôtres, entendent jusqu'où s'étendoit cette précaution : « Il est » difficile, disoit saint Clément (2), que l'Ecriture » n'échappe; on se perd en la prenant mal, et » vous donnez une épée à un furieux ».

Selon ces principes, direz-vous, il ne falloit point d'Ecriture sainte. Ce n'est pas ce que nous

<sup>(1)</sup> S. Clem: lib. 1, p. 276, - (1) Ibid.

dit saint Clément. L'Ecriture conserve le secret divin. « Les figures dont elle se sert, sont des en» veloppes et non pas des ornemens (1)»: Elle ne dit que ce que Dieu veut; le Saint-Esprit pouvoit la faire parler si nettement, qu'il n'y auroit eu aucune difficulté; mais il a voulu conserver son autorité à la tradition et à la vive voix; toutes choses qui ne valent rien que pour la tradition authentique de toute l'Eglise.

. On objecte, en cet endroit même « que Dieu, » selon saint Clément (2), a révélé au grand » nombre ce qui étoit pour le grand nombre, et » non pas ce qu'il savoit qui ne convenoit qu'au » petit, et ce qu'il étoit capable de recevoir pour » être formé ». Il ne parle pas ainsi. Ce seroit établir deux révélations pour deux genres de personnes; il n'y en a qu'une seule. « Il n'a pas, » dit-il, révélé à la multitude ce qui ne lui con-» venoit pas », c'est-à-dire, la vérité de Dieu, qu'elle n'auroit pu porter; « mais il l'a révélé à » peu de gens, à qui il savoit qu'il conviendroit, » qui le recevroient et qui se laisseroient former ». C'est pour cela que, dès l'origine, il ne s'est fait connoître qu'aux patriarches. La tradition a dispensé avec prudence les secrets divins. Comme devant le combat il y a l'escarmouche, ainsi il y a de moindres mystères qui précèdent les plus grands. Il faut savoir opposer aux hérétiques « la » règle de la vénérable et glorieuse tradition qui » a été dès l'origine du monde (3) ». C'étoit, diton, la tradition de l'état passif, qui étoit dans (1) S. Clem. lib.  $\forall 1, p. 678.$ —(2) Lib. 1, p. 276.—(3) Ibid. p. 277.

les patriarches. Non. C'étoit la tradition de la Ioi naturelle « qui venoit de la contemplation de la » nature », et élevoit les esprits à Dieu.

On objecte plusieurs endroits où il est parlé du silence, comme du conservateur de la vérité et du culte divin (1). Je conviens du silence à l'égard des étrangers de la vérité; mais il faudroit montrer que les chrétiens fussent regardés comme tels. A l'égard du culte, il est vrai qu'une de ses parties principales est de se taire devant Dieu, dans l'impossibilité de concevoir ses grandeurs. Mais à propos de ce dernier passage, il est précédé de ces mots : « Mon dessein, dans tout ce » livre, est de faire voir que le gnostique est le » seul saint, le seul qui adore Dieu, selon qu'il » convient à sa majesté ». Entendez ici, par le gnostique, le chrétien qui se rend parfait selon les règles communes du christianisme, le sens est très-bon; entendez un état extraordinaire, vous excluez de la sainteté ceux que vous-même vous appelez saints, et vous leur ôtez le culte. La suite fait bien paroître que saint Clément veut faire honneur à toute l'Eglise, et non pas se restreindre à un seul état. « Celui, dit-il (2), qui est disposé » de cette sorte, honore les magistrats, ses pa-» rens, les vieillards: il respecte la philosophie » et la prophétie : il honore le premier principe » et son fils, etc. » Osera-t-on attribuer ces vertus à l'état passif, comme si, hors de cet état, elles ne se pratiquoient qu'imparfaitement?

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 1, p. 294. Lib. VII, p. 701. — (2) Ibid.

#### SECTION IX.

### . Autres passages.

On abuse de plusieurs passages, où l'on reconnoît comme deux ordres dans l'Eglise: l'un des communs et l'autre des parfaits. Ce ne fut jamais là une question: ces deux ordres ont toujours été et seront toujours. Ceux que saint Paul appelle les parfaits, sont les mêmes que saint Clément a appelés les gnostiques, et que nous appelions naturellement les dévots, avant que ce mot eût été tourné en ridicule. Quoi qu'il en soit, il y eut et il y aura toujours, parmi les fidèles, ceux qui font une profession particulière de la piété, et ceux qui mènent une vie commune. Il faut encore observer qu'on leur donne des instructions dissérentes; car il est naturel et de la prudence de le faire. Ainsi il y a toujours dans l'Eglise un esprit de direction et de conduite qui accommode les instructions chrétiennes à la capacité des sujets; et pour les instructions publiques, elles se tourneut ordinairement vers les imparfaits, qui font le grand nombre. Mais saint Paul ordonne d'instruire publiquement et par les maisons. On voit dans saint Jacques, dans les Constitutions de saint Clément, dans d'autres livres, des conseils particuliers qu'on donnoit à chacun selon son état. Quand vous voudrez conclure de là, que c'étoit là des mystères incommunicables et des traditions cachées d'un état à l'autre, il n'y aura point de sens à votre discours.

Appliquons ceci. On nous objecte ce passage:

« Ces choses sont entendues par ceux qui ont été
» choisis par le Seigneur pour la connoissance
» parfaite (1) »: donc il y a là un choix particulier,
et dès-là une espèce de distinction: du côté de
Dieu, comme ce Père l'exprime, je l'avoue: donc
il y a, par rapport à la discipline de l'Eglise, des
secrets des uns aux autres incommunicables; ce
n'est pas ce que dit saint Clément.

Je passe plus loin. La Remarque objecte cet autre passage (2): « On donne à la sin la connois-» sance parfaite ή γνώσις παραδίδοται, à ceux qui y » sont plus propres et qui en sont jugés dignes, » parce que c'est la chose qui demande le plus » de préparation et d'exercice » : Je pourrois dire qu'il faut sous-entendre que ceux-là sont choisis de Dieu, ainsi qu'il est énoncé dans le passage précédent, et qu'il n'y a rien là pour la discipline de l'Eglise. Mais quel inconvénient à reconnoître que l'Eglise même et ses ministres dans l'instruction particulière, donneront plutôt des enseignemens sur la perfection chrétienne à ceux qu'on y verra mieux disposés? Donc ces instructions sont incommunicables, et l'ordre inférieur est profane et non initié à cet égard : c'est trop outrer la matière.

C'est pourtant là ce qu'il faut prouver. On veut prouver un état dont on ne trouve pas un mot dans nos Pères : il n'y a d'autre excuse à ce défaut que de dire qu'on n'osoit pas en parler au

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. V11, p. 700. — (2) Ibid. p. 732.

#### SECTION X.

## Suite des passages.

« Les hérétiques renversent la véritable doc-» trine de Jésus-Christ, parce qu'ils n'expliquent » pas les Ecritures selon qu'il est convenable à » sa dignité. Car le vrai moyen de rendre à Dieu » le dépôt de la vérité qu'il nous a confié, c'est » d'expliquer convenablement la doctrine de notre » Seigneur par la pieuse tradition des apôtres (1) »; et non comme les hérétiques, en commettant les apôtres avec les prophètes.

Je rapporte ce passage pour montrer que la tradition des apôtres, dans le stylede saint Clément, n'est pas une tradition cachée, qui vienne d'eux à certains fidèles plutôt qu'à d'autres: mais la doctrine publique, « qui après avoir été ouïe à l'oreille, selon la parole de Jésus-Christ, est » ensuite prêchée sur les toits ».

Il rapporte dans le même endroit les paraboles de notre Seigneur, pour montrer qu'il cachoit sa doctrine, mais aux infidèles, et non pas à ses disciples; et il finit en disant que « la gnose » (et la vraie science du salut) est de conserver » l'exposition de l'Ecriture selon la règle ecclé- » siastique, qui n'est autre chose que le concert

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VI, p. 676.

» et le consentement de la loi et des prophètes » avec le nouveau Testament laissé par notre » Seigneur ». Il n'y a rien là de caché qu'aux ennemis de Jésus-Christ, et il n'y a point dans son Eglise de secrets pour les fidèles.

#### SECTION XI.

## Autres passages.

On objecte ce passage (1): « La connoissance » qui est la perfection de la foi, s'étend au-delà » de la catéchèse, (c'est-à-dire, de la première » instruction) selon qu'il est convenable à la majesté de la doctrine du Seigneur et à la règle » ecclésiastique ».

Si j'explique la catéchèse la première instruction, c'est après saint Clément, qui la définit en cette sorte dans son Pédagogue. « La caté» chèse, dit-il (2), c'est l'institution qui mène à
» la foi », et par la foi au Baptême. Voilà donc
deux instructions : la première, qui est le catéchisme, qui mène à la foi par les premiers élémens : la seconde, la connoissance, priore, qui
mène à la perfection. Cela est juste qu'on instruise les commençans autrement que les parfaits; mais il n'y a rien là d'incommunicable aux
fidèles. Au contraire, on doit commencer à montrer la perfection à ceux qu'on a établis sur le
fondement qu'on a posé du christianisme.

Aussi ne trouvons - nous dans saint Paul que

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v1, p. 696. — (2) Pad. lib. 1, p. 95.

deux sortes de nourritures, le lait et l'aliment solide. Ce passage a diverses interprétations : selon saint Clément, dans son Pédagogue (1), le lait regarde la connoissance « de la vérité (en cette vie,) et la nourriture solide peut signifier l'é-» vidente révélation du siècle futur face à face ». Voilà toujours, en passant, dans ce Père l'interprétation naturelle de ce passage de saint Paul, et la vision de face à face réservée à la vie future. Ne poussons pas jusque-là. « Le lait, dit le même » Père (2), est la première instruction, la caté-» chèse, comme la première nourriture de l'ame; » et la nourriture solide, c'est la contemplation » qui regarde en haut, qui sont les chairs et le » sang du Verbe, c'est-à-dire, la compréhension » de la puissance et de l'essence divine ». Nous venons de voir ce que c'est que la catéchèse. Saint Clément ne connoît, après saint Paul, que deux sortes d'instructions, le lait et l'aliment solide, que cet auteur interprète la catéchèse et la contemplation. Incontinent après la catéchèse qui vous introduit au Baptême, on commence à vous donner des leçons pour vous élever à un état plus parfait. Ainsi, il n'y a rien d'incommunicable à ceux qui sont chrétiens, et ces traditions secrètes ne se trouvent pas.

Il est vrai que saint Clément trouve dans cette distinction, de lait et d'aliment solide, un argument pour prouver " qu'il ne faut pas tout cam-

<sup>(1)</sup> Pæd. lib. 1, p. 99. — (2) Strom. lib. v, p. 578.

» muniquer au vulgaire (1) ». Mais il faut se souvenir que selon la doctrine de l'Eglise, à laquelle il accommode les paroles de saint Paul, le solide de l'instruction ne devoit pas être communiqué à ceux qui étoient encore « dans la catéchèse, c'est- » à - dire, aux catéchumènes », qui en tiroient leur nom. S'il y avoit après cela des distinctions, elles dépendoient de la prudence qui distribuoit la parole à chacun selon ses besoins, mais non d'une règle faite de cacher la perfection aux sidèles, comme étant profanes à cet égard, et indignes d'en entendre parler.

Et tant s'en faut que la distinction du lait et de l'aliment solide induisit une différence dans les choses qu'on devoit apprendre aux uns et aux autres, qu'au contraire saint Augustin, dans un Traité sur saint Jean déjà cité (2), démontre que c'est le même Jésus-Christ et les mêmes vérités: qui, selon les dissérens degrés de connoissance, sont tantôt lait et tantôt aliment solide; lait pour les uns, aliment solide pour les autres: d'où il conclut, contre les hérétiques, qu'il n'est pas permis de croire ni d'enseigner qu'il y ait des vérités qu'on doive enseigner aux sidèles, comme plus solides que celles qu'on leur a apprises en les faisant chrétiens. Et il montre aussi que le terme de fondement est plus propre pour exprimer ce qu'on donne aux commençans, que celui de lait ou d'aliment solide; parce qu'en prenant le solide, on perd le lait, au lieu qu'en élevant l'édifice, on con-

<sup>(1)</sup> Srom. lib. v , p. 579. — (2) Tract. XCVIII, ubi sup.

serve le fondement. Ainsi toutes connoissances qui appartiennent à la foi sont communes entre les fidèles, et il n'y a de différence que du plus au moins.

C'est aussi l'esprit de saint Clément dans le lieu que nous traitons. Ce qu'il veut qu'on cache, « c'est, dit-il (1), la contemplation, qui sont les » chairs et le sang du Verbe, c'est-à-dire, la compréhension de l'essence et de la puissance divine ». Or on peut bien, à ne regarder que le degré du plus au moins, en donner plus aux uns qu'aux autres. Mais qu'il y ait quelque chose à dire sur les grandeurs de Dieu, dont on juge indigne le peuple sidèle, c'est un discours inoui et insoutenable.

Saint Augustin nous est ici un grand exemple. Il n'y a aucune vérité de la religion, aucune sublimité de contemplation qu'on trouve dans ses écrits les plus profonds, qu'on ne trouve aussi dans les sermons qu'il a faits au peuple. Tout ce qu'il y fait, c'est d'amener les choses de plus loin, et de les proposer d'une autre manière; ce qui supposoit dans l'Eglise différens degrés de connoissance, mais jamais rien dont le peuple fût jugé indigne, et où on le regardât comme profane.

Ainsi le petit nombre à qui les saintes traditions devoient passer sans écrit, n'est pas le petit nombre de ceux qui étoient dans l'état passif. A Dieu ne plaise. Nous avons vu en quel sens les traditions chrétiennes quoique universelles dans l'Eglise, à l'égard du monde, sont de peu de gens.

<sup>(1)</sup> Strom. lib. v, p. 579.

Elles sont encore de moins de gens, si l'on regarde ceux qui sont préposés pour les enseigner et auxquels le peuple en doit croire; et elles sont ensin de moins de gens et d'un nombre en luimême très-petit, si l'on s'arrête à ceux qui en profitent, qui après tout sont les seuls dans qui les traditions chrétiennes subsistent dans leur perfection. Car, comme dit saint Clément (1), « que sert la sagesse qui ne rend pas sage »? Ainsi il sera toujours véritable que, selon cette secrète révélation qui mêne à la pratique, Jésus-Christ est révélé à très-peu de gens, et l'effet de la tradition a passé à peu. Mais que pour cela il faille penser « que ce peu à qui ont passé les saintes » traditions », soient des gens d'un certain état particulier, ce seroit vouloir tout confondre. Car il s'agit ici « de la tradition qui vient de la con-» noissance ou de la gnose γνως ική παραδοσις ». Or cette connoissance n'est « autre chose, que la » science des choses qui seront et qui ont été », en tant qu'elles ont été révélées par les prophètes et par Jésus-Christ. Car en vain écouteroit-on la philosophie, quelque ostentation qu'elle fasse de science, « si en se rangeant sous la discipline (de » Jésus-Christ) on n'écoutoit la voix prophétique, is où l'on apprend comment sont, comment ont » été, comment seront les choses présentes, pas-» sées et futures », c'est-à-dire, ce qui regarde l'avénement de Jésus-Christ et l'établissement de son Eglise. Voilà ce qui est présent: les prédic-

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 1, p. 275.

tions et les figures, voilà le passé : les promesses et les récompenses, voilà le futur. Voilà manifestement, selon la suite du discours et de tout le livre, comment il faut entendre saint Clément. Et cela qu'est-ce autre chose, sous le nom de tradition, que tout le corps de la doctrine chrétienne; et c'est aussi sans difficulté ce qui doit passer à peu de gens dans tous les sens que nous avons vus?

Il me reste encore un passage qui m'étoit presque échappé, qui est celui où saint Clément dit que « la tradition gnostique (ou intellectuelle) » étoit un don spirituel qui ne se communiquoit » qu'en présence, et qu'on ne pouvoit pas donner » par une épître (1) ». Toutes les fois qu'on trouve les mots de gnostique et de spirituel, il faut toujours que ce soit l'état passif. Mais je demande pour quelle raison on ne pouvoit point alors en parler dans une épître? D'où en venoit la défense ou l'impossibilité? Prenons un sens plus naturel. Ce qu'on ne pouvoit point enseigner par lettres, ce pourquoi une épître, quelque longue qu'elle sût, étoit trop courte, selon les termes de saint Clément en ce lieu, « c'étoit la plénitude de Jésus-» Christ, que saint Paul désiroit de leur expliquer » de vive voix, les appelant à Jésus-Christ par la » prédication du mystère qui avoit été tenu caché » dans tous les siècles précédens, mais qui main-» tenant étoit découvert par les Ecritures pro-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. v, p. 578.

» phétiques, pour en établir la connoissance dans » tous les Gentils, selon le commandement du » Dieu éternel »: toutes paroles choisies pour expliquer non pas un état particulier, sans lequel on peut être saint et très-grand saint, mais la commune profession du christianisme. C'étoit donc un si grand mystère, que saint Paul ne le vouloit pas renfermer dans les bornes étroites d'une lettre, sentant qu'il avoit besoin, pour en décharger son cœur, de toute l'étendue de ces discours de vive voix qu'il faisoit durer bien avant dans la nuit avec le ravissement de tous ses auditeurs.

Et quand on ne voudroit pas s'attacher au mot d'épître, mais étendre généralement l'expression de saint Clément à toute Ecriture, nous avons fait voir comment il y a dans la manière d'expliquer tous les mystères du christianisme, tant pour la contemplation que pour la pratique, je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer que de vive voix, le consignant « dans les cœurs nouveaux, comme » dans un livre préparé par le Saint-Esprit », ainsi que saint Clément le dit ailleurs. Laissons donc ces traditions particulières à ceux qui veulent tromper, et n'en reconnoissons point que celles qui sont publiques dans toute l'Eglise, et dont le bruit éclate dans tout l'univers.

#### SECTION XII.

# Réflexions sur les trois auteurs dont on vient d'examiner les passages.

Si une chose aussi extraordinaire que la tradition cachée dans l'Eglise étoit véritable, on en trouveroit des marques dans tous les écrivains ecclésiastiques. On n'en voit pas le moindre vestige. Trois auteurs qu'on allègue seuls ne disent rien de semblable, et ne connoissent point d'autres traditions que celles qu'on trouve partout, et qu'on appelle les traditions apostoliques. Mais, pour en montrer l'impossibilité absolue, recueillons-nous un moment sur ces trois auteurs.

Pour saint Clément d'Alexandrie, le plan qu'on lui donne est premièrement, comme nous l'avons observé d'abord, que, voulant montrer les beautés de la religion chrétienne, et y attirer les infidèles, il ne parle que d'un état inconnu, sans lequel on peut être parfait chrétien. Je ne sais pas comment on dévore cette absurdité. En voici une autre: c'est qu'on met entre les mains de tous les chrétiens un livre qu'ils sont incapables d'entendre, et qu'il n'est pas permis de leur expliquer. Le fait est constant. Saint Clément déclare partout qu'il affecte de se rendre inintelligible à ceux qui ne sont pas du secret. Personne n'en est que les passifs, qui sont obligés de réputer tout le reste des chrétiens profanes à leur égard et indignes de leur mystère. Mais par où donc y venoit-on? De quel directeur attendoit-on l'avis pour y entrer?

Qui donnoit le pouvoir de s'ouvrir à eux, et qui levoit les désenses de parler à ces prosanes? A cette heure, il n'y a rien de surprenant : on peut parler à qui l'on veut de tout ce que l'on veut. Il est vrai qu'il faut recourir à un directeur expérimenté et habile; mais chacun croira que c'est le sien. Mais du temps de saint Clément, quand on commençoit à devenir un peu passif, à qui s'adressoit-on? A l'évêque, à quelque prêtre désigné par lui, à tel prêtre qu'on vouloit. Attendoit-on que Dieu sit quelque chose d'extraordinaire, et n'y avoit-il point de voies communes pour trouver ce directeur qu'on cherchoit?

Ceux qui vouloient se faire chrétiens, savoient bien qu'il y avoit une religion chrétienne qui avoit ses évêques, ses prêtres, à qui le premier venu les conduisoit; mais qui savoit qu'il y eût un état passif? On n'en voit rien dans les livres; on n'en voit rien dans les sermons; on ne savoit pas qu'il y eût une tradition cachée : car on a beau dire, personne n'en parle, et l'on ne trouve dans saint Clément que les traditions apostoliques, qui sont le fondement de l'Eglise.

Venons à Cassien. Celui-là est inexcusable d'avoir révélé le secret de la passiveté et celui de la tradition secrète, encore plus important. Son livre du moins devoit être caché au commun des chrétiens et même des moines, autant que les catéchèses sur l'Eucharistie l'étoient aux catéchumènes et aux insidèles. Son livre cependant est entre les mains de tout le monde, et il n'a point de scrupule d'avoir trahi un secret de religion.

Ceux qui ont cherché des raisons pourquoi l'ouvrage du prétendu aréopagite est demeuré inconnu durant tant de siècles, disent qu'on n'osoit le découvrir à cause des mystères qu'il contenoit, qu'on devoit cacher aux infidèles; mais on ne s'est jamais avisé de dire qu'on devoit encore les cacher à la plupart des chrétiens. En effet les Noms divins, la céleste Hiérarchie, et du moins la Théologie mystique, où l'on prétend que tout le secret de l'état passif est divulgué, ne devoit pas être commun parmi les sidèles. La prétendue tradition cachée subsistoit encore de son temps, puisqu'on veut même qu'il l'ait reconnue. Son livre néanmoins fut connu. Si les Catholiques ne vouloient pas d'abord le reconnoître, ce n'est point qu'on en fît un mystère. C'est qu'on ne pouvoit croire qu'un auteur si ancien parût tout-à-coup, sans qu'on en eût jamais ouï parler. Les Sévériens, qui le produisoient, pouvoient dire: Nous n'osions en parler, il n'étoit connu que d'un petit nombre de mystiques.

Après tout, on avoit raison, selon l'esprit des mystiques mêmes. Il n'y a là aucune partie de leurs dogmes: la ligature des puissances y est inconnue: ce qu'on entendoit par le mot de contemplation est tout autre chose que l'oraison de simple présence, dont on n'entend pas seulement parler. Il est vrai qu'on exclut les sens et l'intelligence; mais c'est par choix et non pas par im-

puissance de s'en servir. Tout le reste, qu'on trouve dans ce livre, se trouve partout et en particulier dans saint Augustin, plus simplement, plus nettement et plus exactement. Il n'en fait point de mystère, et loin d'approuver les traditions secrètes, il les rejette.

Personne en esset ne les approuve. On n'entend jamais ce mot de caché que par rapport à ceux qui n'étoient pas encore dans l'Eglise. Pour les traditions apostoliques connues de tous les sidèles, tous les Pères, tous les conciles les célèbrent. Je m'en tiens là; et sans hésiter, je mettrai les traditions cachées avec l'Eglise invisible.

## CHAPITRE XVII.

Du secret qu'on doit garder sur la gnose.

Ce qu'il y a de plus considérable dans ce chapitre a été vu dans le précédent, et il n'y a plus que cette question à examiner.

#### SECTION I.

Qu'est-ce donc que suint Clément a voulu cacher?

Après beaucoup de raisonnemens et de passages sur le secret de la gnose, on en vient de part et d'autre à cette demande : Que vouloit dire saint Clément, lorsqu'après avoir avancé les choses les plus étonnantes, il s'arrête tout court en ajoutant : « Je tais les autres choses en glori-

» fiant le Seigneur (1) »? Ailleurs : tout ce qu'il dit « est un essai, il ne faut pas découvrir le » reste (2) ». Partout ce sont des chissres, des notes secrètes, des abrégés, des semences de discours plutôt que des discours mêmes : « que ceci » soit dit aux Gentils, σπερματικώς, en germe, en » semence ». Pour se mieux cacher, il assecte de parler sans suite, souvent il embarrasse et il entortille exprès son discours; car, au reste, quand il veut parler nettement, il le sait bien faire.

Sur cela, l'auteur des Remarques demande ce qu'il veut cacher. Il ne s'agit pas de la foi commune des chrétiens. Saint Clément a dit cent fois qu'il pense à quelque chose de plus haut; ajoutons: ce ne sont pas même les dogmes du christianisme. Il déclare en un endroit qu'il ne veut point parler des dogmes; et il faut entendre partout qu'un des mystères qu'il cache, est celui de la doctrine des mœurs et de la perfection du christianisme; ce ne peut donc être que l'état passif.

Si ce dénouement étoit net, l'auteur des Remarques seroit hors d'assaire; mais il n'est pas moins embarrassé de l'objection, que le pourroient être les autres lecteurs. « Le sage lecteur me demande, » dit-il, qu'est-ce que saint Clément a pu donc » vouloir cacher sur la gnose, puisqu'il dit si » clairement, et avec tant de répétitions, des » choses qui semblent si outrées ». En esset, qu'y a-t-il à ménager après l'impatibilité, l'impertur-

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 706. — (2) Ibid. p. 752.

babilité, l'inamissibilité, et tout le reste qu'on a vu? A cela il fait deux réponses, dont il faut examiner la solidité, avant que d'apporter le vrai dénouement.

« La première, c'est qu'il n'a point parlé des » purifications, par lesquelles le simple fidèle » devient gnostique». A vous entendre, on diroit qu'il a parlé de tout l'état passif et de toutes ses impuissances; mais il n'y en paroît pas une syllabe. Tout regarde la perfection du chrétien par des voies précautionnées, actives par conséquent, par demandes, par actions de grâces, par toutes les voies ordinaires, et sans qu'il soit mention de ligature des puissances. Au reste, s'il étoit le seul à ne point parler des purifications, on pourroit croire que c'est un mystère; mais personne n'en a parlé non plus que lui. Toute l'anţiquité ignore également ce purgatoire particulier, que les mystiques posent comme nécessaire en cette vie, pour éviter celui de l'autre. Saint Augustin et les autres Pères ne nous ont proposé que la pénitence, les aumônes et les autres exercices actifs, avec lesquels ils ont cru qu'on pouvoit sortir de ce monde sans péché. Ainsi toutes ces épreuves passives peuvent bien être très-véritables, et avoir leur effet. L'erreur est de les rendre nécessaires à éviter le purgatoire de l'autre vie; et il ne falloit pas craindre que saint Clément sût tenté de dire sur ce sujet-là ce qui en effet n'étoit pas.

Vous dites cependant à ce propos une parole

admirable, qui est que « les philosophes ne vou-» loient que des vertus triomphantes »; et cela servira beaucoup au dénouement que nous cherchons.

« Ma seconde réponse, dites-vous, est que les » choses qui paroissent les plus excessives dans » saint Clément, ne laissent pas de faire un tout » aussi obscur et aussi embrouillé qu'il l'a pré-» tendu ». Vous alléguez votre expérience, et la peine que vous avez eue « à rassembler dans sept » livres fort longs les morceaux épars d'un sys-» tême qui sont confondus avec une infinité d'au-» tres matières ». La grande peine n'est pas de ramasser ces morceaux épars; c'est un travail mécanique, pour ainsi parler, et qui n'a besoin que de patience. Ainsi votre grande peine, que j'oserois bien vous expliquer à vous-même, c'est d'avoir voulu faire un corps, non pas de saint Clément avec lui, mais avec les nouveaux mystiques, bons ou mauvais, auxquels il ne songea jamais.

Pour fortisser votre expérience, vous alléguez encore à chacun « la sienne propre et celle de » tant de savans hommes, qui ont lu jusqu'ici » saint Clément sans soupçonner même qu'il ait » jamais parlé de la voie passive des mystiques ». Voilà en esset la vraie cause de votre tourment, d'avoir voulu trouver dans un auteur ce qui n'y étoit pas, et selon vous-même, ce que nul autre n'y avoit encore aperçu. Car en vérité c'étoit un vain travail et un inutile tourment d'un bel

esprit, de chercher dans ce Père cet acte perpétuel irréitérable, et cette distinction de demandes actives et passives, et ces impuissances de faire les actes commandés, et ces réductions de ces actes à des actes éfninens et implicites, qui est un moyen d'éluder tout; et cette simple présence ou ce dénouement de toute image ou idée intellectuelle distincte, qui exclut toute attention aux attributs absolus et relatifs et à Jésus-Christ crucifié; et toutes les autres erreurs des nouveaux mystiques, que vous avez voulu, bon gré, malgré, trouver dans saint Clément d'Alexandrie, à la réserve de ce qui regarde Jésus-Christ, dont vous ne parlez pas dans vos Remarques sur cet auteur, quoique vous approuviez, hélas! trop expressément en d'autres endroits la doctrine des nouveaux mystiques. On cherche inutilement tout cela dans la doctrine de saint Clément qui n'y songea jamais, et dont on trouve le contraire exprimé dans ses écrits. On a entendu cet auteur sans tout cela, en y trouvant seulement l'idée d'un parfait chrétien; c'est-à-dire, de celui qui, par l'exercice de la piété, l'a tournée en habitude formée. Les anciens bien certainement ont entendu saint Clément, dont ils ont pris beaucoup de choses, et entre autres son apathie, qu'on trouve dans tous les spirituels grecs; mais avec les correctifs nécessaires que vous n'avez pas assez cherchés dans cet auteur. Car vous les y auriez trouvés; et au contraire, quand ils se sont présentés, vous

les avez éloignés. Saint Jérôme assurément a cru entendre ce docte auteur, à qui il donne les justes louanges que vous rapportez. On doit même croire qu'il l'a entendu, puisqu'un si grand saint, sans doute, n'étoit pas de ces profancs à qui les mystères étoient cachés, mais de ceux qui étant instruits les entendoient, encore qu'ils ne fussent exprimés qu'à demi-mot. Or, s'il avoit entendu dans cet auteur l'état passif des nouveaux mystiques, on en verroit quelque chose dans ses écrits. Néanmoins non-seulement on n'y en voit rien, mais on y voit tout le contraire: on y voit, dis-je, tout le contraire de cet acte perpétuel irréitérable, tout le contraire de la ligature perpétuelle des puissances pour exclure les demandes et les pieuses réflexions sur les dons : tout le contraire de cette apathie outrée, qui exclut tous les bons désirs que le libre arbitre peut produire et exciter, étant lui-même excité par la grâce.

Prenons donc une voie plus simple et plus naturelle pour expliquer le dénouement du secret de saint Clément, sans le tirer par force à la doctrine des nouveaux mystiques, tellement inouie parmi les fidèles, qu'on est contraint d'avoir recours à la dangereuse chimère de la tradition invisible pour l'introduire dans l'Eglise.

Ce dénouement consistera premièrement, dans cette belle parole que j'ai recueillie de votre bouche : que les païens ne vouloient que des vertus triomphantes. C'étoit pour les attirer que saint Clément expliquoit à pleine bouche leur apa-

thie, leur ataraxie, leur inamissible constance. Mais encore qu'il n'oubliât pas les correctifs, il ne les étaloit pas avec tant de force, se contentant de les semer de çà et de là, et encore assez souvent par de petits mots que nous avons remarqués; mais il n'a jamais expliqué à fond cette sentence de saint Paul, qui fait la merveille de la perfection de cette vie: Ma force se perfectionne dans l'infirmité; en sorte que plus on a de cette sorte de foiblesse, plus on est libre, plus on est parfait, plus on est assuré, plus on est humble. Loin d'exposer cette belle idée, saint Clément semble plutôt avoir voulu la cacher aux Platoniciens, aux Stoïciens, aux autres philosophes, dont l'orgueil n'auroit pas pu la porter, non plus que l'accommoder à l'idole de la vertu qu'ils s'étoient formée. C'a été dans cet esprit qu'il a caché à ces superbes les infirmités du Dieu-homme agonisant dans les approches de la mort, et les foiblesses des apôtres, leurs petites aigreurs, leurs gémissemens secrets, et l'humble reconnoissance de leur insirmité, nécessaire pour rabattre en eux les sentimens d'orgueil. Saint Clément n'ignoroit rien de tout cela, et ignoroit encore moins que tout cela étoit un moyen d'élever la perfection chrétienne jusqu'au comble; mais il n'a voulu montrer aux philosophes que le côté qui leur pouvoit plaire, en attendant que le Baptême et la simplicité et docilité de l'enfance chrétienne les rendît capables du reste. C'étoit aussi à ce temps qu'il leur réservoit la pleine compréhension de

la corruption originelle qu'on ne connoît jamais assez, que lorsque par le désir du Baptême on sent le besoin de renaître. Dans cette renaissance du chrétien, la continuation des mauvaises inclinations restées pour le combat et pour l'exercice, étoit encore un des mystères réservés par notre prudent auteur. En ce sens j'avoue avec vous, qu'il leur a caché les épreuves, qui consistent en partie dans ce qu'on vient de réciter; et je profite avec joie de vos lumières.

La seconde partie du secret de saint Clément consiste dans les dogmes sublimes et impénétrables de notre religion, que saint Clément insinue plutôt par-ci par-là, qu'il ne les montre tout de suite et à découvert. C'est donc là une partie, et sans doute la principale, de son secret. Car encore qu'en quelques endroits il semble le renfermer tout entier dans la doctrine des mœurs, il ne parle pas toujours de même; et en tout cas il faut se souvenir que dans ces endroits où il semble tout réduire aux mœurs, il met parmi les mœurs le culte de Dieu et de son Fils; et c'est là qu'il ne dit pas tout et ne parle que confusément de la Trinité et du culte du Saint-Esprit, enveloppant même souvent la génération du Verbe dans des termes ambigus; car s'il avoit tout expliqué, les philosophes n'auroient pu porter une si pure lumière.

Je mets parmi les mystères celui de la grâce et de la prédestination, que saint Clément enveloppe sous des expressions assez imparfaites, encore que par-ci par-là il jette des semences claires de la vérité, qui, en se couvrant aux profanes selon son dessein, se faisoient sentir à tous ceux qui étoient instruits.

C'est encore un grand mystère que celui des sacremens de l'Eglise, en particulier du Baptême, dont il n'y a presque rien dans saint Clément, et de la sainte Eucharistie, dont il parle encore moins, n'en jetant que deux ou trois mots capables de réveiller l'attention des fidèles, et de renouveler dans leurs cœurs la merveille de leur incorporation à Jésus-Christ, sans néanmoins que les païens y pussent rien comprendre.

Il ne faut pas non plus chercher dans saint Clément d'Alexandrie, dans toute son étendue; cette admirable familiarité et ces doux colloques de l'ame avec Dieu, comme d'égal à égal; et ce Père se contente d'en poser les fondemens certains, mais encore assez éloignés. C'est pourquoi on n'y trouve point ces douces idées des Noces spirituelles, ni rien du Cantique des cantiques, non plus que de l'Apocalypse, où ces secrètes caresses et correspondances sont expliquées.

Quand je dis rien sur l'Apocalypse, je veux dire si peu de chose, qu'il semble n'en avoir parlé que pour montrer qu'il n'étoit pas de ceux qui rejetoient ce divin livre. Mais au reste il n'a osé étaler aux païens la gloire de la céleste Jérusa-lem, le règne des saints avec Jésus-Christ, leur séance dans son trône, ni le reste en quoi consiste la gloire des saints, qu'il ne montre qu'ob-

scurément et en général aux païens, et encore, autant qu'il le peut, selon les idées des philosophes; parce qu'ils n'auroient pas pu soutenir le riche détail des récompenses éternelles, ni comprendre que l'homme eût pu être élevé si haut.

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres, qu'on auroit pu recueillir avec plus de soin, il ne faut pas être surpris que ce docte Père, dans les endroits où il semble avoir pris son cours pour énoncer les choses les plus merveilleuses, si vous voulez les plus étonnantes, quoique jamais que je sache il ne les donne sous ce nom, se réprime lui-même, et dise tout-à-coup: « Je tais » le reste en glorifiant le Seigneur (1) ».

Il proposoit en ce lieu les châtimens qui sont de deux sortes: châtimens correctifs et émendatifs, s'il est permis d'inventer ce mot, par conséquent temporels; ou purement vindicatifs, où la justice divine se satisfait elle-même par des supplices éternels. On sait sur cela les sentimens de Platon et des philosophes, qui n'admettoient des peines que du premier genre. Il entre dans leur sentiment en proposant des châtimens nécessaires, disoit-il (2), à la bonté du grand Juge, pour empêcher le cours des crimes, ou corriger à la fin ceux qui les commettent. Jusque-là les philosophes étoient contens. Mais pour ce qui est de ces pures peines que la justice rendoit éternelles pour se contenter elle-même, ils ne les pouvoient

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. VII, p. 706. - (2) Ibid. p. 705.

supporter, aimant mieux admettre des révolutions infinies dans les ames, qu'une si affreuse éternité.

Pour n'entrer donc pas dans ces peines, qui eussent trop effrayé les païens, comme elles ont fait Origène même, disciple, mais non en cela, de saint Clément, il évite cette question, et se contente de dire en général qu'il y aura un jugement parfait en toutes ses parties; ce qui signifie bien en général un jugement sans miséricorde, sans ménagement, sans réserve, et dont l'effet est éternel; mais comme ce n'est pas tout dire, et au contraire que c'est éviter le particulier, pour la raison qu'on vient de voir, il a raison d'ajouter : Je tais le reste, passant aussitôt à la gloire des bienheureux, dont il ne craint point de montrer l'éternité. On voit donc sans songer à l'état passif, qu'il a raison de se taire, comme il dit, en glorifiant le Seigneur, et pour ne point exposer aux blasplièmes des infidèles la sévère et implacable justice de Dieu, dont aussi je ne vois pas qu'il ait rien dit dans tout son ouvrage.

On pourroit peut-être montrer des raisons particulières de se taire, dans la plupart des endroits où il en revient au silence; mais ce seroit un soin superflu, et il suffit que nous voyions en général des raisons solides de supprimer beaucoup de choses excellentes, et même de déclarer l'affectation de les supprimer, qui, entre tous les bons effets qu'elle produisoit, avoit encore celui-ci, que saint Clément répète souvent, d'aiguiser les esprits, DES NOUVEAUX MYSTIQUES. 209 esprits, et de les exciter à la connoissance de la vérité.

Voilà sans doute un dessein digne d'un grand homme, et une parfaite apologie de la religion chrétienne; puisque tout y tend à cette conséquence. « Donc notre doctrine est la seule enseinguée de Dieu, Acodidantoc, puisque c'est d'elle pue dérivent toutes les sources de la sagesse qui pue tendent à la vérité comme à leur but p; et c'est la conclusion qu'il ne cesse de répéter en diverses sortes dans tout son ouvrage, et qui en effet, comme il le déclare partout, en fait la dernière.

#### SECTION II.

Diverses expressions de l'auteur dans ce dix-septième chapitre.

« Ce qu'on écrit sur la gnose est, pour un » grand nombre d'hommes, ce que le son de la » lyre seroit pour des ânes (1) ». C'est un passage de saint Clément, où ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne trouvera point qu'on donne ces noms odieux aux fidèles de Jésus-Christ, surtout à ceux qui sont vraiment saints, quand ils seroient encore foibles.

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. 1, p. 270.

Le passage où le même Père dit, que le Sage ne parle point des secrets divins à ceux qui en sont indignes (1), ne regarde non plus que les païens; les chrétiens n'étant jugés indignes d'aucune partie de la doctrine de Jésus-Christ.

Ce qu'on ajoute, que ce seroit violer le secret de Dieu et trahir le mystère, que de révéler la perfection du christianisme à un fidèle commun, ne peut être souffert; et en parlant selon les principes des Remarques, c'est mettre au rang des traîtres, Cassien et saint Denys.

« Le profond secret avec lequel il croit (saint » Clément) devoir cacher religieusement la gnose, » suffiroit seul pour démontrer qu'elle renferme » tout au moins ce que les mystiques ont dit de plus » fort sur la vie intérieure ». On ne voit pas cette conséquence, ni rien dans saint Clément qui demande qu'on ait recours aux discours des nouveaux mystiques. Le reste de cet endroit a été examiné ailleurs.

« Ce qui néanmoins est étonnant, disent les » Remarques, c'est que ce Père si sage et si éclairé » ait dit tant de choses sur un secret qu'il ne vou-» loit pas découverir : que n'eût-il pas dit s'il eût » parlé à découvert »? Cela montre que les prodiges d'apathie, d'imperturbabilité, d'inamissibilité, de suffisance à soi-même, et d'exemption de péril, jusqu'à n'avoir besoin ni de vertus, ni de demandes, ni des autres actes commandés au chrétien et les autres si excessifs, avec la vision

<sup>(1)</sup> S. Clem, lib. VI, p. 671.

de sace à sace, la prophétie et l'apostolat par état, qu'on établit ici si sérieusement, ne sont que la moindre partie des excès qu'on a dans l'esprit.

« Nul chrétien pathique, quand même il seroit » docteur, ne peut le comprendre et encore moins » le juger ». Ce discours et tous les autres semblables, qui réservent le jugement des nouveaux mystiques aux seuls expérimentés, les mettent au-dessus des censures de l'Eglise, et les remplissent d'un esprit d'orgueil, d'illusion et de schisme.

Je me souviens d'un endroit dont on se prévaut, où saint Clément dit que « le gnostique se con» tente d'un seul auditeur (1) ». Le sens du Père est très-sain; puisqu'il fait voir qu'un homme zélé pour la vérité, sans affecter d'être le docteur de la multitude, se croit trop heureux de trouver un seul auditeur, à qui il puisse insinuer secrètement la vérité. Mais de la manière dont il est tourné dans les Remarques, qui l'appliquent à un état particulier, qui peut même ne se trouver pas toujours dans l'Eglise, il fait craindre un esprit d'affectation et de singularité.

Enfin, lorsqu'on offre au nom de tous les mystiques, de réduire les expressions étonnantes de saint Clément au sens le plus modéré, le plus adouci et le plus correct qu'on voudra, en toute rigueur théologique; si c'est un discours sérieux, on se regarde comme à la tête des nouveaux mystiques; et quand ce seroient des discours vagues,

<sup>(1)</sup> S. Clem. lib. x, p. 294.

qu'on dit par présomption, l'on ne s'exempte pas de témérité; puisque les expressions dont on parle, réduites à la rigueur théologique, excluent manifestement la ligature absolue des puissances pour les demandes actives et les autres actes dont on a parlé; de sorte que ou l'on promet trop, ou l'on renonce au système, ce que je souhaite et espère de voir bientôt.

- continues

# RÉPONSE

AUX DIFFICULTÉS

DE M. \*\* DE LA MAISONFORT.

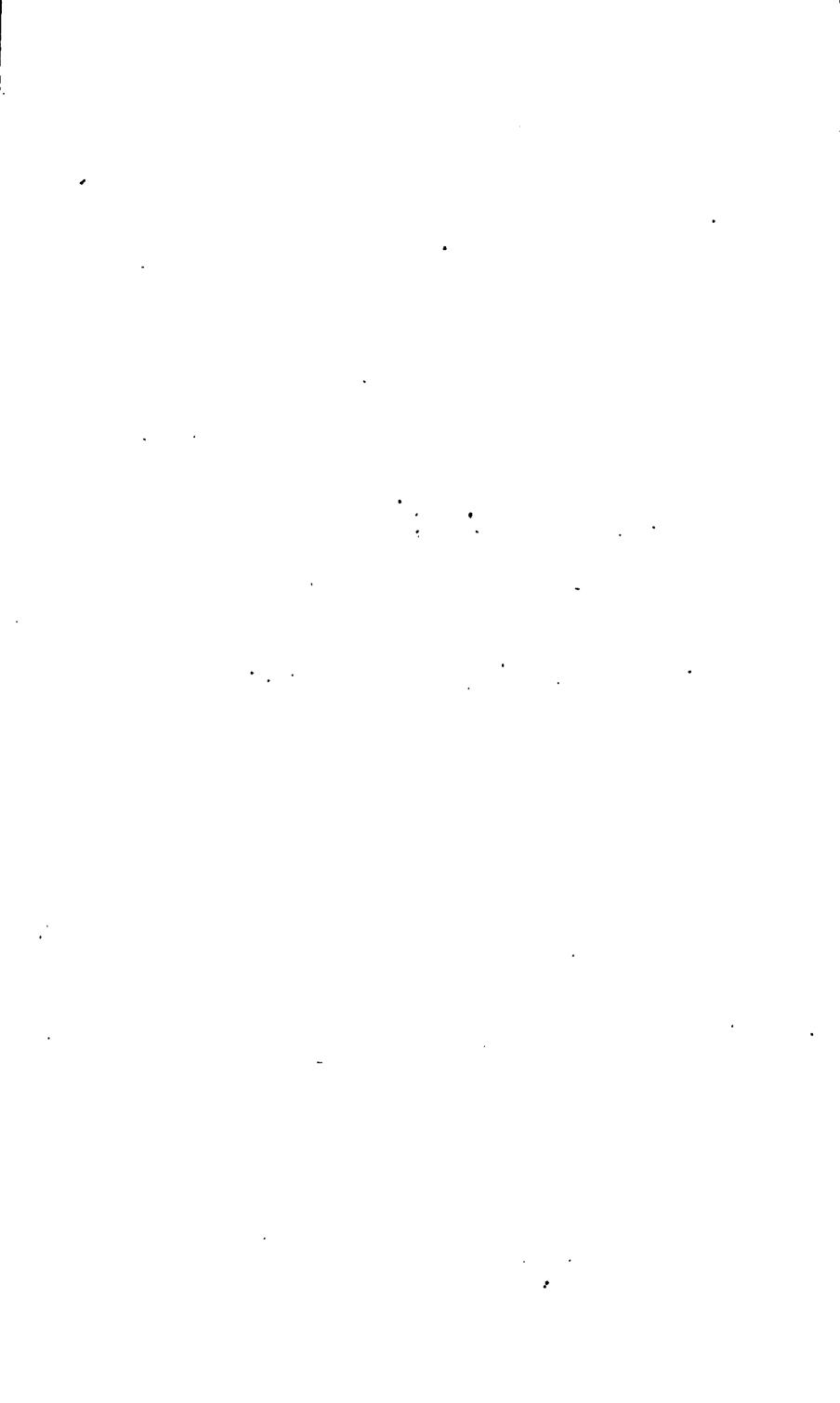

## RÉPONSE

#### AUR DIFFICULTÉS

### DE M.ME DE LA MAISONFORT (\*).

#### M.== DE LA MAISONFORT.

Décrivant l'état de son oraison, elle dit :

It me paroît que ce qui est plus conforme à ma disposition, est un simple retour de mon cœur vers Dieu. Je trouve que ce simple retour me convient, non - seulement pour l'oraison, mais dans le cours de la journée, pour revenir à Dieu; et que les oraisons jacula-

#### M. DE MEAUX.

It faut d'abord supposer que le simple retour à Dieu contient un acte de foi fort simple et fort nu, avec toute son obscurité, et toute sa certitude, et qu'il contient aussi un acte d'amour d'une pareille simplicité. Les oraisons qu'on appelle jaculatoires sont des affections expresses, qui pourroient

(\*) Madame de la Maisonfort, parente et amie de madame Guyon, avoit assez bien saisi les principes des nouveaux Quiétistes; elle voulut en répandre la doctrine à Saint-Cyr, où elle étoit supérieure : madame de Maintenou prin M. de Meaux de venir à Saint-Cyr pour faire des conférences à ce sujet. Elles firent impression sur madame de la Maisonfort : cependant elle ne se rendit pas d'abord; elle écrivit plusieurs lettres à Bossuet pour lui proposer des difficultés, qu'elle le prioit de résoudre en écrivant sa réponse à côté sur des marges assez amples qu'elle laissoit exprès. Cela formoit un écrit à deux colonnes, tel qu'on le voit ioi imprimé. (Edit. de Paris.)

#### M. DE MEAUX.

sortir de ce fond de foi et d'amour, mais l'ame qui a ce fond peut se passer de ces affections, et jusque-là, je suis d'accord avec vous,

La difficulté commence, lorsqu'après avoir dit l'état où vous êtes durant le cours de la journée, vous réduisez toute votre action à une simple attente du recueillement, de sorte que de journée à journée il ne reste aucun lieu pour les actes expressément commandés de Dieu.

Le recueillement qui revient à la simple présence, ne contient ni espérance, ni désir, ni demande, ni action de grâces, qui, bien

pas avec l'Evangile.

La simple attente est très-distinguée de l'excitation que l'on se fait à soi-même. Or de croire qu'on en vienne dans cette vie à un état où l'on n'ait jamais besoin de cette excitation, David nous est un bon témoin du contraire, puisqu'il en revient si souvent à dire: Elevez-vous, ma langue: mon ame, bénis le Seigneur: j'ai dit, J'observerai mes voies, pour ne point pécher par la parole, etc.

Il y a de doux efforts que la soi et l'amour inspirent, et rendent sort naturels.

M. \*\* DE LA MAISONFORT.

toires ne me seroient pas si convenables, et que la simple attente durecueillement, pour ainsi dire, m'y prépare mieux que ne feroient les efforts; j'entends par cette attente, une certaine tranquillité dans laquelle je tâche de me mettre, et une certaine sorte d'attention à Dieu, qui est quelquesois bien sèche, et presque imperceptible; mais cela dispose, je crois, mieux au recueillement, si Dieu le veut donner, que ne feroient certains efforts.

#### DE MADAME DE LA MAISONFORT. 217

Les spirituels nous enseignent que s'il y a quelques ames qui soient tellement mues de Dieu qu'elles n'aient aucun besoin de faire effort, ce sont des ames uniques et privilégiées, comme seroit la sainte Vierge, ou quelque autre qui en ait approché.

Il saut même prendre garde de ne point saire une règle d'exclure du temps spécial de l'oraison, l'espérance, la demande et l'action de grâces. Dieu peut à certains momens suspendre ces actes, ils peuvent à certains momens ne pas venir; mais il n'y a nul moment où l'on doive les exclure, parce qu'ils sont naturellement unis à la soi et à l'amour. Cela se peut par abstraction, et non par exclusion.

M.== DE LA MAISONFORT.

M. DE MEAUX.

Dans une seconde lettre, elle dit:

Vous me faites remarquer qu'il faut prendre garde de ne se pas faire une règle d'exclure du temps spécial de l'oraison, l'espérance, la demande et l'action de grâces. Je n'en ai pas douté; mais je voudrois savoir s'il suffit d'être disposée à faire ces actes, quand Dieu y excitera, comme il paroît dans tant d'endroits de saint François de Sales. Je demande, encore une fois, si dans l'oraison cela peut suffire.

JE tiendrois une oraison fort suspecte, où des actes si précieux ne viendroient jamais; ils viennent en deux façons, ou par une espèce de saint emportement dont on n'est pas maître, ou par une douce inclination et impulsion, qui veut être aidée par un simple et doux effort du libre arbitre coopérant. On peut et on doit aussi s'y exciter, quand Dieu laisse l'ame à elle-même.

de Sales. Je demande, encore une fois, si dans l'oraison cela peut suffire. cement son esprit à Dieu.

#### M. DE MEAUX.

Quand Dieu retire son opération un long temps, je crois que c'est le cas de se recueillir, et s'exciter, comme les autres fidèles, mais avec douceur, et surtout sans anxiété ni inquiétude; car c'est la ruine de l'oraison. Il n'y a d'actes qu'on puisse exclure sans crainte, que les inquiets, et ces turbulens qui tourmentent l'ame.

Cela peut être, et n'être pas, l'amour ne peut être long-temps sans espérance, ni l'espérance sans désir, ni le désir sans demande et sans action de grâces: ni ces actes ne peuvent revenir souvent, sans que souvent on les aperçoive, comme on aperçoit la foi et l'amour dont le recueillement est inséparable.

Le mal est d'exclure ces actes comme peu convenables à l'état; mais quand on y demeure disposé, ils viennent infailliblement à la manière qui a été dite, et c'est une erreur de croire

#### M.= DE LA MAISONFORT.

Vous en êtes, ce me semble, convenu; mais comme vous avez dit ailleurs que quand Dieu retire son opération il faut s'exciter; je voudrois savoir si vous avez prétendu parler du temps de l'oraison, et si de se contenter de ramener son esprit à Dieu, comme parle saint François de Sales, c'est s'exciter suffisamment.

J'ai lu quelque part que la quiétude est un tissu d'actes très-simples, et presque imperceptibles. Ceux d'espérance, d'action de graces, de demande, quoiqu'ils ne soient pas, ce me semble, si aisés à y distinguer que ceux d'amour et de foi, n'y sont-ils pas compris? Mais outre l'oraison, Dieu prescrit d'autres exercices, dites-vous, Monsieur, et on n'en peut douter; mais dans ces sortes d'exercices, on porte son même attrait; et par conséquent je crois que le

M.== DE LA MAISONFORT.

M. DE MEAUX.

mieux que puissent faire les ames attirées à cette sorte de simplicité, c'est de tacher de demeurer

qu'ils soient moins aisés que les autres, puisqu'ils viennent du même fond.

dans le recueillement et la présence de Dieu.

Pour les examens que les réglemens de communauté marquent, on m'a dit que je pouvois suivre cela, quand j'y aurois de la facilité, et de ne me point gêner; et aussi ne me suis-je point gênée sur cet arțicle. Je tache dans ce temps-là de me recueillir: si le souvenir de mes fautes se présentoit, je les verrois; mais je ne fais point d'efforts pour les rechercher. Le souvenir de mes fautes, et le regret de les avoir faites, vient indépendamment de ces

J'approuve de ne se point gener, et d'éloigner tout effort inquiet; mais je tiendrois votre état suspect, si jamais vos fautes ne vous revenoient, ou si elles ne revenoient pas assez ordinairement.

**l'en dis autant du regret,** qui peut n'être pas sensible, mais qui ne peut pas toujours ne l'être pas, surtout quand on dit : Pardonnez-nous nos fautes. L'attachement aux temps précis n'est pas absolument nécessaire, et il faut marcher dans une sainte liberté.

temps marqués pour l'examen.

Dans une troisième lettre elle dit:

M. l'évêque du Bellay paroît goûter les idées d'abandon et de désintéressement qui semblent aller un peu plus loin. Il cite avec éloge ce que

Jz ne sais pas ce qu'a dit M. du Bellay; mais je crois savoir que saint François de Sales ne parle jamais d'indifférence dans le choix du paradis et de l'enfer. Il

M. DE MEAUX.

dit bien que si, par impossible, il y avoit plus du plaisir de Dieu dans l'enfer, le juste le préféreroit; ce qui est certain; mais comme M.== DE LA MAISONFORT.
saint François de Sales dit
dans le quatrième chapitre du neuvième livre
de l'Amour de Dieu.

cela n'est pas, et ne peut être, c'est précisément pour cela qu'il n'y a point d'indifférence, ne pouvant jamais y en avoir entre le possible et l'impossible, entre ce que Dieu veut effectivement, et ce que non-seulement il ne veut pas, mais encore qu'il ne peut pas vouloir.

Je ne saurois approuver cette alternative, ni que l'homme puisse consentir à sa damnation : c'est une chose qui n'a d'exemple, ni dans l'Ecriture, ni dans aucun saint. J'entends bien qu'on abandonne son salut à Dieu; parce qu'on ne peut remettre en meilleures mains ce qu'on désire

M. du Bellay dit encore que quand saint Philippe de Néri assistoit certaines personnes à la mort, il leur disoit: Abandonnez-vous à Dieu sans réserve, soit à salut, soit à damnation; il n'y a rien à craindre en s'abandonnant ainsi.

le plus, et ce que lui-même nous commande de désirer.

Le souhait ou consentement de sainte Catherine de Sienne, est le même que celui de Moïse, ou de saint Paul, qui procède toujours par impossible, et ainsi ne présuppose aucun souhait réel, ni aucune indifférence dans le fond. Car on ne peut dire que Moïse et saint Paul M. du Bellay cite encore, dans le même endroit, que sainte Catherine de Sienne consentit
d'être en enser, pourvu
que ce sût sans perdre la
grâce; et il ajoute que
plusieurs autres saints ont
eu la même pensée, qui
semble, dit-il, sondée sur

#### M == DE LA MAISONFORT.

ce souhait de Moïse, d'épourvu que Dieu pardonnat à son peuple; et sur celui de saint Paul, d'être anathême pour ses frères.

sible de soi. Or en cela il n'y a rien moins qu'indifférence, puisque l'impossible ne peut pas même être l'objet de la volonté, et qu'il ne peut y avoir d'indifférence entre le possible et l'impossible, c'est-à-dire, entre ce qu'on sait que Dieu veut, et ce qu'on sait qu'il veut si peu, qu'il ne peut pas même le vouloir, ainsi qu'il a été dit.

Le Père Saint-Jure dit que la charité n'est touchée ni des menaces ni des promesses, mais des seuls intérêts de Dieu; qu'une personne qui aime Dieu purement, ne le sert point pour la récompense considérée par rapport à son intérêt, mais sculement pour l'amour de Dieu; que si elle devoit être anéantie à sa mort, elle ne l'aimeroit pas moins; que celui qui aime ainsi n'observe point les commandemens

#### M. DE MAUX.

aient sacrissé à Dieu une tre effacé du livre de vie, chose indifférente; au contraire, tout le mérite de cette action ne peut être que de lui avoir sacrifié ce qu'on désire le plus, et encore de le lui avoir sacrifié sous une condition impos-

> Ces expressions doivent être 'entendues avec un grain de sel, c'est-à-dire, en expliquant que la charité ou l'amour pur n'est pas touché des promesses, en tant qu'elles tournent à notre avantage, mais en tant qu'elles opèrent la gloire de Dieu, et l'accomplissement parfait de sa volonté, comme il est ici remarqué. Il y faut encore ajouter que la gloire de Dieu est la fin naturelle de ces désirs, de sorte que le désir du salut, naturellement et

#### M. DE MEAUX.

de soi, est un acte de pur amour. Saint Jean nous dit bien que la parfaite charité chasse la crainte; mais il ne dit pas de même, qu'elle chasse l'espérance, ni le désir qui en est le fruit naturel.

de Dieu par la crainte des chatimens éternels, et ne craint point l'enfer pour

M.== DE LA MAISONFORT.

sa considération propre, mais pour celle de Dieu.

Sainte Thérèse fait expressément cette supposition; qu'on aimeroit Dieu à ce moment, quand même on devroit être anéanti dans le suivant; mais cela ne conclut point à l'indifférence entre le possible et l'impossible, pour les raisons qui ont été dites.

Par-là on voit que je ne nie point les abstractions marquées dans cet écrit; mais ce qui fait que je ne les crois pas pécessaires pour la perfection, c'est que plusieurs saints n'y ont jamais songé. Les véritables motifs essentiels à la perfection, c'est d'y regarder le réel, comme Dieu l'a établi, et non pas ce qu'on imagine sans fondement. Ainsi, ces expressions ne sont tout au plus que des manières d'exprimer que l'amour qu'on a pour Dieu est à toute épreuve: j'ajoute qu'il est dangereux de les rendre roit pas moins; que co communes; car elles ne sont qu'on veut à l'égard du

De tout cela ne peuton pas conclure que quoique le bonheur éternel ne puisse être réellement séparé de l'amour de Dieu que dans nos motifs, on peut néanmoins séparer ces deux choses, qu'on peut aimer Dieu purement pour lui-même, quand même cet amour ne devroit jamais nous rendre heureux, et que si Dieu devoit nous anéantir à la mort, ou nous faire souffrir un supplice éternel, sans perdre son amour, on ne l'en serviM. - DE LA MAISONFORT.

M. DE MEAUX.

salut, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, et la perpétuité de son amour : qu'enfin on ne peut point vouloir sérieuses que dans les Pauls, dans les Moïses, dans les plus parfaits, et après de grandes épreuves.

son salut comme son propre bonheur, et à cet égard y être indifférent; mais qu'on le veut comme une chose que Dieu veut, et autant que le salut est la perpétuité de l'amour divin : et c'est précisément ce que dit le Père Saint-Jure dans l'endroit cité.

Saint François de Sales reprenoit ses filles, quand elles parloient du mérite, leur disant, que si nous pouvions servir Dieu sans mériter, nous devrions choisir de le suivre ainsi. Cette proposition est de même que seroit celle-ci: Si nous pouvions servir Dieu sans lui plaire, il le faudroit faire, car mériter et plaire à Dieu, est précisément la même chose. Il faut donc entendre sainement ces sor-

tes de suppositions, et n'en conclure jamais qu'on doit être indifférent à mériter, ou à voir Dieu, non plus qu'à lui plaire. Qui dit charité, dit amitié des deux côtés, et un amour réciproque, pour lequel, si on étoit indifférent, on cesseroit d'aimer Dieu.

Il est dit dans la vie de M. Olier, que la pureté de son amour fut telle, que dans une épreuve où il se trouva, il s'offrit de bon cœur à endurer les peines de l'enfer pour toute l'éternité, si Dieu devoit trouver sa gloire à

On trouve la même chose à peu près dans la vie de saint François de Sales, mais il y a deux observations à faire dans tous ces exemples. L'une, de les entendre sainement; l'autre, de se bien garder de rendre ces suppositions aussi vulgaires

M. DE MEAUX.

M.= DE LA MAISONFORT.

qu'on fait; parce que bien les lui faire souffrir. certainement c'est se met-

tre au hasard de les rendre illusoires, présomptueuses, et une pâture de l'amour-propre, par une vaine idée de perfection. Saint Pierre a été repris, pour avoir cru son amour, quoique fervent, à l'épreuve de la mort. Quelle distance entre un martyr passager, et un supplice éternel!

s'oublier soi - même, pour n'avoir le cœur occupé que de lui, et s'absorber tellement dans l'infinité de sa perfection par une ferme foi, qu'on ne puisse ni rien penser ni rien faire qui soit digne de lui. On peut s'abandonner à sa justice, comme à sa miséricorde, en considérant une justice qui est en effet une miséricorde, qui frappe en cette vie pour épargner en l'autre; mais

Je vous prie de me marquer en quoi consiste le véritable abandon, et comment on doit entendre les expressions suivantes: Se perdre en Dieu, se perdre soi - même, s'abandonner non-seulement à la miséricorde de Dieu, mais à sa justice; et celle-ci de notre Seigneur: Celui qui perd son ame, la recouvrera pour la vie éternelle.

qu'on puisse s'abandonner jamais à la justice de Dieu pour la porter en toute rigueur, c'est ce qui ne se trouve nulle part, parce que cette justice à toute rigueur enserme la damnation et toutes ses suites, jusqu'à l'éternelle privation de l'amour de Dieu, qui entraîne l'esprit de blasphême et de désespoir, en un mot la haine de Dieu; ce qui fait horreur, et c'est ce qui me fait dire que ceux qui parlent ainsi, ne s'entendent pas eux-mêmes.

### DE MADAME DE LA MAISONFORT.

Perdre son ame, selon le précepte de Jésus-Christ, c'est dans toute son étendue, renoncer entièrement à soi-même, et à toute propre satisfaction, pour uniquement contenter Dieu.

Quand on conclut de ce passage, et de l'abnégation. de soi-même, qu'il faut exterminer en son intérieur. tous les actes qu'on y aperçoit, qui est en effet se déterminer à ne point agir du tout, on outre la matière jusqu'à l'absurdité et à l'hérésie.

#### M. \* DE LA MAISONFORT.

Quelque petit mot d'éclaircissemens sur ce dénuement dont parle saint François de Sales, et cette perte même des vertus et du désir des vertus, fin du 1x.º livre de l'Amour de Dieu.

#### M. DE MEAUX.

Saint François de Sales dit que dans l'état de perfection, on perd les vertus, en tant qu'on y cherchoit à se contenter soi-même, et qu'en même temps on les reprend comme contentant Dieu, ce qui est très-juste. Il n'est pas permis de son-

ger à exterminer en soi-même ses bonnes œuvres ou ses actes, tant qu'on les aperçoit : car les apercevoir n'est pas mauvais, mais peut être très-excellent, pourvu que ce soit pour en rendre grâces à Dieu, et confesser son nem, comme ont fait les apôtres et les prophètes en cent et cent endroits : Alors c'est une erreur de dire qu'on soit propriétaire de ces actes. En être propriétaire, c'est les faire de soi-même, comme de soi-même, contre la parole de saint Paul, et se les attribuer plutôt qu'à Dieu.

Dans une quatrième Il seroit trop long de rapporlettre, elle rapporte plu- ter ici les réponses de M. de sieurs passages de saint Meaux à différentes questions;

Bossuet. XXVIII.



M. DE MEAUX.

mais il ne faut pas supprimer la suivante.

Remarquez avec attention que tout chrétien qui fait bien, en tout et partout, est mu de Dieu, en sorte que Dieu commence tout, opère tout, achève tout en lui. Je dis tout ce qu'il fait de bien, et en même temps l'homme ainsi mu de la grâce, commence, continue, achève tout ce qu'il fait de bonnes œuvres; il est excité, et il s'excite lui-

François de Sales, qui semblent prouver la suppression des actes, et elle demande ensuste si, pour saire des actes intérieurs, on ne doit pas attendre qu'un certain mouvement de grâce nous y porte, principalement dans l'état passif. Elle sait

plusieurs demandes sur

les réflexions, et sur d'au-

tres points de la nouvelle

spiritualité.

M. \* DE LA MAISONFORT.

même; il est poussé, et il se pousse lui-même; et il est mu de Dieu, et il se meut lui-même, et c'est en tout cela que consiste ce que saint Augustin appelle l'effort du libre arbitre. Dans cet état, qui est l'état commun du chrétien, il n'est pas permis, pour agir, d'attendre que Dieu agisse en nous, et nous pousse; mais il faut autant agir, autant nous exciter, autant nous mouvoir que si nous devions agir seuls, avec néanmoins une ferme soi que c'est Dieu qui commence, continue, achève en nous toutes nos bonnes œuvres. Qu'y a-t-il donc de plus, direz-vous, dans l'état passif? Il y a de plus que la manière d'agir naturelle est entièrement changée; c'est-àdire, qu'au lieu que dans la voie commune, on met toutes ses facultés, et tous ses efforts en usage, dans l'état passif, on est entraîné comme par une sorce majeure, et que la manière d'agir naturelle est totalement absorbée; ce qui fait qu'il n'y a plus ni discours, ni

propre industrie, ni propre excitation, ni propre effort:

M. de Meaux finit la quatrième lettre en ces termes: Toute la doctrine contenue dans ces réponses, se réduit à ces chefs.

- 1. Il faut croire, comme une vérité révélée de Dieu, qu'on doit expressement et distinctement pratiquer toutes les vertus, et en particulier ces trois, la soi, l'espérance, la charité, parce que Dieu les a commandées et leur exercice.
- 2. Il faut croire, avec la même certitude, qu'il a pareillement commandé les actes qu'elles inspirent, qui sont la demande et l'action de grâces, comme des actes où consiste la perfection de l'ame en cette vie, et la vraie adoration qu'elle doit à Dieu.
- 3. Pour s'exciter à faire ces actes, il suffit de connoître que Dieu les a commandés; et il n'est pas permis pour cela de demeurer dans l'attente d'une impulsion et opération extraordinaire, ce qui seroit tenter Dieu, et ne se pas contenter de son commandement exprès.
- 4. Il faut croire pourtant qu'on ne pratique aucun acte de vertu sans une grâce qui nous prévienne, qui nous soutienne, et qui nous fasse agir.
- 5. Cette grâce n'est pas celle qui met les hommes dans l'état passif, puisqu'elle est commune à tous les saints, qui pourtant ne sont pas tous passifs.
- 6. L'état qu'on nomme passif consiste dans la suspension du discours, des réflexions et des actes qu'on nomme de propre effort, et de propre industrie, non pour exclure la grâce, puisque ce seroit l'erreur de Pélage, mais pour exclure les voies et manières d'agir ordinaires.
- 7. C'est une erreur de croire que cet état passif soit perpétuel, si ce n'est peut-être dans la sainte Vierge,

- 228 RÉP. AUX DIFF. DE M. N. DE LA MAISONFORT. ou dans quelque ame d'élite qui approche en quelque façon d'une perfection si éminente.
- 8. De là il s'ensuit que l'état passif ne regarde que certains momens, et entre autres ceux de l'oraison actuelle, et non tout le cours de la vie.
- 9. C'est pareillement une erreur de croire qu'il y ait un acte qui contienne tellement tous les autres qui sont expressément commandés de Dieu, qu'il exempte de les produire distinctement dans les temps convenables; ainsi on doit toujours être dans cette disposition.
- no. Il se peut donc faire qu'on soit en certains momens dans l'impuissance de faire de certains actes commandés de Dieu, mais cela ne peut pas s'étendre à un long temps.
- 11. L'obligation de faire des actes est douce, aussi bien que la pratique, parce que c'est l'amour qui l'impose, l'amour qui commande cet exercice, l'amour qui l'inspire et le dirige.
- 12. Il ne faut point gêner, sur la pratique de ces actes, les ames qu'ou voit sincèrement disposées à les faire; au contraire, on doit présumer qu'elles font dans le temps ce qu'il faut, surtout quand on les voit persévérer dans la vertu; car au lieu de gêner les ames de bonne volonté, il faut au contraire leur dilater le cœur, soit qu'elles soient dans les voies communes, ou dans les voies extraordinaires, ce qui en soi est indifférent, et tout consiste à être dans l'ordre de Dieu.

# RÉPONSE

A UNE LETTRE

DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMBRAI.

· • • • • • • • • • • •  $\mathcal{L}(h, h) = \mathcal{L}(h, h)$ 

~

## RÉPONSE

#### A UNE LETTRE

### DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.

Vous voulez, Monsieur, que je réponde à une lettre de M. l'archevêque de Cambrai à un ami, ou plutôt, sous le nom d'un ami, à tout le public. Il vaudroit peut-être mieux attendre ce que diront les prélats, que cet archevêque a lui-même appelés en témoignage, et dont il dit dans son livre, aussi bien que dans sa lettre au Pape, qu'il n'a voulu qu'expliquer plus amplement la doctrine. Cette déclaration les force à parler pour la décharge de leur conscience; et le silence que leur impose depuis si long-temps, ou la discrétion, on la charité, on quelque autre raison que ce soit, ne sera pas éternel. Mais en attendant, dites-vous, cette lettre prévient les esprits en sa faveur; il y paroît si soumis, si obéissant, qu'on ne peut pas croire qu'un homme si humble ait tort : il réduit d'ailleurs la question à deux points, sur lesquels on ne voit pas qu'on puisse lui faire de procès. C'est pour l'oraison, qui est en péril, qu'il est persécuté; c'est pour le parfait amour. « On a, pour-» suit-il, accoutumé les chrétiens à ne chercher » Dieu que pour leur béatitude, et par intérêt » pour eux-mêmes » : voilà donc déjà de grands

maux, si on l'en croit; on voit l'oraison, l'ame de la religion, non-seulement attaquée, mais encore en péril, et une pratique basse et intéressée à laquelle les chrétiens s'accoutument. « On défend le » parfait amour, ajoute-t-il, même aux ames les » plus avancées » : qui le pourroit croire dans l'Eglise de Jésus-Christ, et qui n'auroit de l'admiration pour un prélat persécuté pour cette cause? Pendant qu'il attend le jugement du Pape avec tant d'indifférence et de patience, il veut bien, pour se consoler, que le monde sache qu'il a sacrisié toutes choses; et il écrit à un ami, qui a bien su répandre dans toute la Cour, comme dans toute la ville, en quatre ou cinq jours, et faire passer aux provinces une lettre si concertée et si 'éloquente.

Pour commencer par l'obéissance, qui sans doute est le bel endroit de cette lettre, elle y est bien circonstanciée; l'auteur « demande seule» ment au Pape qu'il ait la bonté de marquer pré» cisément les endroits qu'il condamne ». On élude d'abord les condamnations en général, quoique souvent pratiquées très-utilement dans l'Eglise, pour donner comme un premier cours aux erreurs; mais l'auteur passe plus avant, il faut que le Pape marque. « précisément les endroits » et les sens sur lesquels portent les condamna» tions ». Ainsi, ce n'est pas assez d'extraire des propositions, et de les noter par la censure, il faut prévoir tous les sens qu'un esprit subtil peut donner, « afin, dit-il, que la souscription soit sans

DE M.·L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.

» restriction, et que je ne coure jamais risque de » défendre, ni d'excuser, ni tolérer un sens con-» damné » : de sorte que si la censure ne tombe sur quelque sens que l'auteur voudra bien abandonner, dès maintenant son obéissance se prépare des défaites; le Pape à son tour sera soumis aux restrictions de l'auteur, et l'on verra renaître les rassinemens qui ont satigué les siècles passés et le nôtre. Voilà comme on tourne l'obéissance : voilà ce qu'on répand de tous côtés avec une affectation surprenante; « avec ces disposi-» tions, je suis en paix », dit l'auteur, et il saura toujours par où échapper au fond. L'oraison, diton, est en péril: Quelle oraison, et de quel côté? Est-ce l'oraison discursive ou la méditation? Si cette oraison est en péril, c'est du côté des Quiétistes, qui la ravilissent. Quelle oraison donc, encore un coup, est en péril? Est-ce l'oraison de simple présence, de contemplation, de quiétude, ou peut-être les oraisons extraordinaires, et même passives, qui sont attaquées par les prélats, dont les censures ont proscrit le quiétisme? Mais on trouvera au contraire cette oraison à couvert dans les trente-quatre Articles des mêmes prélats, et on leur a consacré un Article exprès, qui est le vingt-unième. Le vingt-quatrième établit aussi la contemplation, et lui propose les objets qui lui conviennent. Ces Articles sont imprimés dans le hvre de M. de Meaux, sur l'oraison; et ce seroit une calomnie d'imputer à ces prélats qu'ils mettent l'oraison en péril, puisqu'ils prennent tant de soin de la conserver dans tous ses états, dans toutes ses saintes diversités.

L'oraison, dites-vous, est en péril. Mais qui la met en péril? Est-ce M. notre archevêque, qui, dans la censure qu'il a publiée contre les mystiques de nos jours, étant évêque de Châlons, s'oppose également à ces deux excès, ou d'abuser de ces oraisons extraordinaires, ou de les mépriser; et qui parle si dignement de l'onction qui nous les inspire, et de l'esprit qui souffle où il veut. M. l'évêque de Chartres prend les mêmes précautions, et tout respire l'intérieur et la piété dans les ordonnances de ces deux prélats.

Il faut louer M. de Meaux du soin qu'il a pris de recueillir ces beaux monumens de notre siècle, qui seront si chers à la postérité; mais le peut-on accuser lui-même de mettre l'oraison en péril, après qu'il a expliqué les plus beaux effets de la contemplation dans le livre cinquième; qu'il a tiré dans le livre septième, des spirituels les plus approuvés, les principes de l'oraison qu'on nomme passive; et ensin qu'il a rapporté si exactement les maximes et les pratiques de saint François de Sales, et de la mère de Chantal, avec celles de sainte Thérèse et des autres saints. L'oraison ne sera point en péril quand on proposera ces grands exemples; et c'est un étrange dessein de lui forger des persécuteurs pour s'en faire le martyr.

« On a, dit-on, accoutumé les chrétiens à ne » rechercher Dieu que par intérêt, et pour leur » béatitude ». Mais qui les y a accoutumés? Ce n'est pas du moins M. de Meaux, qui s'est attaché à montrer par l'Ecriture, par les saints docteurs, et surtout par saint Augustin, que l'amour qu'on avoit pour Dieu, comme objet béntifiant, présupposoit nécessairement l'amour qu'on avoit pour lui, à raison de la perfection et de la bonté de son excellente nature, sans quoi la charité même destituée de son objet principal, et, comme parle l'Ecole, spécifique et essentiel, ne subsisteroit plus.

« On défend, ajoute l'auteur, aux ames les plus » avancées de servir Dieu par le pur motif par » lequel on avoit jusqu'ici souhaité que les pé-» cheurs revinssent de leur égarement », c'est-àdire, la bonté de Dieu infiniment aimable. Qui le désend? En vérité, il est bien étrange de se vouloir donner le mérite de souffrir pour la désense du pur motif de l'amour, en lui imaginant des ennemis; on veut encore, et an voudra toujours que le pécheur revienne de son égarement par le metif de la bonté de Dieu, parfaite en elle-même; mais l'an me croît point déroger à la pureté de ce motif, d'y ajouter avec David: « Louez le Sei-» gneur, parce qu'il est bon, parce que sa misé-» ricorde est éternelle ». Nous voyans tous les jours que les confesseurs se servent si utiloment, pour nous exciter à la pure et parfaite contrition, de la longue pationce de Dieu, qui nous a pardonné tant de péchés. Si ce motif dégradoit la pureté de l'amour, Jésus-Christ ne l'auroit pas proposé à celle à qui il remettoit beaucoup de

péchés, parce qu'elle avoit beaucoup aimé (1). Quand le concile de Trente a défini que les justes, qui se devoient animer eux-mêmes principalement par le motif de glorisier Dieu, pouvoient et devoient ajouter la vue de la récompense éternelle pour s'animer davantage, il a désini en même temps que le motif de la récompense, bien éloigné d'assoiblir la charité, au contraire la rendoit plus parsaite, et cela non-seulement dans les justes du commun, mais encore dans les plus parsaits, dont le concile allègue l'exemple, comme dans David, qui disoit : « J'ai incliné » mon cœur à vos justissications à cause de la ré-n compense »; et dans Moïse, dont saint Paul a dit : « qu'il regardoit à la récompense (2) ».

Il faut donc conclure de là que le motif de la récompense est né pour animer ceux qui se proposent, pour leur fin dernière, la gloire de Dieu; et que ces motifs, loin de s'affoiblir ou de s'exclure l'un l'autre, sont subordonnés l'un à l'autre.

Ainsi, quand l'Ecole dit, comme elle fait communément, que la charité est l'amour de Dieu, comme excellent en lui-même, sans rapport à nous, visiblement il faut entendre, et tous aussi l'entendent sans exception, que l'on peut bien séparer ce rapport à nous d'avec l'objet spécificatif de la charité, mais: non pas l'exclure pour cela, ni séparer les bienfaits divins du rang des motifs pressans, quoique seconds et subsidiaires de la charité. De telle sorte que la distinction de

<sup>(1)</sup> Luc. VII. 43, etc. — (2) Conc. Trid. sess. VI, cap. XI.

cet objet spécificatif d'avec les autres motifs, est bonne, est spéculative; mais cette séparation ne se fait que par la pensée, pendant que réellement et dans la pratique on s'aide de tout; et celui-là est le plus parfait, qui absolument aime le plus, par quelque motif que ce soit.

Quand donc on accuse, dans la lettre, les prélats pour qui l'on fait des prières, de défendre de servir Dieu par les purs motifs de sa bonté infinie, on veut se faire pitié à soi-même, et en faire aux autres, en se donnant gratuitement de grands adversaires; et au lieu de prier pour eux, comme s'ils étoient dans l'erreur, il auroit été plus sincère de leur faire justice, en avouant que, par la grâce de Dieu, ils ne mettent en péril ni l'oraison, ni l'amour parfait : ni les motifs qui nous y portent.

Et pour montrer à M. de Cambrai que c'est en vain qu'il prétend se faire valoir envers le public, comme le défenseur particulier de l'amour désintéressé, on lui accorde sans peine, avec le conman de l'Ecole, ce qu'il demande dans sa lettre, que « la charité est un amour de Dieu pour luiméme, indépendamment de la béatitude qu'on » trouve en lui ». On lui accorde, dis-je, sans difficulté cette définition de la charité, mais à deux conditions; l'une, que cette définition est celle de la charité qui se trouve dans tous les justes, et par conséquent n'appartient pas à un état particulier qui constitue la perfection du christianisme; et l'autre, que l'indépendance qu'on attri-

bue à la charité, tant de la béatitude que des autres bienfaits de Dieu, loin de les exclure, fait au contraire dans la pratique un des motifs les plus pressans, quoique second et moins principal de cette reine des vertus.

On ose bien désier M. de Cambrai de montrer un seul auteur, ou parmi les scolastiques, ou parmi les mystiques, qui rejette ces deux conditions, et même qui ne les établisse pas expressément.

Ainsi, quand il réduit, dans sa lettre, la question à deux points, dont l'un est cette indépendance de la charité, il donne le change aux théologiens, et il demande, comme une merveille, ce qu'on lui a accordé, ce que personne ne lui a jamais disputé, et ce qui ne fait rien du tout à la question, comme on vient de voir.

Ceux qui font tant de belles thèses pour l'amour sans rapport à nous, se donnent un soin inutile d'amuser le monde, et de rendre de bons offices aux prélats, que cette doctrine, comme on voit, ne soulage pas.

Il ne réussit pas mieux dans la seconde chose, qu'il demande pareillement qu'on lui accorde, qui est « que, dans la vie des ames les plus par» faites, c'est la charité qui prévient toutes les
» autres vertus, qui les anime, et qui en com» mande les actes pour les rapporter à sa fin, en
» sorte que le juste de cet état exerce alors d'or» dinaire l'espérance, et toutes les vertus, avec
» tout le désintéressement de la charité même,
» qui en commande l'exercice ». Tout cela, dis-je,

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. 239 ne sert de rien; puisque c'est là non-seulement un parfait galimathias, et une doctrine absolument inintelligible, mais encore une erreur manifeste.

C'est une doctrine inintelligible, puisque admettre une espérance qui soit exercée avec tout le désintéressement de la charité, c'est en admettre une, selon l'auteur même, qui, comme la charité, soit indépendante de sa béatitude, et cela est une espérance qui n'espère rien, et une contradiction dans les termes. Mais ce qui est inintelligible par cet endroit là en soi-même, est une erreur manifeste pour deux raisons; l'une que c'est ôter l'espérance, contre la parole expresse de saint Paul:

« Maintenant ces trois choses demeurent, la foi,
» l'espérance et la charité: Manent tria hæc (1) »:
l'autre, que c'est mettre une espérance qui n'excite point, contre la définition expresse du concile de Trente (2).

Il ne sert de rien de dire que la charité prévient l'espérance et la commande; puisqu'il doit demeurer toujours pour certain, selon la foi, qu'elle ne la peut commander que pour s'exciter elle-même, et pour l'ordinaire en exécution du commandement divin, qui de sa nature doit servir à la charité, conformément à cette parole:

« La fin du commandement, c'est la charité: Finis » præcepti charitas (3) ».

C'est aussi très-vainement que l'auteur suppose que cette prévention de la charité ne convient

(1) I. Cor. x111. 13. — (2) Sese. VI, cap. x1. — (3) I. Tim. 1. 5.

qu'à son prétendu amour pur, qui constitue le cinquième état posé dans son livre, c'est-à-dire, l'état des parfaits, puisqu'on la trouve dès le quatrième, où l'on présuppose que l'ame aime Dieu. pour lui et pour soi; mais en sorte qu'elle aime principalement la gloire de Dieu, et qu'elle n'y cherche son bonheur propre que comme un moyen qu'elle rapporte et qu'elle subordonne à la fin dernière, qui est la gloire du Créateur. Ce qui est voulu comme fin, est voulu par prévention devant les moyens : or est-il qu'en cet état, qui est le quatrième, et celui de la justice commune, la gloire de Dieu, qui est l'objet de la charité, est voulue comme fin, et la béatitude uniquement comme un moyen qui lui est subordonné; donc cette prévention de la charité, dont on veut faire dans la lettre l'état des parfaits, c'est-à-dire, le cinquième état du livre, se trouve établie dès le quatrième; et ainsi ce cinquième état n'est plus qu'un fantôme; ou si on le veut conserver, il ne lui reste plus que l'exclusion du motif de la béatitude en tous sens, et même comme moyen, ce qui emporte la suppression de l'espérance.

La raison en est convaincante, puisque la définition de l'état parfait, qu'on sait consister dans la charité, en tant qu'elle prévient l'exercice de l'espérance, est épuisée dès l'état de la justice commune; el ce qu'on veut mettre au-delà, ne sera jamais autre chose que l'exclusion du motif de la béatitude, par conséquent une suppression de l'espérance chrétienne. Il ne faut donc pas toujours,

pe m. l'Archevêque de Cambrai. 241 jours, sans discrétion, vanter l'amour pur, ni croire qu'on gagne tout en le nommant.

L'auteur demeure d'accord, en sa lettre, qu'on abuse du pur amour, et qu'il y en a qui renversent l'Evangile sous un si beau nom. Le pur amour dont il s'est rendu le défenseur particulier, ne peut être d'un a tre genre, puisqu'il détruit avec l'espérance un des fondemens de l'Evangile, pour ne point encore parler des autres inconvéniens aussi essentiels.

Sans y entrer, et en attendant ce qu'en diront nos prélats, je remarquerai ici que c'est un abus à l'auteur, de réduire, comme il a fait dans sa lettre, toute la dispute à l'amour de Dieu en soi-même, indépendamment de la béatitude, et à la prévention de la charité dans l'état parfait. Quoi donc, tout est compris dans ces deux points? Le sacrifice absolu du salut, l'acquiescement à la juste réprobation avec l'avis de son directeur, l'espérance dans une même ame avec un invincible désespoir, dans ce désespoir l'union avec Jésus-Christ notre modèle, ses troubles involontaires, et vingt autres choses de cette nature ne sont plus rien: à Dieu ne plaise, ni que l'auteur soit plus innocent, sous prétexte qu'il s'absout lui-même de tous ces chefs capitaux.

Concluons que c'est inutilement qu'il s'étale au public lui-même comme un homme persécuté pour la justice. Ni l'oraison n'est en péril, ni l'amour désintéressé n'est attaqué de personne, ni l'on n'en défend la pratique, ni on n'accoutume 242 RÉPONSE A UNE LETTRE, etc.

les ames à ne chercher Dieu que par intérêt, mi on ne censure aucune opinion de l'Ecole, comme on voudroit le faire accroire aux ignorans. Il ne faut pas attendrir le monde, en déplorant des maux qui ne sont pas: on voit en quoi l'auteur est à plaindre: on sait trop de qui et de quoi il est le martyr: son obéissance sera louée, quand elle cessera de menacer l'Eglise de restrictions sur le jugement qu'elle attend; il eût fallu la prévenir; il est temps encore; c'est ce qu'il faut demander à Dieu avec larmes, et s'affliger sans mesure, de voir un homme de ce rang et de ce mérite, réduit à défendre seul une cause si déplorée, et ne se faire valoir que par tant de fausses suppositions.

# DÉCLARATION DES SENTIMENS

### DE MESSEIGNEURS

Louis-Antoine de Noailles, Archevêque de Paris; Jacques-Bénigne Bossuer, Evêque de Meaux; Paul de Godet des Marais, Evêque de Chartres:

SUR LE LIVRE QUI A POUR TITRE :

## EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS

SUR LÁ VIE INTÉRIEURE,

En latin et en français.

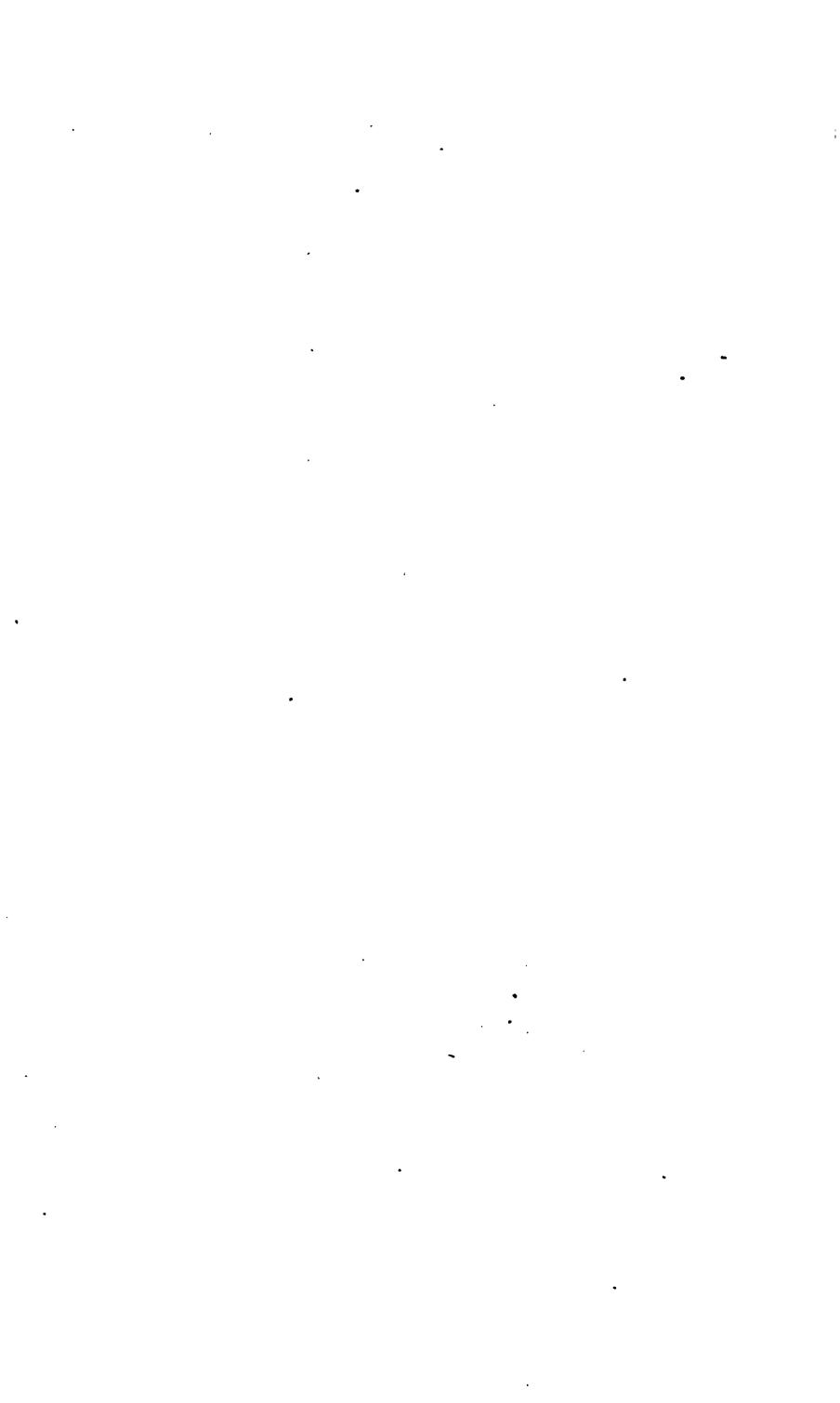

## DÉCLARATION

## DES SENTIMENS

DE MESSEIGNEURS

Louis-Antoine de Noailles, Archevéque de Paris; Jacques-Bénigne Bossuet, Evéque de Meaux; Paul de Godet des Marais, Evéque de Chartres:

SUR LE LIVRE QUI A POUR TITRE :

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

Puisqu'on nous appelle depuis si long-temps en témoignage, nous ne pouvons différer davantage de répondre. Monseigneur l'archevêque duc de

## **DECLARATIO**

ILLUSTRISSIMORUM AC REVERENDISSIMORUM

#### ECCLESIÆ PRINCIPUM

Luboricus-Antonius de Noailles, Archiepiscopi Parisiensis;

Jacobus-Benignus Bossurt, Episcopi Meldensis;

Pauli de Godet des Marais, Episcopi Carnotensis:

CIRCA LIBRUM CUI TITULUS:

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

JAMDUDUM in testimonium vocatos respondere tandem nos oportet. Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Archiepiscopus Dux Cameracensis, ab ipio libri ini-

Cambrai, dans son livre de l'Explication des maximes des saints, déclare dès l'entrée, et dans son Avertissement (1), qu'il ne prétend qu'expliquer avec plus d'étendue la doctrine et les maximes contenues dans trente-quatre propositions données au public par deux de nous (2), à qui M. de Chartres s'est uni par l'ordonnance qu'il a publiée dans son diocèse.

L'auteur, dans sa lettre à N. S. P. le pape Innocent XII (3), appuie encore sa doctrine sur les xxxiv Articles, et sur les censures des évêques contre certains petits livres; ce qui ne peut regarder que nous, puisque nous sommes les seuls qui ayons fait de telles censures.

Il n'est pas vrai toutefois que nous nous soyons

tio cui titulus, Explication des maximes des saints, etc. et in ipsà Præfatione seu Commonitione prævià, duos commemoravit ex nobis, quorum doctrinam ac decreta, xxxiv Articulis comprehensa, tantùm copiosiùs exponenda susceperit. Tertius verò etiam constitutione publicà eamdem cum illis sententiam promulgavit.

Idem Illustrissimus ac Reverendissimus Archiepiscopus, datis ad SS. D. N. D. Innocentium Papam XII litteris, iisdem Articulis atque Episcoporum adversus quosdam libellos censuris nititur: tres autem tantum sumus qui eosdem libellos, eorumve loca quædam censura notandos duxerimus.

Neque tamen loca quædam, ut idem auctor asserit,

<sup>(1)</sup> Avert. p. 16. — (2) M. de Paris et M. de Meaux. — (3) Lettre de M. de Cambrai au Pape, imprimée dans son Instruction past. p. 49, 51, 52, 58 de l'addition.

contentés de condamner, comme le dit cet auteur, quelques endroits de ces livres (1); mais nous avons voulu noter les livres entiers, et en attaquer non-seulement la plus grande partie des passages, mais l'esprit et les principes.

Il est dit dans la même lettre (2), que notre zèle ne s'est « échaussé que contre les mystiques, qui » depuis quelques siècles ont sait paroître une » ignorance pardonnable des principes de la théo- » logie »; quoique nos articles et nos censures combattent directement, non point les mystiques des siècles passés, mais les Quiétistes de nos jours, dont les erreurs sont connues.

Nous n'avons pas eu besoin de recourir avec l'auteur, au sens qui se présente naturellement (3); comme s'il y avoit, dans les livres que nous avons condamnés, un sens plus caché qui fût supportable, ou que le venin que nous y avons découvert, ne fût pas clairement répandu partout.

sed pleraque omnia, ac totos libellos, ipsumque adeo eorumdem librorum spiritum elisum voluimus.

Neque, ut in eâdem epistolâ scribitur, adversus mysticos aliquot anteactis sæculis, theologicorum dogmatum veniali inscitià laborantes, noster zelus excanduit, sed adversus notissimos nostræ ætatis Quietistas gravissimè lapsos censuræ nostræ Articulique directi sunt.

Neque confugimus ad obvium naturalemque sensum, tanquam occultior sensus subcsset, qui tolerari forsitan posset; sed venenum libellorum in aperto esse duximus.

<sup>(1)</sup> Lettre de M. de Cambrai, etc. p. 51, 52. — (2) Ibid. — (3) Ibid.

Nous n'avons aussi aucune connoissance de ce qui est encore écrit dans sa lettre (1): « que quel-» ques personnes ont pris ( de nos Articles et de » nos censures) un prétexte de tourner en déri-» sion, comme une rêverie et une extravagance, » l'amour de la vie contemplative ».

Enfin l'auteur assure, après avoir réduit la doctrine de son livre à sept propositions, que « toutes ces choses sont conformes aux xxxiv Articles (2) ».

Ainsi, comme il paroît que c'est son dessein de désendre son livre par nos sentimens, nous sommes obligés de déclarer ce que nous en pensons: cependant nous n'en venons là qu'avec douleur, et après nous êtremis en devoir de gagner notre srère par toutes sortes de voies. La seule nécessité nous sorce à parler, de peur qu'on ne pense que nous approuvons ce livre; et, ce qui

Latet etiam nos, ex Articulis censurisve nostris aliquos arripuisse « occasionem, amorem purum, et » contemplationem quasi deliræ mentis ineptias deri, dendi »: ut est in epistola proditum.

In eadem epistola rursus, libri summa exposita, omnia iisdem Articulis consona perhibentur.

Quæ cùm ita sint, cùmque prædictus liber nostra se sententia tueatur, quid de eo sentiamus promere cogimur: non tamen ad hæc extrema dolentes antea devenimus, quam omnia conati et experti, ut fraternum animum flecteremus: omnino necessitati cedimus, ne quisquam in eumdem librum consentire nos

<sup>(1)</sup> Lettre de M. de Cambrai, etc. p. 52. -- (2) Ibid. p. 58.

nous seroit très-fàcheux, que N. S. P. le Pape, pour qui nous avons un très-profond respect, et à qui nous sommes unis comme à notre chef par le lien indissoluble de la foi, ne croie que nous favorisons une doctrine improuvée par l'Eglise romaine.

Nous croyons devoir expliquer avant toutes choses le dessein de nos xxxiv Articles. Une femme, qui sembloit être parmi nous à la tête du parti des Quiétistes, ayant publié plusieurs livres, un entre autres intitulé, Moyen court, etc. et ayant répandu quelques manuscrits, demanda trois personnes au jugement desquelles elle promit de se rapporter (1): notre auteur s'est depuis uni à eux. On se proposa de la resserrer, elle et ses sectateurs, dans des bornes certaines, de prévenir leurs détours, de marquer leurs propo-

putet: ac, quod gravissimum foret, ne SS. D. N. Papa, quem impensissimè colimus, cuique ut capiti fide indivulsă adhæremus, doctrinæ quam Romana improbet Ecclesia, ullo modo favere nos arbitretur.

Ac primum quidem eorumdem Articulorum quos prædictus liber commemorat, ea fuit ratio. Cum apud nos extaret mulier, quæ edito libello, cui titulus, Moyen court, etc. et aliis ejusmodi, sparsisque manuscriptis Quietistarum factionis dux esse videretur; ea consultores tres dari sibi postulavit, quorum judicio staret. His Illustrissimus auctor quartus accessit. Itaque animus fuit, eam et ejus asseclas quibusdam finibus

<sup>(1)</sup> M. de Paris, alors évêque de Châlons, M. de Meaux, et M. Tronson, supérieur général de la congrégation de Saint-Sulpice.

sitions déjà condamnées, ou en elles-mêmes, ou dans leurs principes, par les conciles et par le saint Siége, en y opposant les symboles et les dogmes connus de la foi, l'Oraison dominicale, et les règles de l'Ecriture et de la tradition, avec les maximes reçues de tous les spirituels. Tel fut l'esprit et le but de nos articles et de nos censures. La suite fera voir, si notre auteur s'est contenté dans son livre d'en expliquer la doctrine avec plus d'étendue, ou s'il ne l'a pas entièrement renversée.

Ce qui est certain d'abord, c'est qu'il ôte une des vertus théologales qui est l'espérance, hors de l'état de la grâce, et même dans cet état entre les parfaits.

Il l'ôte hors de l'état de la grâce, en disant, qu'avant la justification on aime Dieu d'un amour

coercere, occupare suffugia: atque ex certissimis et notissimis fidei symbolis, ipsaque Oratione dominica, ac Scripturarum et sanctæ traditionis, virorumque spiritualium dogmatibus, propositiones à conciliis ac Sede apostolica, vel in se, vel in ipso fonte damnatas, indicare. Hic ergo nostrorum Articulorum ac censurarum scopus, hæc ratio est. An autem hos Articulos, atque censuras prædictus liber extendat et explicet tantum, an verò intervertat, sequentia demonstrabunt.

Imprimis spes theologica in eo libro tollitur, cum extra statum gratiæ, tum inter perfectos in ipso gratiæ statu.

Extra statum quidem gratiæ, cum dicitur ante justificationem amore spei ita amari Deum, ut in eo amore, d'espérance, où « le motif de notre propre inté» rêt (et de notre félicité) est le motif principal
» et dominant, qui prévaut sur celui de la gloire
» de Dieu (1) »: d'où il s'ensuit que l'espérance
s'appuyant sur un motif créé, qui est l'intérêt
propre, n'est point une vertu théologale, mais
un vice: ce qui paroît en ce que l'auteur applique
à cette espérance, quoique sans fondement, cette
maxime comme étant de saint Augustin: « Tout
» ce qui ne vient pas du principe de la charité,
» vient de la cupidité (2) »; c'est-à-dire « de cet
» amour, qui, selon que l'auteur l'explique lui» même, est l'unique racine de tous les vices,
» que la jalousie de Dieu attaque précisément en
» nous ».

Après la justification, dans l'état de la perfection ou de l'amour pur, il laisse bien dans l'ame une espérance, mais c'est une espérance à

amor sui, nempe proprii commodi seu propriæ selicitatis, tanquam motivum præcipuum dominetur, ipsique motivo divinæ gloriæ prævaleat; unde essicitur, ut spes, motivo quippe creato seu commodo proprio nixa, non sit virtus theologica, sed vitium: quo etiam sit, ut ei, licet perperam, applicetur illud axioma sancti Augustini: Quod non provenit ex principio charitatis, provenit ex cupiditate, atque ab amore illo qui sons sit ac radix omnium vitiorum, eorum scilicet quæ in nobis Dei zelantis æmulatio impugnet.

Post justificationem verò, in statu perfecto, sive amoris puri, inducitur ea spes quæ sit quidem in animo,

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 4, 5, 14.—(2) Ibid. p. 7, &

laquelle il ôte la force d'exciter l'ame: « alors, » dit-il (1), l'amour pour Dieu seul est le pur » amour, sans aucun mélange de motif intéressé, » ni de crainte, ni d'espérance »: (comme si la parfaite charité qui chasse la crainte, chassoit aussi l'espérance:) d'où il conclut, « que ce n'est » plus le motif de son propre intérêt qui excite » l'ame (2) »: retranchant ainsi aux ames parfaites le doux attrait de ces motifs, qui néanmoins, comme il l'avoue (3): « sont répandus » dans tous les livres de l'Ecriture sainte, dans » tous les monumens les plus précieux de la » tradition; enfin, dans toutes les prières de » l'Eglise ».

Si maintenant l'on veut savoir ce que c'est, dans tout le livre, que d'être affranchi du propre intérêt, l'auteur nous dira que c'est lorsqu'une ame « n'a plus aucun désir propre et intéressé, ni

animum tamen non moveat: in qua quippe amor sit purts, nullo motivo utili timoris aut spei mixtus: (tanquam perfecta charitas spem perinde ac timorem foras mittat:) ita ut anima proprii commodi ratione aut motivo non excitetur: incentivaque proprii commodi, Scripturis, traditionibus et Ecclesiæ precibus toties inculcata, perfectis mentibus subtrahantur.

Quæ sit autem ratio proprii commodi in toto libro passim, ita explicatur, ut anima nullo jam desiderio mercenario teneatur, neque meriti, neque perfectionis, neque felicitatis aut mercedis etiam æternæ; eoque

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 15, 22, 23, 24, 102, etc. — (2) P. 12, 26. — (3) P. 33.

» sur la perfection, ni sur la béatitude ou la récom» pense même éternelle (1) »: à quoi se réduit,
ajoute-t-il (2), la tradition universelle de tous
les saints, tant des premiers que des derniers
siècles.

C'est aussi ce qui lui fait avancer en général, qu'il faut « exclure tout motif intéressé de toutes » les vertus des ames parfaites (3) » : ce qu'il attribue à saint François de Sales, sans en apporter aucun témoignage, et contre plusieurs passages formels dé ce saint.

Il faut encore rapporter à la même doctrine ce qu'il dit ailleurs : « Dieu veut que je veuille » Dieu en tant qu'il est mon bien, mon bonheur » et ma récompense : je le veux formellement sous » cette précision ; mais je ne le veux point par » ce motif précis qu'il est mon bien (4) » : et encore : « L'objet formel de l'espérance est » mon intérêt (5) » ; c'est-à-dire, comme il ve-

redeat omnis sanctorum tum antiquorum tum recentiorum sententia.

Hinc universim dictum, omne motivum mercenarium ab omnibus virtutibus persectarum animarum excludi: quod etiam sancto Francisco Salesio, nullo allato loco, imò contra illius multa loca imputatur.

Quo etiam spectat illud: Velle nos Deum, quatenus est nostrum bonum, nostra felicitas, nostra merces, et quidem formaliter sub hac præcisa ratione; sed non propter hanc præcisam rationem: objectumque for-

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 10, 57, 135.—(2) P. 40, 44, 57. —(3) P. 40. —(4) P. 44, 45. —(5) P. 42, 45.

noit de l'expliquer, « la bonté de Dieu en tant » que bonne pour nous; mais le motif n'est point » intéressé »: ce qui est dire des choses contradictoires; admettre un motif qui n'est point motif, et détruire l'espérance même, qui, privée de la force d'exciter l'ame, n'aura plus irien de l'espérance que le nom.

Par ces principes et autres semblables, encore qu'on retienne le nom de l'espérance, on lui ôte toute sa force, et on ruine la doctrine que nous avons établie dans le premier et le trente-un. de nos Articles, comme appartenante à la foi, touchant l'obligation de faire des actes d'espérance en tout état.

Il ne serviroit de rien de nous objecter, qu'il se trouve en d'autres endroits du livre des propositions contraires à celles-ci : il est vrai qu'il y en a de contradictoires en termes exprès, comme celles qui suivent: « Dieu veut que je

male spei esse commodum, nempe Deum nobis bonum, nec tamen ullum esse motivum mercenarium: quod quidem est pugnantia dicere: motivum non motivum inducere: spem ipsam elidere, quæ movendi animi virtute destituta, solo spei nomine gaudeat.

His ergo aliisque, dum spei retento nomine, res ipsa tollitur, primi, et trigesimi primi Articuli ex nostris triginta quatuor, de spei exercitio omni in statu retinendo, sensus ad fidem pertinens eluditur.

Neque obstat quod his contraria aliis prædicti libri locis posita videantur; reverâ enim hic liber certis clatisque ac ipsissimis verbis dissona asseverat: quale istud

» veuille Dieu, en tant qu'il est mon bien, mon » bonheur, et ma récompense (1) »; ce qui est très-véritable: mais voici précisément le contraire jusqu'à deux fois: « En cet état on ne veut plus » le salut comme salut propre, comme délivrance » éternelle, comme récompense de nos mérites, » comme le plus grand de nos intérêts (2) »; et encore: « Il est vrai seulement qu'on ne le veut » pas, en tant qu'il est notre récompense, notre » bien et notre intérêt (3) ». On ne peut voir une plus manifeste contradiction et dans le sens et dans les termes, ce qui n'excuse pas une erreur, mais en achève la preuve.

Aussi en général le style du livre est-il tellement entortillé et embarrassé, qu'à peine en peut-on tirer un sens certain en plusieurs endroits, après s'y être fort appliqué: ce qui est la marque d'une doctrine sans principe et sans suite, où

est: « Vult Deus ut velim Deum quatenus meum bo» num est, mea felicitas, mea merces »: rectè, at
contrarium semel iterumque scribitur, his scilicet verbis: « Verum quidem est, nos non velle Deum, ut est
» nostra merces, nostrum bonum, nostrum commo» dum, nostra salus, nostra æterna redemptio ac li» beratio, et commodorum maximum »: quæ sententiarum ac verborum tam aperta contradictio, non
erroris excusatio sed probatio est.

Quin, universim libri stylus ita tortuosus est ac lubricus, ut plerisque in locis non nisi summo labore certus sensus exsculpi et eliquari possit: quod quidem

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 44. — (2) P. 52. — (3) P. 54.

l'on ne cherche pas tant des correctifs que des faux-suyans et des détours.

Sur le désir du salut, il s'explique ainsi: « Le » désir de la vie éternelle est bon, mais il ne » faut désirer que la volonté de Dieu (1) »: ce qu'il attribue à saint François de Sales, quoique nous ne l'ayons trouvé en aucun endroit de ses livres.

Il enseigne encore « qu'il y a deux états dif» férens parmi les ames justes: le premier est
» celui de la sainte résignation, où l'ame soumet
» ses désirs intéressés (2) »; c'est-à-dire, le désir
même de son salut éternel, « à la volonté de
» Dieu: le second état est celui de la sainte
» indifférence, où l'ame n'a plus aucun désir
» intéressé,... excepté dans les occasions où elle
» ne coopère pas fidèlement à toute sa grâce »:
ce qui revient au passage déjà remarqué, « qu'on

doctrinæ malè sibi cohærentis, neque tam temperamenta quam effugia quærentis indicium est.

De desiderio salutis in libro hæc habentur: vitæ æternæ desiderium bonum est; sed nihil desiderandum nisi Dei voluntas: quæ sancto Francisco Salesio imputata non legimus tamen in hujus sancti libris.

Item in eodem libro habetur: duo sunt justorum status: alter resignationis, in quo desideria mercenaria (hoc est salutis æternæ) Dei voluntati submittuntur: alter sanctæ indifferentiæ, in quo nullum est penitus mercenarium desiderium: exceptis iis casibus in quibus anima suæ gratiæ deest, nec ei toti planè respon-

<sup>(1)</sup> Expliq. des Maximes, etc. p. 55, 226. - (1) P. 49, 50.

» ne veut point son salut, en tant qu'il est notre

» récompense, notre bien, notre intérêt ».

Toutes ces propositions, où les désirs du salut sont éludés, quoique conçus par le motif de l'espérance, et celles aussi qui établissent l'indifférence du salut, sont rejetées dans nos Articles par l'autorité de l'Ecriture sainte, non-seulement comme fausses, mais encore comme erronées (1).

Par-là même est aussi condamnée cette autre proposition: « La sainte indifférence admet des dé» sirs généraux pour toutes les volontés de Dieu,
» que nous ne connoissons pas (2) », où sont compris les décrets de la réprobation de l'ame même qui se trouve en cet état, comme de celle des autres; et c'est jusque-là qu'on pousse le désir.

det. Quo etiam referuntur suprà memorata: non optari salutem, quatenus est nostra merces, nostrum bonum, etc.

Hæc autem omnia de elusis salutis æternæ desideriis, etiam motivo spei conceptis, ac de salutis indifferentia, in prædictis Artículis, juxta Scripturarum auctoritatem, non modò ut falsa, verùm etiam ut erronea respuntur.

Quibus vel maximè damnatur illud, quod est in libro positum: « Sancta indifferentia admittit generalia » desideria omnium latentium voluntatum Dei »: quibus voluntatibus etiam reprobationis, et aliorum et suz, decreta continentur: et desiderium ad ea usque protenditur.

<sup>(1)</sup> XXXIF Art. 1X, XI. — (2) Explic. des Maximes, etc. p. 61. .

Bossuer. XXVIII. 17

Quoi qu'en dise l'auteur, il n'y a point ici d'équivoque (1); et toute ambiguité est ôtée de nos articles, puisque nous y avons clairement établi, « que la sainte indifférence chrétienne regarde » les événemens de cette vie (à la réserve du » péché) et la dispensation des consolations ou » sécheresses spirituelles, et jamais le salut ni » les choses qui y ont rapport (2) ».

C'est donc en vain que l'auteur prétend ici s'appuyer de l'Article où il est dit « que tout » chrétien est obligé de vouloir, désirer et de-» mander son salut, comme chose que Dieu » veut (3) »; ce qui ne peut-être désavoué, puisqu'on exprime par-là très-clairement la fin qu'on se propose dans le désir du salut.

Mais il ne falloit pas dire pour cela d'une manière exclusive, que l'homme parfait « ne veut

Neque quod idem liber insinuat, ullus patet æquivocationi locus, cùm in dictis Articulis de salutis indifferentia omnis æquivocatio sublata sit, clara definitione indifferentiæ, quæ ad eventus hujus vitæ, solatiaque sensibilia, nusquam autem ad salutem eoque conducentia pertinere possit.

Ad hæc quidem stabilienda, liber huic Articulo videtur inniti: « Optandam et postulandam salutem ut » rem quam Deus velit »: quod est rectissimum, et ex ipso salutis fine repetitum.

At in libro exclusive scribitur; non illam optari, nisi quia Deus velit: quo et proxima ac specifica spei

<sup>(1)</sup> Explic. des maximes, etc. p. 54. — (2) XXXIV Art. 12. — (3) Art. V.

» la béatitude pour soi, qu'à cause qu'il sait que » Dieu la veut (1) »: ce qui emporte l'exclusion des motifs prochains et spécifiques de l'espérance, et ouvre la voie à une pernicieuse indifférence; comme si le salut en soi étoit une chose indifférente, et qui ne fût pas commandée comme bonne et désirable par elle-même; mais désirable uniquement à cause qu'elle est commandée.

Et pour comprendre quelle différence il y a, entre ce qui est désirable à cause de la volonté de Dieu, et ce qui n'est désirable qu'à cause de la volonté de Dieu. Il ne faut qu'entendre l'auteur dès les premières pages de son livre, lorsqu'il rapporte ces paroles de saint François de Sales (2): « Il y a bien de la différence entre cette » parole : J'aime Dieu pour le bien que j'en at » tends; et celle-ci : Je n'aime Dieu que pour le

motiva detrahuntur, et aperitur via ad pessimam indisserentiæ sententiam: quasi salus res sit ex sese indisserens, nec jussa tanquam per se expetenda et bona, sed expetenda tantum quatenus jussa.

Quàmautem inter se differant res expetenda propter Dei voluntatem, et res non expetenda nisi propter Dei voluntatem, demonstrat ipse auctor jam in le ab initio, ex sancto Francisco Salesio hæc referens: « Magno dis- » crimine secernuntur ista: Deum amo propter bo- » num quod ab eo expecto: et, Deum non amo nisi » propter istud bonum ». Unde liquet, quàm in diversa

<sup>(1)</sup> Explic. des max. etc. p. 26, 27. -- (2) Max. p. 4, 5. Amour de Dieu, liv. 11, ch. 17.

» bien que j'en attends » : d'où il paroît combien sont en effet éloignées entre elles des propositions qui semblent ne dissérer que par un changement presque imperceptible dans les termes.

De cette indifférence du salut, établie dans tout le livre, viennent ces étranges propositions:

« que dans les dernières épreuves une ame peut

» être invinciblement persuadée qu'elle est jus
» tement réprouvée de Dieu (1) »; et qu'au lieu

« que les sacrifices que les ames désintéressées font

» d'ordinaire sur leur béatitude éternelle, sont

» conditionnels (2); en cet état l'ame fait le sacri
» fice absolu de son intérêt propre pour l'éternité;

» parce que le cas impossible lui paroît possible

» et actuellement réel (3) »: en sorte qu'un « direc
» teur peut alors laisser faire à cette ame un ac
» quiescement simple à sa juste condamnation (4),

» et à sa réprobation dont elle est invinciblement

» persuadée (5) »,

abeant, quæ levi tantum inflexione verborum distare videantur.

Ex istà salutis, quæ toto libro passim asseritur, indifferentià, hæc prodeunt: in extremis probationibus invincibiliter animæ esse persuasum se justè à Deo esse reprobatam: quo statu sacrificium salutis, quod ordinariè conditionatum est, fit tandem absolutum, casu impossibili non tantum possibili, sed etiam reali seu actuali viso: et permittente directore, suæ justæ condemmationi ac reprobationi anima simpliciter acquiescit.

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. etc. p. 87, 89. — (2) P. 89. — (3) P. 90. — (4) P. 91. — (5) P. 87.

Bien plus, l'auteur ajoute, qu'alors « il n'est » pas question de lui dire le dogme de la foi sur

- » la volonté de Dieu, de sauver tous les hommes(1),
- » ni de raisonner avec elle; car elle est incapable
- » de tout raisonnement (2) » : ce qui est le dernier excès du désespoir.

Pour nous, bien éloignés d'approuver ces excès, nous les avons expressément rejetés dans les xxxiv Articles, où nous n'avons permis aux ames peinées aucun consentement absolu, pas même dans les dernières épreuves (3); mais seulement par une supposition impossible et fausse : ce qui est précédé d'un autre article (4), où le désespoir est entièrement exclus : et loin de permettre à un directeur de laisser faire à ces ames un acquiescement simple à leur juste condamnation et réprobation, au contraire, il y est dit précisément

Quin etiam, in eodem statu, inutile et importunum judicatur, dogma fidei de bonitate divina in omnes effusă huic animæ prædicare, aut rationem ullam in remedium adhibere: quo nihil est desperatius.

At in prædictis xxxiv Articulis hæc omnía disertè repudiantur, cùm in nullis probationibus absolutus consensus admittatur: absit; sed tantum ex impossibili et præsuppositione falsa: præmisso alio Articulo, in quo desperatio omnis excluditur: ac nedum director sinere permittatur, ut animæ suæ condemnationi ac justæ reprobationi simpliciter acquiescant, contra prohibetur ne omnino eas acquiescere sinat: quin etiam di-

<sup>(1)</sup> Expl. des Max. etc. p. 88, 89. — (2) P. 90. — (3) Art. xxxIII. — (4) Art. xxxI.

qu'il ne le faut jamais souffrir. Au lieu aussi d'empêcher qu'on annonce aux ames peinées le dogme de la foi sur la volonté de Dieu, de sauver tous les hommes, comme il est porté dans le livre (1); il est dit au contraire en termes exprès dans l'article (2), qu'il « faut avec saint François » de Sales, les assurer que Dieu ne les abandons nera pas (3) »: ce qui est non-seulement représenter à l'ame la bonté de Dieu envers tous les hommes en général, mais encore lui faire sentir, envers elle-même en particulier, cette favorable disposition de la miséricorde divine.

Nos Articles établissent aussi très-clairement la distinction des vertus théologales et morales, avec leurs motifs particuliers (4): au lieu que le livre les confond entièrement, en disant, que « le pur » amour fait lui seul toute la vie intérieure, qui

sertè et clarè, non à prædicando divinæ bonitatis dogmate abstineri suadetur; ut est in libro positum: imò verò director jubetur, Francisco Salesio auctore, afflictam animam certiorem facere, nunquam eam esse à Deo deserendam: quo non modò Dei erga omnes homines bonitas generatim, sed etiam specialis erga hanc animam divinæ misericordiæ affectus commendatur.

Ad hæc in Articulis virtutes omnes, tum theologicæ, tum morales, cum suis motivis singulæ exhibentur ac secernuntur; at earum distinctionem liber obscurat his verbis: Purus amor per se totam vitam interiorem

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 88, 89. — (2) Art. XXXI. — (3) Entr. V, liv. 111, ep. 26. autre edit. 29. — (4) Art. 1, 11, 111, XML.

» est l'unique principe et l'unique motif de tous
» les actes délibérés et méritoires (1) » : par où
il exclut les autres motifs, excepté ceux qui viennent de la charité; encore semble-t-il vouloir ôter
à la charité même son motif spécifique et sa notion formelle, quand il dit que « cet amour de» vient tour à tour toutes les vertus différentes,
» et qu'il n'en veut aucune en tant que vertu (2) ».
Ainsi, selon l'auteur, l'on n'exerce plus la foi
comme foi, ni l'espérance comme espérance, ni
même la charité comme vertu, quoiqu'elle soit
elle-même la vie et la forme de toutes les vertus.

En conséquence de ce faux principe, il ôte à toutes les vertus leur prix et leur éclat particulier, en disant « que l'amour pur et jaloux fait tout » ensemble qu'on ne veut plus être vertueux, et » qu'on ne l'est jamais tant que quand on n'est

constituit; fitque solus totius interioris vitæ unicum principium, unicumque motivum sive incitamentum. Reliqua ergo incitamenta tolluntur, præter illa quæ sunt solius charitatis: quin etiam sua charitati ratio adimi videtur, cùm dicitur: Hic amor fit per vices quævis distincta virtus; nullam tamen expetit in quantum est virtus: sic neque fides ut fides, neque spes ut spes, neque ipsa charitas, quæ vita et forma virtutum est, ut est virtus quæritur.

Hinc omnibus virtutibus suus honos detrahitur his propositionibus: puro amore id effici, ut neque quisquam virtutis studiosus esse velit: nec quisquam sit virtutis studiosior, quam is qui virtuti non studet.

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 272. — (2) P. 224.

» plus attaché à l'être (1) ». De là enfin est venue cette autre proposition inouie jusqu'aujourd'hui; « Les saints mystiques ont exclus de cet état les » pratiques de vertu (2) » : paradoxes inventés pour détourner les ames de l'amour de la vertu, et pour en rendre le nom suspect et odieux, malgré les spirituels à qui l'on impose.

On peut porter le même jugement des propositions suivantes : « Les ames transformées doi» vent dans la discipline présente confesser leurs
» fautes vénielles, les détester, se condamner, et
» désirer la rémission de leurs péchés, non comme
» leur propre purification et délivrance, mais
» comme chose que Dieu veut (3) » : ce qui ôte
le motif propre et intrinsèque de la pénitence,
et renverse la doctrine de notre Article xv. Nous
ne pouvons aussi approuver qu'on rapporte seu-

Unde illud extremum, et hactenus inauditum: Sancti mystici ab hoc statu exclusere praxim, et virtutum actus: quæ paradoxa et animum à studio virtutis avertunt, et imponunt spiritualibus viris, et ipsum virtutis nomen suspectum invidiosumque efficiunt.

His consonat istud: Animas transformatas ex præsente disciplina venialia peccata confessas, detestari culpas, et remissionem peccatorum optare, non ut purificationem et liberationem propriam, sed ut rem quam Deus vult: quod proprium et intrinsecum pœnitentiæ motivum obliterat, et Articulo nostro xv adversatur: nec probandum confessionem venialium

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 225. — (2) P. 253. — (3) P. 241.

lement à la discipline présente, la pratique de la confession des péchés véniels.

C'est avancer une doctrine contraire à celle que nous avons tirée des conciles dans nos Articles vu et vu, que de dire qu'il y ait, quoiqu'en petit nombre, des ames parsaitement purissées; « des » ames très-pures et très-mortisées, en qui la » chair est depuis long-temps entièrement sou- » mise à l'esprit », et en qui « les essets sensibles » de la concupiscence puissent être suspendus(1)». De là vient que l'auteur affoiblit l'utilité et la nécessité de la mortisication (2), contre ce que dit l'apôtre, et contre la pratique de tous les saints, savorisant ainsi l'erreur condamnée dans notre Article xvii, et dans nos censures.

Sur la contemplation l'auteur enseigne que a quand elle est pure et directe, elle ne s'occupe

peccatorum ad præsentem tantum referri disciplinam.

De concupiscentià, in quibusdam animabus, etsi paucissimis, perfectè purgatà, suspensisque ejus sensibilibus effectibus, et carne jamdiu penitus spiritui subdità; in libro id asseritur, quod Articulo nostro septimo et octavo ex conciliis deprompto apertè contradicat. Unde etiam eò auctor adducitur, ut mortificationis utilitatem necessitatemque extenuet, reclamante licet Apostolo et sanctorum praxi, faveatque doctrinæ Articulo nostro xviu censurisque proscriptæ.

De contemplatione in libro ista promuntur: Cùm pura et directa est, nunquam eam voluntariè occupari ulla

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 76, 78, 238. — (2) P. 127, 128, 129, 130.

» volontairement d'aucune image sensible, d'au-» cune idée disctincte et nominable, c'est-à-dire, » d'aucune idée limitée et particulière sur la di-» vinité, pour ne s'arrêter qu'à l'idée purement » intellectuelle et abstraite de l'être, qui est sans » bornes et sans restriction (1) »: que pour les autres objets, c'est-à-dire, les attributs, les personnes divines, et même l'humanité de Jésus-Christ, elle ne s'en occupe plus par son propre choix, mais quand Dieu les présente, et non autrement que par l'impression particulière de sa grace; en sorte que dans cet état une ame ne s'attache plus volontairement à ces objets : comme si, avec ce qu'en dit l'Ecriture, leur propre excellence ne suffisoit pas à la volonté soutenue de la grâce commune, pour l'exciter à les rechercher par son propre choix. C'est par-là qu'on en vient à dire que « les ames contemplatives sont privées » de la vue distincte de Jésus-Christ rendu pré-

imagine sensibili, ullà ideà divinitatis distinctà et nominabili, hoc est, limitatà, sed tantum purissimà, atque abstractissimà ratione entis illimitati: in alia ergo objecta, hoc est in attributa quævis, personasque divinas, atque adeo in ipsam Christi humanitatem non proprià electione ferri, sed repræsentante Deo, nec nisi instinctu et impressione gratiæ singularis; quippe quà animus non voluntariè his objectis adhærescat: quasi non sufficiat ad hæc prosequenda ipsa rei bonitas, ipsa Scripturæ invitatio, ipsa cum gratià communi propriæ electio voluntatis.

Ex his eò devenitur, ut animæ contemplativæ duo-

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 186, 187, 188, 189.

» sent par la foi, en deux temps différens, dans » la ferveur naissante de leur contemplation, et » dans les dernières épreuves (1) » : ce qui peut durer fort long-temps.

On ne craint pas même, de rejeter « dans les » intervalles où la pure contemplation cesse, la » vue distincte de Jésus-Christ (2) », comme si un si grand objet pouvoit faire descendre l'ame de la plus sublime contemplation, ainsi que l'ont osé dire les Béguards (3). Ces pointilles et ces détours ne servent qu'à préparer des excuses aux faux contemplatifs, qui ne trouvent point l'onction de la piété dans Jésus-Christ, et ne se portent point par eux-mêmes à contempler ses mystères. Par la suite de la même erreur, ils ne s'occupent plus des attributs de Dieu, ni des personnes divines: et rejettent de la contemplation

bus in statibus Christo distinctè viso, ac per fidem præsente priventur: nempe in ipsis contemplationis initiis, et in probationibus; qui status diutissime protrahi et prorogari possunt.

Nec piget distinctam visionem Christi in ipsa contemplationis intervalla conjicere: quasi Christum contemplari, sit, ut Beguardi aiebant, à puritate et altitudine contemplationis descendere: quibus argutiis ac tergiversationibus excusatio paratur falsis contemplatoribus, qui minùs delectentur Christo, nec ad illum contemplandum spontè prosiliant; à divinis attributis personisque abstineant; fidei distinctos actus à

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 194, 195. — (2) P. 196. — (3) Clement. Ad nostrum: de Hæret. in prop. 8.

7:1

les actes distincts de la foi sur tous ces objets : tous ces excès sont contraires à la doctrine formelle de nos articles 1, 11, 111, 1V, XXIV.

Sur la grâce, nous trouvons dans le livre, qu'il « n'est pas permis de la prévenir, et qu'il ne faut » rien attendre de soi-même, ni de son industrie, » ou de son propre effort (1) ».

Par cette doctrine, qui est enseignée dans tout l'article xi (2), si on l'examine avec attention, on verra que l'auteur ôte entièrement au libre arbitre l'acte qu'on nomme de propre effort et de propre excitation, contre cette parole de David: Prévenons sa face: et encore: Ma prière vous préviendra: et contre ce principe de saint Augustin, sur lequel est appuyée toute la dispensation de la grâce de Dieu: « La grâce n'aide que » celui qui s'efforce de soi-même (3) ». On y ren-

contemplatione amoveant, elusis Articulis 1, 11, 111, 111, 11 et xxiv.

In libro scribitur nunquam licitum gratiam prævenire: neque quicquam expectare à se, propriàque industrià et propriis conatibus.

Quibus dictis, totoque libri articulo x1, si ed qua par est diligentia perpendatur, actus liberi arbitrii, qui propria excitatio dicitur, corruit; exscinditur illud Davidicum: Præoccupemus faciem ejus: et illud: Oratio mea præveniet te: et Augustinianum illud, quo tota divinæ gratiæ dispensatio nititur: Nec adjuvari potest, nisi qui aliquid sponte conatur. Evertitur quo-

<sup>(1)</sup> Explie. des Maxim. etc. p. 68, 69, 97, 98, 101. — (2) P. 95, 96, etc. — (3) De peco. mer. lib. 11, n. 6; tom. x, eal. 43.

verse aussi la célèbre et solennelle dissèrence, que sont unanimement tous les spirituels, entre les actes de propre essort et de propre industrie, et entre les actes insus, ou les motions qui viennent de l'opération et de l'impulsion divine en nous, sans que nous y contribuiions de notre part : ces propositions, et les autres semblables détruisent en partie, et en partie obscurcissent nos Articles x1, xxv et xxv1.

On a expressément rejeté dans les Articles (1) l'absurdité inouie de l'acte continu des Quiétistes, également inconnu dans l'Ecriture et dans les saints Pères: cependant les faux mystiques l'avoient introduit dans l'état de perfection; et l'auteur, quoiqu'il le rejette dans son livre et dans sa lettre au Pape, retombe dans le même inconvénient par ce beau « tissu d'actes si simples, si » directs, si paisibles, si uniformes », et tellement « sans secousse, qu'ils n'ont rien de marqué par

que solemnis distinctio virorum spiritualium, unanimi consensu secernentium actus proprii conatús propriæque industriæ, ab actibus infusis, ac motibus, sine conatu proprio, Deo agente et impellente, impressis: quæ et alia ejusmodi partim evertunt, partim obscurant Articulos x1, xxv et xxv1.

In iisdem Articulis rejicitur absurdissimus, et omnibus Scripturis Patribusque inauditus continuus actus, à Quietistis invectus in perfectionis statum: quem actum auctor in libro epistolaque respuit. Cæterum in idem incommodum rursus impingit, ipso nomine uni-

<sup>(3)</sup> Art. XIX.

» où l'ame puisse les distinguer; d'où vient que » les uns ont dit qu'ils ne pouvoient plus faire » d'actes; et que d'autres ont dit qu'ils fai-» soient un acte continuel pendant toute leur » vie (1) ».

Enfin on a pris dans nos Articles une grande précaution, pour empêcher que, contre le sentiment unanime de tous les spirituels et de tous les contemplatifs, la sainteté et la perfection chrétienne, ou la parfaite purification, ou enfin la vie intérieure, quelle qu'elle soit, ne fût établie dans l'oraison passive ou de quiétude, ni dans aucune autre oraison extraordinaire (2). Cependant tout le livre tend à faire voir, que cette oraison, et même la contemplation consiste dans le pur amour, qui non-seulement justifie et purifie l'ame par lui-même, mais qui est encore le plus haut

formitatis tam placidæ, tam æquabilis, tam nullo succussu, nullo conspicuo discrimine, ut aliis nullus actus, aliis toto vitæ decursu unus idemque continuus actus esse videatur.

Denique illud imprimis nostris Articulis cautum erat, ne, quod omnes contemplativi ac spirituales viri uno ore rejiciunt, christiana perfectio et sanctitas, aut purificatio, aut omnino interior status in oratione passivà seu quietis, aliisque extraordinariis, reponeretur. At contrà in eo totus versatur liber, ut eadem oratio, ipsaque contemplatio in purissimo amore consistat, qui non modò sit per se justificans, atque purificans

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 166, 201, 202, 231, 257, etc. —
(2) Art. XXII, XXIII, XXIX.

degré de la perfection chrétienne, et le terme où elle aboutit (1).

Nous ne pouvons excuser l'auteur d'une erreur extrême en ce point, puisque non-seulement il s'éloigne de tous les spirituels, mais encore il se contredit lui-même; car tous les contemplatifs, sainte Thérèse, Jean de Jésus son interprète, Jacques Alvarès-Paz, saint François de Sales, et plusieurs autres (2), enseignent unanimement, ou que l'on ne peut parvenir à la perfection sans l'oraison de quiétude, ou que cette sorte d'oraison est de ces dons extraordinaires qu'on peut regarder comme semblables aux grâces qui sont appelées gratuitement données; ou que tant s'en faut qu'elle soit la perfection, au contraire elle

verum etiam consummans atque perficiens, ac proinde summa perfectionis christianæ.

Quá in re multum errat, ac non tantum à spiritualibus viris, verum etiam à seipso discrepat: à spiritualibus quidem, qui sancta Theresia duce, Joanne à Jesu interprete, Jacobo Alvare Paz assecla, sancto etiam Francisco Salesio assentiente, aliisque permultis, docent, aut sine oratione quietis ad perfectionem posse pertingi, aut eamdem orationem ad illa charismata pertinere quæ gratiis gratis datis simillima videantur, aut nedum perficiens sit atque consummans, ne quidem justificantem esse; quippe quæ cum peccato mor-

(1) Avert. p. 16, 23, dans le liv. pag. 64, 203, 261, 263, 264, 272, etc. — (2) Sainte Thér. Chât. 6.º dem. ch. 9; 7.º dem. ch. 4. Joan. à Jesu M. tom. 2. Theol. myst. cap. 3. Jac. Alv. Paz. tom. 111. de Contemp. perf. lib. v. part. I, appar. 2. cap. 9. S. Fr. de Sales, Entr. 11. Gerson, de Elucid. schol. myst. theol. cons. 7.

n'est pas même justifiante, puisqu'elle se peut trouver avec le péché mortel. Mais s'il s'oppose aux spirituels, il se contredit lui-même aussi visiblement, puisqu'après avoir établi à toutes les pages de son livre (1), que la perfection chrétienne consiste dans une oraison, qui n'est autre que le pur amour; il assure néanmoins en même temps, « que la plupart des saintes ames, et même un » grand nombre de saints n'y parviennent jamais » en cette vie », ni par conséquent à la perfection chrétienne; « parce qu'elles n'en ont ni la » lumière intérieure, ni l'attrait de grâce (2) ».

De là vient ce qu'il enseigne sur le pur amour, « qu'encore que ce soit la pure et simple perfec-» tion de l'Evangile, marquée dans toute la tra-» dition (3) »; néanmoins « les saints de tous les » temps ont une espèce d'économie et de secret,

tali possit consistere. A seipso autem dissentit, quòd passim statuat, christianam perfectionem ea in oratione esse positam, quæ nihil sit aliud quam amor purissimus; et tamen simul doceat plerasque pias animas, atque eos etiam qui singulari titulo sancti appellentur, ad illud orationis genus, adeoque ad perfectionem pervenire non posse, cum iis desit lumen interius, et gratiæ trahentis beneficium.

Hinc etiam asserit hanc de puro amore doctrinam: quantumvis in ea Evangelii absoluta perfectio collocetur, ejusque sit testis universa traditio, arcanum esse quoddam, non tantum christianorum vulgo, sed

<sup>(1)</sup> Avert. p. 16, 23. Dans le liv. p. 34, 35, 64, 168, 261. — (2) Ibid. p. 34. — (3) Ibid. p. 261.

<sup>»</sup> pour

pour n'en parler qu'aux ames à qui Dieu en donnoit déjà l'attrait ou la lumière »; et non au commun des justes, à qui ils ne proposoient d'ordinaire que les pratiques de l'amour intévessé » : par conséquent, « que le directeur doit » se borner à laisser faire Dieu, et ne parler jamais » du pur amour, que quand Dieu, par l'onction » intérieure, commence à ouvrir le cœur à ce » sentiment (1) » : comme si la parole de l'Evangile ne devoit pas aider ceux qui tendent au pur amour, ou que l'onction intérieure exclût les paroles de salut.

C'est une suite de cette doctrine, que ni ce précepte de Jésus-Christ, Soyez parfaits, mi celui qui est le premier et le plus grand de tous les commandemens, Vous aimerez, etc., ne regardent pas même tous les saints, au mépris de la vocation et de la perfection chrétienne.

Enfin il n'y a pas moins de contradiction à

etiam plerisque sanctis occultandum: atque ideo totum directoris officium eo contineri, ut rem relinquat Deo, expectetque unctionem que cor aperiat: quasi verbum Evangelii purè amaturos atljuvare non debeat, aut ipsa unctio verbum salutis excludat.

Unde consequitur, nec ad omnes etiam sanctos pertinere illud Christi præceptum, Estote perfecti; imò nec etiam summum illud: Ditiges, etc. quæ vocationis christianæ perfectioni derogant.

Nec minus inter se pugnant ista; purissimi amoris

(1) Explic. des Maxim. etc. p. 35.

dire, que la perfection du pur amour et de la contemplation dépend de la grâce, « et de l'ins» piration divine, qui est commune à tous les
» justes (1) »: et cependant que « la plupart des
» saintes ames, et même un grand nombre de
» saints n'y peuvent atteindre; qu'il est inutile
» et indiscret de la leur proposer », et que ce seroit « les scandaliser ou les jeter dans le trou» ble (2) »: nous avouons simplement, qu'il ne
nous est pas possible de concilier ensemble des
maximes si opposées.

Voilà les principaux points qui se trouvent répandus dans tout le livre, et qui sont évidemment contraires à nos censures, et à nos xxxiv Articles, (que l'auteur a pris pour fondement:) mais ce qui suit n'est pas moins opposé à notre doctrine, ni moins éloigné de la vérité.

Il paroît d'abord digne de remarque, que notre

contemplationisque donum pendere à gratia seu afflatu divino justis omnibus communi; et tamen etiam sanctorum plurimis esse inaccessum, atque illis offendiculo et perturbationi futurum, si proponeretur. Que omnia à nobis inter se conciliari non posse candide profitemur.

Hæc igitur, et cætera suprà dicta quæ toto libro fusa sunt, censuris nostris ac xxxiv Articulis adversantur: nec minus ab eadem doctrina et à vero aliena sunt quæ sequentur.

Primum illud, quod in eodem libro, et ab initiis et

(1) Explic. des Maxim. etc. p. 64, 65, 67, 150, 200, 210, 212, etc. — (2) P. 34, 35, 168.

anteur ayant rapporté la suite des saux mystiques jusqu'à deux sois, dès les premières pages de son livre, et vers la sin (1), il la commence aux gnostiques des premiers siècles de l'Eglise, il la continue par les Béguards vers les siècles du milieu, et la finit aux illuminés d'Espagne, sans saire aucune mention ni de Molinos, ni de ses sectateurs, ni même de cette semme contre qui il savoit que nos Articles ont été dressés, quoiqu'il y eût une raison si particulière de les nommer tous, puisque leurs livres, et les censures dont ils ont été frappés, même par le souverain pontise, qui en a donné l'exemple à tous les évêques, ont fait un si grand éclat dans toute l'Eglise.

Nous ajoutons ces propositions: « que l'amour » de pure concupiscence, quoique sacrilége et » impie, peut néanmoins préparer les ames pé-» cheresses à la justice et à leur conversion (2) »;

in ipso progressu, semel atque iterum falsorum spiritualium series referatur, in caque memoratis vetustissimis Gnosticis, et in media ætate Beguardis, in Illuminatis Hispanicis series illa constiterit, nulla mentione Molinosi facta, nulla asseclarum ejus, nulla præsertim illius fæminæ adversus quam Articulos instructos et institutos esse constabat: de quibus vel maximè agi oportebat, cum eorum libellis, eorumque censuris Romano Pontifice auctore tota Ecclesia personaret.

Huc accedunt istæ propositiones: Quòd amor puræ concupiscentiæ, etsi impius ac sacrilegus, ad justitiam tamen et ad conversionem præparet animas peccatri-

<sup>(1)</sup> Avert. p. 9, 11. dans le liv. p. 240. - (1) P. 17, 20, 21.

quoiqu'en effet la préparation à la justice ne puisse venir que du mouvement du Saint-Esprit qui commence à ébranler le cœur (1).

Que l'amour justifiant, par lequel « on aime » principalement la gloire de Dieu, et on n'y » cherche son bonlieur propre, que comme un » moyen qu'on rapporte et qu'on subordonne à » la fin dernière, qui est la gloire de son créa- » teur (2) », est néanmoins nommé dans tout le livre, du nom d'amour intéressé, contre la doctrine de toute l'Ecole, et contre cet axiome de saint Augustin, reçu aussi de toute la théologie, « Nous devons former nos discours sur une rè- » gle certaine », et non pas dire sans mesure ce que nous voulons : Nobis secundàm vertam regulam loqui fas est.

Que le cas impossible, savoir qu'une ame juste, quoiqu'elle persévère dans l'amour de Dieu jusqu'à la sin, soit néanmoins condamnée aux peines

ces: cum reipsa præparatio non competat, nisi motibus à Spiritu sancto saltem impellente excitatis.

Quod amor justificans, quo propria felicitas ideo tantum requiritur, ut medium ad finem ultimum Dei scilicet gloriam relatum, eique subordinatum, toto libro mercenarius vocitetur: repugnante Schola, spretoque axiomate Augustiniano apud theologos celebrato: « Nobis ad certam regulam loqui fas est ».

Quod casus impossibilis, nempe ut anima justa, Deum licet usque in finem diligens, æ erno tamen sup-

<sup>(1)</sup> Concil. Trid. Sess. V1, cap. 6. Sess. XIV, cap. 4. -- (1) P. 6. 0, 15.

éternelles, « devienne possible et actuellement

- » réel (1)»; en sorte « que ce soit ainsi que sain\$
- » François de Sales se trouvât dans l'église de
- » Saint-Etienne des Grès (2) » : quoique ce saint n'en ait rien écrit, ni aucun auteur de sa vie; et qu'il soit impossible qu'aucune ame juste ait jamais eu une telle persuasion.

Que « les actes directs, et qui échappent aux

- » réflexions de l'ame, sont cette opération que
- » saint François de Sales a nommée la pointe de
- » l'esprit (3) »; ce que l'on assure sans en apporter aucun témoignage du saint.

Que par le moyen de ces actes, l'ame est divisée d'avec elle-même (4), et que dans cette séparation inquie et surprenante, elle conserve tout ensemble et l'espérance parfaite dans la partie supérieure, et le désespoir dans l'inférieure; et

plicio mulctetur, fiat possibilis; quodque sanctus Franciscus Salesius sibi in eo statu fuisse visus sit: quod quidem neque ipse tradidit, neque vita ejus auctores; nec cuiquam anime juste persuasum esse potuit.

Quod actus directi, et qui anime reflectentis effugiunt aciem, sint illa ipsissima operatio, quam sanctus Franciscus Salesius apicem mentis appellet, nullo ejusdem sancti allato testimonio.

Quod in his constituatur illa animæ à se divulsæ mira et inaudita divisio, qua perfecta spes in summa parte consistat, in inferiori verò desperatio; quodque est pessimum, illa in directis actibus, hæc in reflexis, qui

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 87, 89, 90. — (2) P. 88, 91. — (3) P. 82, 91, 118, 122. — (4) P. 87, 90, 91.



ce qui est de pis, c'est qu'on met l'espérance dans les actes directs, et le désespoir dans les actes réfléchis, qui sont de leur nature les plus délibérés et les plus efficaces, surtout lorsqu'ils sont permis par le directeur; en sorte que l'espérance demeure dans les actes directs, quoiqu'en même temps rejetée par les actes réfléchis.

Que « l'ame ainsi divisée d'avec elle-même, » dans cette impression involontaire de désespoir, » fait le sacrifice absolu de son intérêt propre » pour l'éternité, et expire sur la croix avec Jé-» sus-Christ, en disant : O Dieu, mon Dieu, pour-» quoi m'avez-vous délaissé(1) » ? comme si les ames désespérées expiroient avec Jésus-Christ, et qu'elles se plaignissent avec lui d'être délaissées.

Que « dans les dernières épreuves, cette sépa-» ration de la partie supérieure de l'ame d'avec » l'inférieure se fait à l'exemple de Jésus-Christ

ex sese sunt deliberatissimi ac efficacissimi, præsertim cum à directore permittuntur, ita ut spes in actibus directis, etiam à reflexis actibus abdicata, persistat.

Quod in hac divisione animæ involuntaria desperationis impressione laborantis, ac propriam salutem absolute devoventis, eadem anima cum Christo expiret in cruce dicens: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? quasi desperatæ animæ expirent cum Christo, cum Christo deplorent se esse derelictas.

Quod in illis extremis probationibus fiat illa separatio animæ à seipså, ad exemplum Christi exemplaris nostri: in quo pars inferior non communicabat-supe-

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 90.

» notre parfait modèle, en qui la partie infé-

» rieure ne communiquoit point à la supérieure

» son trouble involontaire » : et que « dans cette

» séparation les actes de la partie inférieure sont

» d'un trouble entièrement aveugle et involon-

\* taire(1) »; comme si le trouble involontaire qui est en nous, ait pu se trouver en Jésus-Christ; ce qui est un sentiment abominable, au jugement du célèbre Sophronius dans sa lettre lue et approuvée au concile vie (2).

Notre auteur se fait fort de la tradition de tous les siècles, presque à toutes les pages de son livre: on peut juger ce que peut être cette tradition par le seul saint François de Sales; car quoiqu'il le cite presque seul, et qu'il s'appuie principalement sur lui, il s'est néanmoins trompé plusieurs fois en le citant, et dans des matières très-importantes, sur lesquelles roule tout le livre: nous en avons

riori involuntarias perturbationes suas: quodque in hâc separatione, motus inferioris partis nostræ cæci sint, et involuntariæ perturbationis: quasi in Christo, tit in nobis, suerint involuntariæ illæ perturbationes: quod abominandæ opinionis esse, probante synodo sextâ, Sophronius ille celeberrimus pronuntiavit.

Quod autem in libro assiduè inculcatur traditio omnium sæculorum, id quale sit, ex uno Francisco Salesio æstimari potest: qui cum în eodem libro unus omnium ferè adducatur et in ore habeatur, in eo tamen allegando sæpius aberratur: idque in rebus gravissimis

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 121, 122, 123. — (2) Concil. VI. Act. IL

déjà remarqué une partie; et pour abréger ce discours, nous remettons le reste à une autre occasion, comme beaucoup d'autres choses d'une égale conséquence, telles que sont celles qui regardent l'oraison vocale, la nature de la contemplation, celle des actions humaines et des épreuves, et les trois marques par lesquelles on connoît sa vocation pour passer de la méditation à la contemplation (1), et encore plusieurs passages de l'Ecriture, détournés de leur sens naturel à des interprétations nouvelles et inouies.

Nous ne pouvons assez nous étonner, que l'auteur ait gardé un si grand silence sur l'amour de reconnoissance envers Dieu et envers Jésus-Christ notre Sauveur, dans tout un livre sait exprès pour expliquer la persection du pur amour; comme si ce n'étoient pas là les plus puissans

quibus tota libri ratio nititur: quæ in antedictis ex parte indicata, brevitatis causă nunc quidem omitti, et in aliam occasionem, ut et alia multa differri placuit: quemadmodum et illa quæ spectant ad orationem vocalem, contemplationis, actuum humanorum, et probationum naturam, ac tres notas quibus à meditatione ad contemplationem vocatio dignoscitur, et varia Scripturæ loca à nativo sensu ad novum et inauditum translata.

Miramur præterea, altum esse in libro silentium de amore gratitudinis erga Deum et redemptorem Christum, cum de perfectorum amore agitur; tanquam hæc ad veram genuinamque charitatem inslam-

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. p. 145, 149, 155, 170, 171; p. 75, 77-

motifs pour exciter et pour enslammer la vraie et sincère charité; ou qu'ils sussent indignes de l'amour pur, ou que les parsaits dussent les négliger.

Nous ne sommes pas moins surpris, qu'en rapportant le décret du concile de Trente, où il définit, que l'espérance est bonne de sa nature, et que l'exercice en est convenable aux fidèles (1), il ait passé sous silence cette autre partie du même décret, que les plus parfaits et les plus saints, comme David et Moïse, ont été excités par ce motif; ce qui montre combien l'auteur s'est éloigné de la pensée du concile, qui enseigne dans la même session (2), « que la vie éternelle doit » être proposée comme récompense : tanquam » merces : à tous ceux qui persévèrent jusqu'à la » fin dans les bonnes œuvres, et qui mettent leur

mandam et excitandam minimè pertinerent, aut puro amori derogarent, aut à perfectis ea prætermitti oporteret.

Nec minus miramur, quod cum in libro laudatum fuerit decretum concilii Tridentini, spem per sese esse benam, ac bonis congruentem definientis, illud tamen prætermissum sit ex codem decrete, sanctissimos quosque ac perfectissimos, quales fuere David ac Moses, eo incitamento esse permotos: unde patet quantum auctor à Concilii mente recessorit, cum præsertim codem Concilio docente, omnibus bene operantibus usque in finem et in Deo sperantibus, ac

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 19, 21, 47, 143. Sess. V1, cap. 11 — (2) Ibid. cap. 16.

» espérance en Dieu: in Deo sperantibus »; et par conséquent à tous les justes et aux plus parfaits: motif propre à les faire agir, non comme des mercenaires, mais comme de véritables enfans, que la charité même pousse à rechercher l'héritage de leur père.

Il faut ajouter à cela, que les principes posés dans ce livre, tendent à montrer, contre l'intention de l'auteur, que par le moyen des actes directs le vice peut se trouver en même temps avec la vertu opposée; et à faire que, par un zèle déréglé pour la justice divine, l'ame acquiesçant à toutes les volontés de Dieu qui nous sont cachées, consente au décret plein et absolu de sa réprobation. Ensin, contre le précepte de l'apôtre, par l'esprit qui est répandu dans tout le livre, on réduit la piété à de vaines subtilités, et à des discours frivoles (1): on étousse les saints gémisse-

proinde optimo cuique et perfectissimo, vita æterna tanquam merces proponenda sit; quo motivo non mercenarii fiunt, sed filii paternæ hæreditatis ex ipså charitate studiosi.

Huc accedit, quod dogmata in libro tradita eo tendant (invito licet auctore) ut actuum directorum beneficio vitium cum virtute opposită stare possit; ut, dum anima justitize divinze przepostero studio, omnibus occultis Dei voluntatibus acquiescit, in plenam et absolutam reprobationem imprudens consentiat; et ut, quod vetat Apostolus, ad subtilia et vaniloquia deducamur.

<sup>(1)</sup> II. Tim. 11. 16.

mens de l'Eglise, qui, durant ce pélerinage, soupire après la patrie; et on met au rang des mercenaires un saint Paul, et tant d'autres saints martyrs, animés au milieu des tourmens par l'espérance bienheureuse, et demandant avec ardeur cette récompense.

Pour nous, qui nous proposons pour modèle les paroles saines (1) que nous avons entendues, et qui marchons sur les pas des saints qui nous ont précédés, nous ne pouvons faire consister la piété et la perfection chrétienne dans des pratiques absurdes et impossibles; ni faire un état et une règle de vie, des mouvemens extraordinaires qu'un petit nombre de saints ont ressentis en passant; ni réputer pour vraies volontés, et pour consentemens, les volontés et les consentemens où l'on se porte à des choses impossibles : c'est

Postremò Ecclesiæ peregrinantis atque in patriam suspirantis extinguuntur gemitus: Paulus et alii inter ipsa martyria expectantes beatam spem atque hoc lucrum reposcentes inter mercenarios ablegantur.

Nos verò formam habentes sanorum verborum, sanctorumque vestigiis inhærentes, rebus impossibilibus et absurdis christianam pietatem perfectionemque minimè metimur; nec insolitos affectus, quos pauci sanctorum parcè transeunterque effuderunt, confestim in regulam et in vitæ statum verti oportere credimus: neque has voluntates consensionesve quæ circa impos-

<sup>(1)</sup> II. Tim. 1. 13.

284 DÉCLARATION DE TROIS ÉVÂQUES. ce que nous ne pouvons prendre que pour des velléités, comme parle l'Ecole.

Telles sont les vérités que nous avons reçues de nos pères; c'est ce que nous avons dans le cœur, et que nous croyons devoir témoigner à toute l'Eglise. Donné à Paris dans le palais archiépiscopal, l'an mil six cent quatre-vingt-dix-sept, le sixième d'août.

Signé, † Louis-Antoine, Archev. de Paris. † Jacques-Bénigne, Ev. de Meaux, † Paul, Ev. de Chartres.

sibilia versantur, veras voluntates consensionesque, sed velleitates more Scholæ appellamus.

Hæc igitur vera à majoribus accepimus, hæc sentimus, hæc omnibus testata esse volumus. Datum Parisiis in Palatio Archiepiscopali, anno Domini 1697, die verò mensis Augusti sextà.

Signatum, + Lupavicus-Antonius, Arch. Parisiensis.

+ JACOBUS-BENIGNUS, Ep. Meldensis.

† Paulus, Episc. Carnotensis.

\*\*\*\*

## SOMMAIRE

# DE LA DOCTRINE

DU LIVRE QUI A POUR TITRE:

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

DES CONSÉQUENCES QUI S'EN ENSUIVENT; DES DÉFENSES ET DES EXPLICATIONS QUI Y ONT ÉTÉ DONNÉES.

En latin et en français.

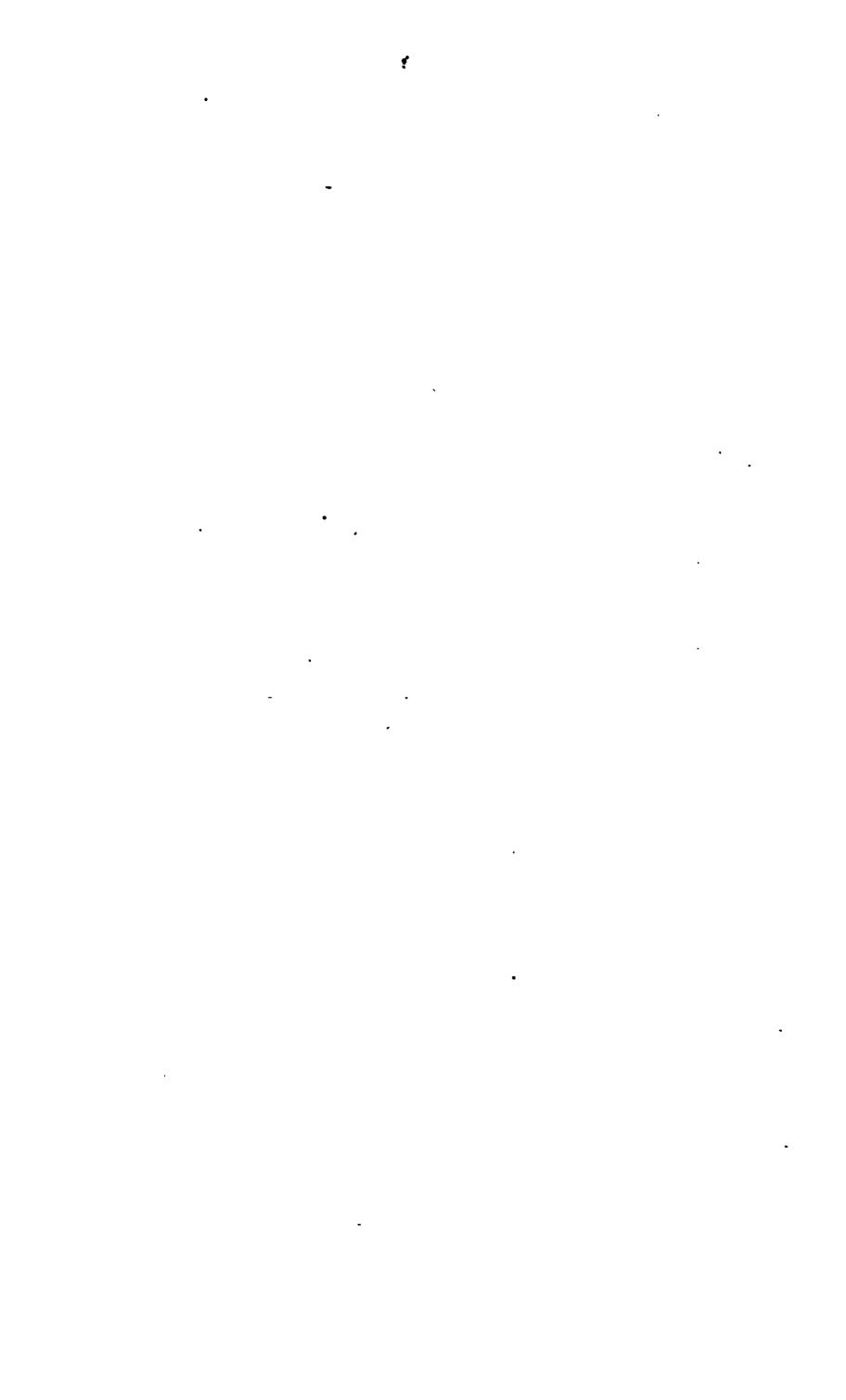

#### SOMMAIRE

# DE LA DOCTRINE

DU LIVRE QUI A POUR TITRE:

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

DES CONSÉQUENCES QUI S'EN ENSUIVENT; DES DÉPENSES ET DES EXPLICATIONS QUI Y ONT ÉTÉ DONNÉES.

Après que nous avons été contraints par l'auteur même, en nous appelant jusqu'à deux fois en témoignage et comme en garantie de sa doctrine, cet ouvrage. de déclarer au saint Siége, le plus simplement et le plus brièvement qu'il a été possible, notre sen-

### SUMMA DOCTRINÆ

LIBRI CUI TITULUS:

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

DEQUE COMSEQUENTIBUS, AC DEPENSIONIBUS, ET EXPLICATIONIBUS.

Posteaquam ab Illustrissimo ac Reverendissimo Antistite semel atque iterum in testimonium vocati, ac velut fidejussores dati, nostram de ejus libro sente tiam, qua simplicitate ac brevitate par erat, Sedi Apostolicæ necessariò prompsimus, hæc agenda restant:

Causa et partitio huPremièrement, sa doctrine étant proposée en abrégé, j'en déduirai plus au long les conséquences, que nous n'avons fait que toucher légèrement: ensuite, je rapporterai les défenses et les explications dont ce prélat se sert, sans dessein de l'offenser, dont je suis très éloigné.

Car, quoique ce prélat, que j'honore, semble vouloir mettre sa principale désense à me faire regarder comme sa partie et son accusateur; (ce que je ne puis taire, ni aussi le dire sans une extrême douleur) Dieu m'est témoin que toute ma vie je n'ai rien eu tant à cœur que son amitié, l'entretenir et y correspondre par toute sorte de moyens; sans que jamais il y ait eu entre nous la moindre division, si ce n'est depuis ce livre malheureux.

Il est inutile de rapporter les bruits que ce

primum, ut summa doctrinæ proposita, de consequentibus quædam à nobis delibata tantum, exponam fusius: tum, ut desensiones sive explicationes, quibus idem Antistes utitur, proferam, nulla acerbitate, nulle offensæ studio, quorum causes procul habeo.

Quanquam enim Antistes colendissimus (quod ego nec tacere, nec nisi summo dolore commemorare possum) in eo reposuit vel maximam defensionis partem, ut me adversarium, me in hac causa actorem prædicaret; testis est Deus, me nihil aliud toto vitæ tempore esse conatum, quam assidue, quoad fieri potnit, tertare benefactis, benevelentiam provocare, gratiam promereri, nulla vel in speciesa, aisi ex infelici libello, simultatis causa.

Qui liber statim atque est editus, ques concitarit

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. livre excita dès qu'il parut : mais l'abrégé de la doctrine qu'il contient, que j'ai réduite à ces principaux chefs, fera yoir la cause d'un soulèvement si général.

L'auteur s'étant proposé de conduire les ames, qu'il nomme parfaites, à faire volontairement le sacrifice de leur salut éternel, semble être arrivé maire de la à cette extrémité par ces degrés.

- П. Première partie: Somdoctrine du livre.
- 1. Que le mérite, la perfection, le salut, et le bonheur éternel, est cet intérêt, ce motif mercenaire que le pur amour rejette, et qu'il ne peut se proposer comme un motif pour s'exciter à servir et à aimer Dieu (1).
- 2. Que le désir du salut est bon, mais qu'il ne faut rien désirer que la volonté de Dieu (2).
- 3. Qu'il faut admettre l'indifférence pour tout le reste, même pour le salut et pour tout ce qui y

motus, referre nihil attinet : quæ autem turbarum causa fuerit, summa doctrinæ prodet, quæ his ferè capitibus continetur.

Libri enim auctor, ad devovendam ultro salutem zeternam, perfectas quas vocat animas adducturus, his velut gradibus ad ima et extrema devolvitur.

- 1. Meritum, perfectionem, salutem, seu felicitatem illustr. aucæternam, esse illud commodum, illud mercenarium, toris. quod purus amor excludat, nec pro motivo sive incitamento colendi et amandi Dei habeat.
- 2. Itaque desiderium salutis esse bonum; nec tamen desiderari oportere quidquam præter Dei voluntatem.
- 3. Ad cætera, et ad salutem ipsam, eoque conducentia, admitti indifferentiam: quæ omnia, subscribente
  - (1) Expl. des Maxim. etc. p. 10, 57, 135, etc. (2) P. 55, 226. Bossuet. XXVIII. 10

II. Prima pars scripti:summa doctrina

- a rapport (1): toutes propositions erronées et hérétiques, comme l'auteur même les a reconnues par sa propre signature (2).
- 4. Que la sainte indissérence admet des désirs généraux pour toutes les volontés de Dieu que nous ne connoissons pas (3).
- 5. Par-là s'ouvre la voie qui conduit l'ame à faire le sacrifice absolu de son salut éternel, même par un acquiescement simple et avec la permission du directeur: en sorte qu'une ame sainte fasse cet acquiescement simple à sa juste condamnation et réprobation par un désespoir involontaire et invincible (4).
- 6. Que les ames parfaites, comme celle de saint François de Sales, ont une persuasion invincible qu'elles sont en cet état, et par conséquent dans le désespoir; en sorte qu'il est inutile de leur proposer aucun moyen d'en sortir, pas même le

illustrissimo auctore, erronea, imò etiam hæretica judicentur.

- 4. Sanctá indifferentià admitti generalia desideria omnium latentium voluntatum Dei.
- 5. His aperitur via ad devovendam absoluto sacrificio, simplicique consensu, permittente etiam directore, salutem æternam: ita ut suæ justæ condemnationi ac reprobationi, ex involuntaria et invictissima desporatione, sancta etiam anima simpliciter acquiescat.
- 6. In hoc statu se esse perfectas animas qualis erat sancti Francisci Salesii, habere persuasum: adeoque eas esse desperatas, ut omnis ratio expediendæ salutis,

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 49, 50, etc. — (2) XXXIV Art. VIII et zi. — (3) P. 61. — (4) P, 87, 89, 90, 91.

dogme de la foi sur la volonté de Dieu de sauver tous les hommes (1).

- 7. Qu'alors l'ame est divisée d'avec elle-même, et que dans cette séparation elle conserve avec l'espérance parfaite un plein et parfait désespoir (2).
- 8. Que les ames ainsi désespérées expirent sur la croix avec Jésus-Christ, en disant : O Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé (3)?
- 9. Que par-là on reconnoît en Jésus-Christ un trouble involontaire, que la partie inférieure ne communiquoit pas à la supérieure (4).
- 10. Qu'il faut tellement abandonner à Dieu tout le soin de son salut, qu'on fait consister toute la perfection dans une pure attente de sa grâce; en rejetant tout ce qu'on fait de soimême, tout propre effort et toute industrie,

imò etiam prædicatio dogmatis fidei, ac divinæ bonìtatis in omnes effusæ, sit inutilis.

- 7. Tunc sieri separationem animæ à seipsa, in qua, cum spe persecta, desperatio plena et tota consistat.
- 8. Eo statu, animas etiam desperatas, cum Christo expirare in cruce, et cum eodem dicere: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?
- 9. Hinc admitti in Christo perturbationes involuntarias, quas pars inferior superiori non communicet.
- 10. Salutem autem omnem ita esse Deo permittendam, ut omnis perfectio in quadam divini auxilii expectatione ponatur: nulla proprii conatus, propriique laboris et industriæ habita ratione: imò piis
- (1) Explic. des Maxim. etc. p. 87, 88, 89, 90. (2) P. 90, 91, etc. (3) P. 90. (4) P. 122, etc.

- s'arrête volontairement, qu'à l'idée purement intellectuelle et abstraite de l'être qui est sans bornes et sans restriction: qu'elle ne se porte point d'ellemême à tous les autres objets, aux attributs divins absolus et relatifs, ni aux mystères de Jésus-Christ, sinon quand Dieu les lui présente pour objets, et qu'elle y est attirée par l'impression de sagrâce(2): d'où il arrive, qu'en deux temps différens les ames contemplatives sont privées de la vue distincte de Jésus-Christ même présent par la foi (3).
- 12. Que par-là on ôte aux vertus particulières leurs motifs qui n'excitent plus: en sorte qu'on n'est plus touché d'aucun motif que de celui du pur amour (4): on ne veut plus aucune vertu en

conatibus ad quemdam semipelagianismum relegatis.

- voluntariè quidem, non nisi in abstractissimà et illimitatissimà entis ratione versari: ad cætera, hoc est ad attributa divina, absoluta et relativa, atque ad Christi mysteria contemplanda, non ultro prosilire, nec nisi instinctu Dei moventis impelli: quo etiam fiat, ut duobus in statibus animæ perfectiores Christo distinctè viso ac per fidem præsente priventur.
- 12. His etiam sieri, ut singulis virtutibus sua incitamenta tollantur: neque ullum, nisi unum, motivum puri amoris relinquatur: neque ulla virtus expetatur

<sup>(1)</sup> Expl. des Max. etc. p. 97, etc. — (2) P. 186, 187, 189, etc. — (3) P. 194, 195, 196, etc. — (4) P. 272.

- DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMERAI. 293 tant que vertu; et on en rejette de l'état des parfaits les pratiques de vertu (1).
- 13. On ajoute ces autres propositions: qu'un amour impie et sacrilége, comme l'amour de pure concupiscence, peut préparer à la justice et à la conversion (2).
- 14. Que, selon saint Augustin, l'amour d'espérance, qui ne vient pas du principe de la charité, vient de la capidité (3).
- 15. Ensin, que l'amour justissant qui recherche la gloire de Dieu principalement et présérablement à tout, est néanmoins un amour intéressé, s'il est excité par le motif du bonheur éternel, quoique rapporté et subordonné au motif principal et à la fin dernière qui est la gloire de Dieu (4).

Ces propositions, et tant d'autres répandues

ut est virtus; et ut praxis ususque virtutum à perfectorum statu arceatur.

13. Huc accedunt alia: nempe quòd amor impius ac sacrilegus, qualis est amor puræ concupiscentiæ, inter ea collocetur, quæ ad justitiam præparent.

14. Quòd amor spei non proveniens à charitate, secundum sanctum Augustinum, ad vitiosam pertineat cupiditatem.

15. Denique, quòd amor justificans, ac divinæ gloriæ postpositis omnibus adhærescens, sit tamen mercenarius, sì felicitatis æternæ etiam subordinata ac minus præcipua ducatur illecebra. Quæ, aliaque permulta

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 224, 225, 253. — (2) P. 12. 20, etc. — (3) P. 7, 8. — (4) P. 9, 14, 15.

dans tout le livre, font qu'il ne peut recevoir aucune explication ni correction.

La source du mal est (ce que la vérité, la nécessité, et le salut de l'Eglise nous force de dire, même contre un tel ami) que l'auteur, homme très-subtil, se flattant de bien entendre les mystiques (1), et croyant avoir parlé mieux qu'eux tous de la vie spirituelle et des voies intérieures, est tombé dans ces erreurs très-grièves et très-manifestes, sans qu'il ait été possible de l'en retirer par aucun moyen; ce que ses amis et ses confrères n'ont pu voir sans une douleur extrême.

Mais le comble de l'erreur est, qu'ayant entrepris de parler de l'oraison de quiétude (2), il a été obligé d'avouer que « très-peu d'ames y » sont appelées et y peuvent atteindre, et même

per totum librum fusa, eum inemendabilem et inexcusabilem efficiunt.

Caput autem omnis mali est, (quod adversus amicissimum dicere, veritas ac necessitas et salus Ecclesiæ postulat) virum subtilissimum, dum se a mysticis intelligi, et plerisque eorum diligentius de re spirituali ac vità interiore dicere gloriatur; in hos gravissimos ac notissimos errores impegisse, neque ab iis ulla se ratione dimoveri passum, magno nostro et collegarum amicorumque luctu.

Accessit ad cumulum, quod de oratione quietis dicere aggressus, negare non potuit, quin ad eam paucissimis tantum aditus et vocatio pateret, reliquis

<sup>(1)</sup> Avertiss. p. 28. - (2) Expl. des Max. etc. p. 203, 204.

pu nier une maxime aussi certaine et aussi évidente. Et néanmoins qui ne s'étonnera qu'il n'ait pas vu les conséquences qui s'en ensuivent; en faisant surtout consister cette oraison dans l'amour très-pur, très-saint et très-parfait (2)? ce qui l'a réduit à cette extrémité, de reconnoître que tous les chrétiens, pas même les plus saints, ne sont point appelés à la perfection chrétienne qui consiste dans l'amour : au grand mépris du nom chrétien, de la vocation chrétienne et de l'Evangile.

Voilà l'abrégé de la doctrine de l'auteur : conforme aux propositions de Molinos condamnées par le saint Siége, et surtout à la vii, xii, xxxi,

etiam sanctissimis maneret inaccessa; quod vitæ spiritualis auctores uno ore confirmant: hæc, inquam, certissima et evidentissima negare non potuit. Cæterum nescio quo pacto non vidit quæ hinc essent consectanea: quippe qui eam orationem in purissimo ac sanctissimo perfectissimoque amore collocarit; unde conjectus est in eas angustias, ut fateri cogeretur, non christianos omnes, non etiam sanctissimos, vocari ad christianam perfectionem, quæ in amando consistat: magnå christiani nominis, christianæ vocationis, et Evangelii contumeliå.

Hæc igitur viri illustrissimi summa doctrinæ est: quæ quàm consentiat Molinosi propositionibus à Sede apostolica condemnatis, præsertim verò v11, x11, xxx1,

<sup>(1)</sup> Avertiss. p. 3, 4, dans le liv. p. 34, 35, 261. — (2) Ibid. p. 16, 23, dans le liv. p. 34, 35, 64, 261, 271, 272, etc.

xxxv, et aux autres maximes censurées pareillement dans ce docteur et dans ses sectateurs, qu'il est inutile de rapporter; puisque la chose parle d'elle-même, et qu'elle est clairement démontrée dans notre Instruction sur les états d'oraison.

III. Seconde écrit : Des conséquences, et premièrement des actes vicieux joints ensemble avec la vertu.

Venons maintenant aux conséquences. Car partie de cet nous n'estimons pas seulement ce livre pernicieux, parce qu'il enseigne une doctrine contraire à la foi catholique: mais bien plus, parce qu'il conduit, ceux qui n'y prennent pas garde, à des choses encore pires, et que l'auteur a lui-même désavouées.

> En voici un exemple évident : que par les actes directs et réfléchis l'ame est divisée d'avec elle-même, en sorte que dans cette séparation elle conserve en elle à la fois l'espérance parfaite dans l'acte direct, et un plein et parfait désespoir dans l'acte réfléchi; comme on vient de voir dans

> xxxv, aliisque dogmatibus, quæ in eodem Molinoso et asseclis meritò reprehenduntur, hîc conticescimus; cùm id, et res ipsa testetur, et ex nostro tractatu de Statibus Orationis facile appareat.

III. Secunda pars scripti: de consequentibus: de vitiosis actibus unà conjunctis.

Jam ergo de consequentibus pauca dicamus. Neque enim hunc librum eà duntaxat nomine exitiosum putamus, quòd catholicæ sidei adversa doceat; sed eò vel maximè, quòd ad pejora quoque, ipsique auctori ac primium improbata, deducat incautos.

> Tale profectò istud est: animam per actus directos et reflexos ita in duas partes esse separatam, ut consistant in ea simul et in actu directo persecta spes, et in reflexo plena desperatio, ut est suprà positum; quo ritu modoque, et cum perfecta fide, plenus perfectus-

DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMBRAI. 297 cet écrit (1). Que de la même manière le plein et parfait consentement à l'insidélité se pourra trouver dans l'ame avec la foi parfaite; et que la victoire sur la tentation dans l'acte réfléchi ne chasse point le péché auquel l'ame est sollicitée : ce qui ayant lieu également dans toute autre sorte de crimes, il s'ensuit que les vertus peuvent être ensemble avec tous les vices qui leur sont opposés: ce qui ouvre la porte aux abominations, que notre auteur déteste, je l'avoue, dans Molinos, avec toute l'Eglise; et que néanmoins il établit par la force de ses principes, et par les conséquences claires et évidentes qui s'en ensuivent.

C'est ce que disoit le prophète : « Les œuss de » l'aspic sont éclos, et de ce qui a été couvé il en » sortira une vipère (2) ». Il est vrai que notre auteur rejette avec horreur les conséquences qui suivent de l'acquiescement simple à sa juste con- de la damnadamnation (3), qui sont non-seulement la cessa- tion.

Du consentement à la

IV.

haine de Dieu, et des autres effets

que consensus in infidelitatem constet, ac tentatio in actu reflexo victrix non excludat vitíum illud ad quod animum impellit : quod cum ad omne flagitii genus pateat, cum omnibus vitiis conjunctæ virtutes oppositæ permanebunt: unde existent illa probrosa, quæ in Molinoso cum totà Ecclesia noster detestatur quidem; vi tamen decretorum suorum, certæque et perspicuæ consecutionis, inducit.

Hoc igitur est, quod Propheta dicebat: Ova aspidum superunt, et quod confotum est, erumpit in regulum: noster quidem horruit consecutiones eas, quæ ex con- Dei, alisque sensu simplici in damnationem oriuntur: nempe, ut damnationis

IV. De consensu in odium

(1) Ci-dessus, n. 2. propos. 7. — (2) Is. Lix. 5.—(3) Expl. des Maxim. etc. p. 91, 92.

tion de l'amour de Dieu, mais même sa haine : et néanmoins ces conséquences suivent de ce principe. Car, puisque ceux qui acquiescent à leur juste réprobation, le sont par un zèle insensé pour la justice divine, il faut nécessairement qu'ils la prennent telle qu'elle est en esset en elle-même, et non comme ils se l'imaginent. Or la justice divine considérée en soi a cet effet, d'ôter aux damnés tous les moyens d'aimer Dieu, en les abandonnant tellement à eux-mêmes, qu'ils haïssent même la perfection de son être et sa bonté infinie : ce qui est le plus dur châtiment de la justice vengeresse de Dieu sur les impies. Mais quelque horreur qu'aient nos mystiques, de ces choses, ils ne peuvent s'empêcher d'y donner lieu, et d'établir par des conséquences les abominations qui leur sont le plus en horreur. Ainsi, en fomentant comme un mauvais germe les principes du molinosisme; sans y prendre garde et sans le savoir,

non modò à Dei amore cessetur, sed etiam ut odio sit Deus: at interim ista ex ipso principio consequentur. Qui enim consentiunt in reprobationem justam, cum id præpostero divinæ justitiæ studio faciant, eamdem consectentur necesse est, ut in se vivit vigetque; non ut eam animo fingunt et informant. Ut autem in se est, omnia à damnatis aufert, quibus ament Deum: eosque ita permittit sibi, ut odio habeant ejus perfectionem, bonitatemque summam; quod vel est acerbissimum divinæ justitiæ impios persequentis effectum: quæ quantumlibet nostri horreant, tamen prohibere non possunt, quominus dent locum secuturis; quæque horrent vel maximè, ipså consecutione pariant. Sic ergo, dum Molinosismi semina ac principia fovent,

DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMBRAI. 299 ils ne produisent que des choses venimeuses et empoisonnées.

De là vient aussi le fanatisme encore plus pernicieux. Car, puisque l'on borne le devoir du tieme. directeur à laisser faire Dieu, et qu'on lui défend de « parler jamais du pur amour, que quand » Dieu par l'onction intérieure commence à ou-» vrir le cœur(1) »: il s'ensuit qu'on ne peut appliquer à cet amour, auquel consiste la perfection chrétienne, cette parole de l'apôtre: « La foi » vient par l'ouïe, et l'ouïe par la parole de Jé-» sus-Christ»; ni celle-ci: « Comment croiront-» ils en celui qu'ils n'ont pas ouï? mais comment » écouteront-ils, si on ne les prêche (2) »? D'où il faut conclure, que s'estimant très-parfaits dans leur esprit, ils s'imaginent être mus par inspiration, et n'avoir plus besoin de se conduire par la parole de Dieu, ou qu'ils prennent pour direc-

incauti et nescii, non nisi venena pestesque excludunt.

Hinc etiam periculosissimo fanatismo locus. Cùm enim directorum officium eo contineri coercerique doceatur, « ut Deum agere sinant, neque unquam de puro amore disserant, nisi præeunte Deo et cor aperiente per interiorem unctionem »: hinc profectò fit, ut ad illum amorem, quo christianæ vitæ perfectio constat, non pertineat illud: « Fides ex auditu, » auditus autem per verbum Christi » : nec illud: « Quomodo credent ei, quem non audierunt? quomodo autem audient sine prædicante »? Ex quo consequitur, ut non Dei verbo se regi, sed instinctu agi putent, seque suo spiritu perfectissimos cogitent, aut directorem: sequantur eum, quem pari impeta

(1) Explic. des Maxim. etc. p. 35. — (2) Rom. x. 14, 17.

V. Du fanatisme.

V. De fanatismo. teur celui qu'ils croient agité par un semblable transport : ce qui est le pur fanatisme, justement attribué à Molinos et à ses sectateurs, rejeté au contraire par notre auteur (1), et que néanmoins il a établi par une conséquence nécessaire.

Il faut ici rapporter ce que nous avons dit des objets, autres que l'idée purement intellectuelle et abstraite de l'être infini (2): lesquels, selon l'auteur, sont présentés à notre esprit par une impression particulière de la grâce et non volontairement: d'où il arrive que les ames ne s'occupent plus de ces objets par leur propre choix, mais parce qu'elles y sont mues par impulsion.

Il faut encore rapporter au fanatisme les propositions que nous avons citées (3), où sont exclus tous actes de propre effort et de propre industrie. Aussi ces actes sont-ils tellement embrouillés, et embarrassés de tant de difficultés par l'auteur

rapi et instigari credant; qui merus putusque fanatismus est, Molinoso ejusque asseclis meritò imputatus:
et à nostro quidem auctore improbatus; sed interim
per necessariam consecutionem invectus.

Eodem pertinent suprà memorata, de objectis, præter abstractissimam rationem entis; peculiari instinctu nec voluntariè in animum inferendis: quo fit, ut ad pleraque objecta, non voluntarià electione, sed impetu moveantur.

Item huc spectant alia quoque suprà memorata, de excludendis actibus propriæ industriæ, propriique conatus: qui sanè actus in auctoris articulo xi tot diffi-

<sup>(2)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 68. — (2) Ci-dessus, n. 2. — (3) Ibid.

dans l'article xi de son livre (1), qu'il semble ne les avoir proposés aux prétendus parfaits que pour leur inspirer la pensée d'abandonner le soin de leur salut, et de se laisser emporter par leur instinct. L'exception alléguée du cas du précepte est vaine, puisque ce cas est très-rare dans les préceptes affirmatifs; et qu'à peine a-t-il lieu dans quelques momens de la vie, en sorte que dans les autres temps, les ames s'imagineront être entraînées par un ravissement divin, et ne se voudront plus conduire par raison ni par prudence.

Cette doctrine est appliquée par l'auteur aux actes même réfléchis (2), qui sont les plus fréquens et les plus libres de la vie chrétienne. Il veut que l'ame soit indifférente à les produire; en sorte que, hors le cas du précepte, qui est trèsrare, comme on a dit, elle ne puisse réfléchir sur elle-même et sur ses propres pensées, que quand

cultatibus impediti intricatique prodeunt, nihil ut sit propius, quam ut illi qui perfecti videri volunt, curam omnem sui abjiciant, seque instinctu agi sinant: vanaque est exceptio de præcepti casu, qui in præceptis affirmativis est rarissimus, ac vix unquam ad certa momenta revocandus: quo fit, ut animæ in aliis quibusque momentis, non se ratione aut prudentia, sed impetu rapi putent ac velint.

Quod etiam protenditur ad reflexos actus, quæ pars est vel maxima, eaque liberrima christianæ vitæ: ad quos actus scilicet anima per sese indifferens habeatur, et extra præcepti casum, qui, uti prædictum est, sit infrequentissimus, ad seipsam in se suaque cogitata

<sup>(1)</sup> Expl. des Max. etc. p. 95, 97, 99, etc. - (2) P. 117, 118.

elle s'y sent attirée par une impression particulière de la grâce, sans se servir presque jamais de son propre choix, de son propre effort, ni de l'excitation de sa propre volonté; mais en arrêtant tous les actes réfléchis, et les tenant comme en suspens dans l'attente de l'impression divine: ce qui accoutume les ames foibles, mais séduites par cette vaine apparence de perfection, à attribuer tous leurs mouvemens et toutes leurs imaginations à l'impulsion divine, et à l'attendre dans toutes leurs actions.

VI. Des autres conséquences. Mais quelle illusion est celle-ci, d'accoutumer les ames à regarder comme intéressés les saints gémissemens de l'Eglise, pressée dans cet exil du désir de posséder son époux au milieu des joies du ciel? d'estimer un saint Paul mercenaire, lorsqu'il est avide du bonheur d'être avec Jésus-Christ (1), comme d'un gain qui anime son espé-

reflectendam, solo gratiæ attractu impellatur, nullo ferè relicto proprii consilii, propriique conatûs, et excitatæ propriæ voluntatis officio; sed cohibitis reflexis actibus, et à divini instinctûs expectatione suspensis: quibus omnibus imbecilles animæ, delusæ scilicet vanæ perfectionis imagine, suos motus et instinctus Deo impulsori imputare, ejusque impulsum expectare assuescant.

VI.
De aliis consecutionibus.

Jam illud quam noxium assuescere animas, ut Ecclesiam ad cœli gaudia et sponsi amplexus assiduè suspirantem, putent mercenariam: Paulum mercenarium, Christum lucrifacere cupientem, et huic lucro inhiantem: martyres mercenarios, qui cum eodem Paulo jam delibati, ac tempore resolutionis instante, in mer-

<sup>(1)</sup> Philipp. 1. 21, 22, 23.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. . 303 rance: et les martyrs mercenaires aussi, lorsque se voyant, avec le même saint Paul (1), des victimes destinées à la mort et prêtes à être immolées, ils se sentent plus puissamment excités par la récompense prochaine? Par la même raison, il faudra encore écouter comme intéressée cette parole de saint Ignace, lorsque s'animant à irriter contre soi-même les bêtes auxquelles il étoit condamné, il disoit: « Je sais ce qui m'est avanta-» geux »: par où ce saint homme excitoit en son cœur ce noble intérêt de posséder Jésus-Christ. Il y a un semblable inconvénient à réputer mercenaires tous les saints lorsqu'ils s'écrient en mourant: « Seigneur, je remets mon ame entre vos » mains »: et encore: « Seigneur Jésus, recevez mon esprit »: et encore : «Les justes attendent » que vous me donniez ma récompense » : et tant d'autres paroles, poussées par le mouvement d'un saint et chaste amour. Que si les ames méprisent ces sentimens, si elles ne trouvent en Dieu et en Jésus-Christ d'autre nourriture de leur piété, que

cede cogitanda et quærenda toti sint: mercenarium etiam istud Ignatii, provocaturi feras, ac dicentis: Quid mihi prosit intelligo; quò utilitas illa possidendi Christi maximè commendatur: mercenarios denique omnes, qui morientes illud exclament: In manus tuas, Domine: et illud: Domine Jesu, suscipe spiritum meum: et illud: Me expectant justi, donec retribuas mihi: et alia ejusmodi, non nisi à puro castoque amore dictata. Quæ si animo vilescant; si præter unam entis, illimitatam abstractissimamque rationem, nilill

<sup>(1)</sup> II. Tim. 1v. 6, 7, 8.

la seule idée purement intellectuelle et très-abstraite de l'être infini; enfin si Jésus-Christ même leur tourne à dégoût : que reste-t-il autre chose, contre le dessein de l'auteur, mais par des conséquences certaines, que d'établir le déisme, ce qu'à Dieu ne plaise, en éteignant tous les sentimens de la piété chrétienne, ou en la faisant consister dans de vains discours et dans des pointilles? Ce n'est donc pas en vain que l'Eglise romaine, mère des Eglises, s'est élevée avec tous les gens de bien contre ces nouvelles imaginations, et qu'elle a cru qu'elles mettoient la foi et toute la religion en péril.

VII. Troisième des explica-

Il est temps maintenant de répondre aux noupartie de cet velles défenses, que l'auteur répand dans le puouvrage: Des blic. Car on n'entend parler que de ses lettres qui sont entre les mains de tout le monde, et surtions de l'au- tout de celle qu'on dit être écrite à un ami, dont teur: et pre- voici l'abrégé (1): « Que toute sa doctrine se ré-

> est in Deo vel Christo quod sapiat; denique si Christus ipse fastidio est: quid superest, nisi ut, reluctante licet auctore, tamen ex consequentibus, quidam (quod absit) deismus inolescat, et christiana pietas extinguatur, aut in vaniloquiis et argutiis collocetur? ut non frustrà adversus nova ista commenta boni omnes, ipsaque Ecclesia Romana mater Ecclesiarum insurgat, ac de summa fidei ac religionis agi credat.

VII.

Jam defensionem illam aggrediar, quam auctor Tertia scripti pars : de spargit in vulgus. Currunt enim, per ora et manus,
pti pars : de defensioni- ejus epistolæ, ac præsertim illa quæ ad amicum scripta bus, et expli- merhibetur, cujus quidem summa est: Omnem doctri-

<sup>(1)</sup> Lettre du 3 août 1697.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. » duit à deux points: le premier, que la charité mièrement » est un amour de Dieu pour lui-même, indé- de ses dé-» pendamment du motif de la béatitude qu'on » trouve en lui : le second ; que dans les ames » parfaites c'est la charité qui prévient et anime » toutes les vertus, et qui en commande les actes » pour les rapporter à sa fin, en sorte que le » juste de cet état exerce alors d'ordinaire l'espé-» rance et toutes les autres vertus avec tout le » désintéressement de la charité même ». Sur quoi nous remarquons d'abord, que l'auteur se traite trop favorablement, puisqu'avec tant de

Car, pour commencer par la définition de la charité, dont toute l'Ecole convient, j'avoue partie de la

grièves erreurs, il réduit la question à deux

chefs, et laisse les autres qui ne sont pas moins

importans. Mais nous allons faire voir en peu de

mots, que la désense même qu'il tire de là est

Première

nam suam duobus contineri: primum, ut concedatur cationibus: charitatem esse amorem Dei in se, à beatitudinis studio ac primum absolutam: alterum, ut item concedatur, in perfectis de defensioanimabus plerumque charitate præveniri et incitari virtutes omnes, maximè verò spem; quæ ab ea imperata, haud magis mercenaria quam ipsa sit charitas. Quâ in re id statim animadvertimus, auctorem nimis favere sibi; quòd tot ac tantis erroribus implicitus, ad duo tantum capita quæstionem redigat; reliqua haud minus gravia prætermittat. Et tamen ad cumulum, ex his ductam desensionem, ut falsissimam, ita vanissimam esse paucis conficimus.

Nam quod attinet ad charitatis definitionem illam, quam Schola communiter tradit, plane confitemur desensionis:

VIII. Prima pars

Bossuet. XXVIII.

également vaine et fausse.

la charité désintéressée, et exempte la béatitude.

désense: De qu'elle regarde Dieu en soi-même, comme l'objet de notre amour absolu et sans aucun rapport à nous, et par conséquent indépendamment du du mouif de motif même de la béatitude : ce qui fait que la même Ecole propose l'espérance comme mercenaire de sa nature, et ayant en vue la récompense comme son motif; au lieu qu'elle définit la charité comme désintéressée, parce que, toute enflammée de la beauté des perfections divines, elle ne se laisse toucher d'aucun désir de la récompense : cette doctrine est enseignée presque par toute l'Ecole, et surtout par Scot et ses disciples, de sorte qu'elle ne peut être condamnée en aucune manière. L'auteur donc, mettant en ce point toute sa confiance, se plaint d'être inquiété et accusé sur un sentiment qui lui est commun avec les scolastiques : mais il se joue visiblement des théologiens.

Et premièrement il est certain que la définition

narià, atque à beatitudisolutà.

de charitate ejusmodi esse, ut Deum in seipso spectet et diligat non merce- amore absoluto, ac libero ab omni respectu ad nos, adeoque à studio ipsius beatitudinis: quo sit, ut eadem nisstudio ab- Schola spem quidem ex se mercenariam esse decernat, ut quæ mercedi studeat; charitatem verò haud mercenariam esse definiat; ab illo quippe studio liberam, et una Dei perfectione flagrantem : quod nemo condemnare possit, cum sità tota ferè Schola, ac maximè Scoti Scotistarumque traditum. His igitur confisus auctor, notari et accusari se deplorat pro eâ sententiâ, quam cum tota ferè Schola communem habeat : sed palam illudit theologis. ·

Primum enim, eam qua se tuetur definitionem cha-

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. de la charité, dans laquelle il met sa désense, ne regarde aucunement la question que nous avons à traiter ensemble. Car qu'est-ce que les théologiens veulent ici désinir, si ce n'est la charité commune à tous les saints et à tous les justes? Or ce n'est pas là de quoi il s'agit présentement: il s'agit de savoir ce que c'est que cet amour pur, dans lequel notre auteur fait consister l'état des parfaits: on demande si cet amour pur, tel que l'auteur le propose, est plus parfait que la charité commune par laquelle nous sommes justifiés: on demande quel est cet amour pur : et il n'est nullement question de la charité commune à tous. C'est donc imposer aux théologiens, que de recourir à la notion commune de la charité; c'est se chercher des partisans contre la vérité de la chose; et cette désense est une illusion maniseste.

J'ajoute que c'est détruire ce qu'on avance

ritatis, ad quæstionem nostram minimè attinere certum. Quid enim est illud, quod hic theologi definire
satagunt? profectò nihil aliud, quam illam communem justis sanctisque omnibus charitatem: at de illa
nihil nunc quæritur: omnino quæritur de amore illo
puro, quo perfectorum statum constitui contendit
auctor: deturne ille amor, communi qua justi sumus
charitate perfectior, qualem ille fingit, quæritur;
quis ille sit quæritur: de illa charitate communi nihil
omnino quæritur. Quars, cam ad communem notionem charitatis provocat, imponit theologis, patronos
sibi quærit præter rei veritatem; ejusque defensio
mera ludificatio est.

Deinde, id quod ipse assumit ad defensionem, idem

pour sa justification. Car l'auteur se plaint que nous ne reconnoissons point cette charité désintéressée qui justifie les sidèles: et c'est lui-même, au contraire, qui dans tout son livre nous donne comme intéressée la charité justifiante (1); en mettant son amour pur ou désintéressé dans un degré plus haut, qu'il n'attribue qu'aux parsaits: ce qui le sait tomber lui-même, et non pas nous, dans l'erreur qu'on vient de voir, et se combattre de ses propres armes: tant sa désense est vaine et illusoire.

Ensin, il n'entend pas même la désinition qu'il prend pour le sondement de sa désense. Car quand les théologiens disent que la charité ne regarde que Dieu en soi-même, sans aucun rapport à nous; c'est en le considérant comme son objet, qu'ils appellent spécifique : en sorte qu'ils

ipse labefactat. Conqueritur enim non agnosci à nobis charitatem illam non mercenariam, que fideles justificet. At contrà is ipse est, qui justificantem illam charitatem toto passim libro vocet mercenariam: amorem verò purum seu non mercenarium altiore reponat loco, et perfectissimis tantum attribuat; quo fat, ut in id quoque, quo se tutum velit, non nos utique, sed ipse, ipse, inquam, impingat: usque adeo vana ac ludificatoria ejus defensio est.

Denique, ne quidem intelligit definitionem illam, qua vel maxime nititur. Sic enim tradunt theologi, charitatem uni Deo in se spectato esse deditam, nullo respectu ad nos; ut id ad specificum, quod aiunt, ob-

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. p. 14, 15.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. sont tous d'accord, sans qu'aucun ose le nier, qu'en même temps les bienfaits de Dieu qui se rappoi tent à nous, nous sont une source inépuisable d'amour et nous excitent par des motifs très-pressans, quoique moins principaux, à aimer de plus en plus cette excellence infinie: ainsi, pour parler dans la rigueur et dans la précision scolastique, il suffiroit à la charité d'avoir pour objet Dieu très-bon en soi, qui est son objet spécisique, sans lequel la charité ne peut être: mais dans la pratique la charité embrasse tout, elle nous présente Dieu tout entier, si l'on peut parler ainsi, comme très-bon en soi, et comme très-bienfaisant envers nous par cette plénitude de bonté: enflammés par tous ces motifs nous nous écoulons en lui, nous nous y attachons, et nous y demeurons collés sans que nous puissions être arrachés de cette source de bonté aussi féconde

jectum unicè referri velint: non interim negent, imò uno ore fateantur omnes, divina beneficia quæ nos respiciant, ad illam excellentiam infinitam magis magisque diligendam, secundaria quidem, sed tamen maxima incentiva, et amandi fomitem inextinctum ministrare: ut, scholasticè quidem et speculativè, charitati sufficiat Deus in se excellens et optimus; quod est objectum specificum, sine quo ipsa charitas stare non possit: cæteràm ipso usu, et in praxi, ut aiunt, valeat illa complexio, qua Deum totum, si ita loqui fas est, et ut est in se optimus, et ut ex illa quoque bonitatis plenitudine erga nos beneficentissimus, consectati, in eum colliquescimus, ipsi adhæremus, ipsi conglutinamur; nec ab illo tam perfectæ quam

que parfaite. Ainsi ce que dit l'Ecole dans la définition de la charité, qu'elle se porte à Dieu sans aucun rapport à nous, doit s'entendre par abstraction et non par exclusion; parce qu'on peut bien ne pas penser, à cette bonté répandue de toutes parts, mais non en exclure la considération si capable d'enslammer notre amour, et en qui se réunissent tous nos biens comme dans leur source.

Gardons-nous donc de croire, que les écoles chrétiennes puissent retrancher d'entre les motifs de la charité, celui qui semble mis exprès à la tête du précepte même de l'amour de Dieu, quoiqu'il se rapporte si fort à nous : « Tu aimeras » le Seigneur ton Dieu (1) » : et celui-ci, qui ouvre le cœur à l'amour : « afin qu'il te tourne à » bien » : et cet autre, qui est une suite de l'amour de Dieu envers nous : « et néanmoins le

profluz bonitatis fonte, divelli nos patimur. Quo fit, ut istud, nullo respectu ad nos, in Scholz definitione positum, abstractivè quidem, non autem exclusivè intelligi oporteat: nec omitti debeat etiam à perfectis, suo tempore et loco, ad inflammandum amorem, effusissima illa beneficentia Dei, que cum divino bono bona nostra omnia complectatur.

Absit autem à nobis, ut scholæ christianæ in eam abeant sententiam, quæ ab incentivo charitatis prohibeat istud, in ipso capite præcepti charitatis tam diserté positum, maximo respectu ad nos: Diliges Dominum Deum tuum: et illud præparatorium: ut bene sit tibi: et istud consectaneum: et tamen patri-

<sup>&#</sup>x27; (1) Deuter. vi. 5, 18.

bus tuis conglutinatus est Dominus... Ama ergo Dominum Deum tuum. Absit, ut Redemptor Christus,
quod esset impium, à christianæ charitatis ratione arceatur: aut ad illam inflammandam vacare credatur
istud: Sic Deus dilexit mundum: et istud: Nos ergo
diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos:
et istud: Cui minus dimittitur, minus diligit: incentivo amoris, quo justificata peccatrix est, cum ipså
beneficentia clarè distinctèque conjuncto. Absit, ut
sponsa, tota in amplexus ruens, et Christi sitiens, ideo
minus casto amore fungatur, atque inter mercenarios
ablegetur: quæ absurda et infanda, si quis in veram

<sup>(1)</sup> Deuter. x. 15. xi. 1. — (2) Joan. 111. 16. — (3) I. Joan. 14. 19. — (4) Luc. VII. 47.

vraie piété dans des nouveautés si étranges, se déclare non-seulement ignorant dans la sainte Ecriture, mais encore ingrat, sans cœur, sans humanité, et incapable des sentimens de l'amour même.

Saint Augustin, bien éloigné de ces pensées, rapporte cent et cent fois le désir même de voir Dieu, à l'amour chaste et gratuit : et si l'on souffre que ces beaux endroits soient détournés par de vains raffinemens, cette pure et ancienne théologie s'évanouira avec les maximes et les principes de ce Père : cette belle distinction des choses dont on peut user, et de celles dont on doit jouir, disparoîtra, quoiqu'enseignée par ce saint docteur, et posée depuis par le Maître des Sentences, par ses interprètes, et par tous les scolastiques, pour fondement de la théologie : et la définition même de la charité, que saint Augustin nous a donnée (1), et que saint Thomas a ré-

genuinamque pietatem induxerit, non tantum Scripturarum imperitus, sed etiam ingratus, excors, humanitatis expers, ipsiusque amoris nescius habeatur.

Non ita Augustinus, millies ad castum gratuitumque amorem referens ipsum potiundi Dei desiderium: quos locos sì torqueri vanis sìnamus argutiis, jam ipsa cum Augustini decretis atque principiis antiqua purissimaque theologia evanescit: evanescit illa distinctio rerum utendarum ac fruendarum, quam ab eodem Augustino promptam Magister et interpretes, hoc est scholastici omnes, pro certo fundamento posuere: ac nequidem valeat illa definitio charitatis, quam idem

<sup>(1)</sup> S. Aug. de Doct. christ. lib. 111, cap. x, n. 16; t. 111, col. 50.

pétée après lui (1), qui porte qu'elle n'est autre chose qu'un mouvement de l'ame pour jouir de Dieu pour l'amour de lui-même, ne demeurera pas sans atteinte.

Mais on ne peut croire que la théologie scolastique soit différente de celle des saints Pères d'où elle tire son origine. Saint Thomas est tout-à-fait de notre sentiment: saint Bonaventure de même: tous deux sont purs augustiniens: Scot, qui semble s'éloigner d'eux (2), convient néanmoins avec eux dans le principe; car à l'objet principal de la charité, qui est l'excellence de Dieu, il joint de seconds motifs qui nous attirent à l'amour de Dieu, parce qu'il nous aime, qu'il nous rend amour pour amour, et nous donne des preuves de son amour, dans la création, dans la rédemption, et dans la béatitude éternelle qu'il nous des-

sanctus Augustinus tradidit, ac sanctus Thomas repetiit, « motus animi ad fruendum Deo propter seip- » sum ».

Neque par est, ut credamus scholasticam theologiam à Patrum theologia, hoc est à suis sontibus discrepare: sanctus Thomas totus noster est: sanctus Bonaventura noster; ambo Augustini toti sunt: quin etiam Scotus ab iis dissentire visus, summa ipsa convenit: cumque primario charitatis objecto, quæ Dei excellentia est, conjungit secundarias rationes objectivas, allicientes ad amandum Deum; quòd amet, quòd redamet, seque amare demonstret, sive creando, sive reparando, sive disponendo ad beatificandum: quæ

<sup>(1)</sup> S. Thom. 2. 2. q. 23. art. 2. Sed contrà. — (2) Distinct. 27. q. unic. n. 8.

tine : ce qui est en Dieu, dit-il, une amabilité particulière, dans laquelle tous ces motifs sont renfermés avec sa bonté et ses perfections infinies, pour ne faire de tout, poursuit-il, qu'une seule raison de l'aimer. Suarez qui le suit (1), et tous, en un mot, avouent sans contredit qu'aimer Dieu comme biensaisant est un acte de charité; parce que les biensaits divins, et cette bonté toujours prête à se répandre, enfin l'amour divin même qui est la source d'où coulent les faveurs et les bienfaits, est en Dieu une excellence particulière qui excite et qui anime l'amour : de sorte que rejeter ces beaux motifs sous ombre de perfection, c'est avouer qu'on n'a pas les premières teintures de la théologie. C'est néanmoins ce qu'a fait Molinos; et parmi nous cette semme qui s'est donnée pour chef et maîtresse des Quiétistes: mais c'est ce que fait encore, à notre grande douleur, un

quidem sint in Deo specialis amabilitas, atque in unam amandi rationem, cum perfectissima et infinita ejus bonitate coalescant. Hunc secuti Suarez, aliique passim omnes, amorem erga Deum ut beneficum charitate elici confitentur; eo quòd beneficum illud, suique diffusivum, et ipse amor divinus, largiendi ac benefaciendi fons, sit quædam excellentia in Deo amorem illiciens ac provocans: ut qui hæc omittat, perfectionis specie, ab omni theologia alienum se esse fateatur. Hoc fecit Molinosus: hoc illa apud nos fæmina Quietistarum dux et magistra: quodque est dictu acerbissimum, hoc tantus Archiepiscopus: neque eo magis

<sup>(1)</sup> Suar. de charit. disp. 1. sect. 2. n. 3.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. si grand archevêque; qui n'en est pas plus excusable (il le faut bien dire) pour avoir couvert le quiétisme de spécieuses couleurs, puisque cette belle enveloppe ne le rend que plus dangereux.

Par ces principes, la seconde partie de la défense tombe par terre: qui est « que dans la vie » des ames les plus parfaites, c'est la charité qui désense: Que » prévient toutes les autres vertus, qui les anime » et qui en commande les actes pour les rappor-» ter à sa fin : en sorte que le juste de cet état té, n'est pas » exerce alors d'ordinaire l'espérance et toutes » les vertus avec tout le désintéressement de la la charité » charité même, qui en commande l'exercice » : ce qui n'a aucun sens; puisque si l'espérance, aussi bien que la charité, pouvoit être sans le désir de la béatitude, qui est ce que l'Ecole nomme intéressé, l'espérance n'espéreroit rien, pas même la béatitude que Dieu promet.

Ajoutons cette question: pourquoi la charité

excusandus, quòd Quietismum illum, absit verbo injuria, eo periculosiùs, quo speciosiùs et artificiosiùs colorat et pingit.

Hinc facile secunda defensionis pars corruit. Sic autem se habebat. Plerumque in perfectis charitate præveniri et incitari virtutes omnes, maximè verò spem, quæ ab eâdem scilicet charitate imperata, haud magis quam charitas sit mercenaria: nullo plane sensu: tan- tate imperaquam æquè ac ipsa charitas, à beatitudinis studio, in quo illud est Scholæ mercenarium constitutum, spes secludi possit. Cujus ergo rei erit spes? nullius prosectò rei, quando nec ipsius promissæ à Deo beatitudinis.

Addamus et quæstiunculam: cur tanto studio chari-

IX. Seconde partie de la l'espérance commandée par la charimoins désintéressée que

IX. Secunda pars defensionis: quòd spes à charita, haud magis quàm charitas sit mercenaria

qui est désintéressée commande-t-elle avec tant de soin l'espérance de la récompense? C'est sans doute pour obéir à Dieu qui l'ordonne ainsi. Mais pourquoi Dieu veut-il que l'espérance elle-même soit excitée et commandée par la charité : sinon pour l'échausser davantage et servir à son assermissement? Autrement saint Paul aura dit sans raison « que la charité est la fin du précepte (1) ». Voici donc la fin où la charité dirige l'espérance: c'est que par elle la charité jette de plus profondes racines, étant excitée par le motif pressant de la récompense : tant la récompense est proposée, en tout état, pour exciter, nourrir et augmenter la charité: tant la charité a besoin d'être enslammée par la récompense, qui n'est autre que Dieu même.

C'est aussi à cette fin qu'il faut rapporter la définition du concile de Trente (2), qu'on ne peut trop répéter, « que la vie éternelle doit être pro-

tas haud mercenaria, mercedis spem imperet? ut Deo pareat? rectè: cur autem jubet Deus'ut à charitate spes ipsa mercedis excitetur, imperetur? Nempe ut serviat charitati, ut charitatem inflammet, confirmet, augeat; alioqui vacat illud: Finis præcepti charitas. Huc ergo spem mercedis ciet charitas, ut instimulante; movente, urgente mercede, charitas invalescat: adeo quocumque statu, merces illa apta nata est ad fovendam, excitandam, augendam charitatem: apta nata est charitas, ut illà mercede, quæ Deus est, inardescat.

Huc etiam pertinet illa sæpe memoranda Concilii Tridentini definitio, de vita æterna omnibus, atque

<sup>. (1)</sup> I. Tim. 1. 5. — (2) Sess. VI, cap. 16.

» posée comme récompense à tous les justes », même aux plus parfaits. Ceci est précis : la récompense est proposée comme récompense; par ce motif, par cette vue. Aussi cet autre décret du même concile n'est-il pas moins évident, où il dit que, « pour exciter notre paresse », les justes et même les plus parfaits, un David, un Moïse et les autres, « s'animent dans leur course par » la vue de la récompense éternelle (1) » : en sorte qu'il demeure pour constant, par cette décision, que loin que la charité diminue, soit plus imparfaite et moins pure par la vue de la récompense éternelle, elle en devient au contraire plus parfaite, plus vive et plus agissante.

Cependant cette charité qui excite et qui commande l'espérance et toutes les vertus, quoique d'un côté l'on y mette la perfection, de l'autre se trouve placée dans les états imparfaits. Car voici ce qu'on en dit en parlant du quatrième

adeo perfectissimis, tanquam mercede proponenda: en tanquam mercede; sub ipsa ratione mercedis, nec minus manifestum illud ejusdem Concilii, de socordid excitanda, ac de justis, imò etiam perfectissimis, Davide, Mose, cæteris, intuitu quoque mercedis æternæ, ad currendum in stadio sese cohortantibus; qua definitione constat, nedum intuitu mercedis æternæ decrescat charitas, fiatque imperfectior aut impurior; contra perfectiorem, alacriorem, vividioremque fieri.

Quidquod illa, quæ trahitur ad persectionis statum, spei ac virtutum imperatrix incitatrixque charitas, etiam in justorum impersectorum statu ab auctore col-

<sup>(1)</sup> Sess. VI, cap. 11.

état, qui est celui de l'amour justifiant, mais encore imparfait : « Alors l'ame aime principale-» ment la gloire de Dieu, et elle n'y cherche » son bonheur propre, que comme un moyen » qu'elle rapporte et qu'elle subordonne à la fin » dernière, qui est la gloire de son Créateur (1) »: Or il est évident, par ces paroles, que l'objet de la charité, qui est la gloire de Dieu, étant la fin dernière, prévient nécessairement dans l'intention la recherche de la récompense, qui n'est que le moyen; et ce principe une fois posé, il ne reste rien au-delà pour établir le pur amour qu'on nous vante tant. Par conséquent nos mystiques confondent les états, et ils embrouillent tout: tant il est vrai qu'ils n'ont de recours qu'à des pointilles et à de vaines subtilités, qui n'ont ni suite, ni liaison, ni fondement.

locatur? nempe illius hæc sunt de quarto statu, qui est justificantis quidem sed imperfectæ charitatis: ut « gloria Dei præcipuè diligatur, ibique propria beati» tudo, non nisi ut medium, ad hunc ultimum finem, » hoc est ad Dei gloriam, relatum, eique subordina- » tum requiratur ». Quo loco necesse est, ut objectum charitatis, hoc est Dei gloria, cùm sit finis ultimus, id quod est medium, nempe studium adipiscendæ mercedis, intentione mentis, omnino anteveniat: quo semel posito, nihil quidem ulterius aut sublimius, illi purissimæ, quam jactant, charitati relinquatur: confundanturque status, et omnia misceantur: usque adeo res eis redit ad argutias, easque inanes, nec sibi cohærentes.

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 9.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.

Combien plus seroit-il conforme à la saine doctrine, d'établir l'amour pur et chaste, en enseignant aux parfaits, non à rejeter la vue du l'amour pur. salut et de la récompense éternelle, contre la définition du saint concile de Trente; mais à se purifier, autant qu'il est possible, des désirs terrestres, et des convoitises qui sans cesse combattent en nous l'ardeur de l'amour de Dieu; et à marcher d'un pas égal dans les voies du salut, au milieu des prospérités et des adversités du monde, ou même dans les sécheresses et dans les consolations de la vie spirituelle, et dans les vicissitudes d'une ame tantôt fervente et tantôt abattue et découragée; en quoi principalement les spirituels, et saint François de Sales à leur tête, dans tous ses ouvrages, font consister la nature de l'amour très-parfait?

Maintenant, pour ce qui regarde la sollicitude que nous devons rejeter en Dieu, et l'acte d'aban-

Quantò saniùs ac planiùs amorem castum purumque in eo collocarent, non ut perfectissimi quique salutis ac mercedis æternæ, vetante Concilio Tridentino, intuitum omitterent: absit: sed ut terrena desideria, et alienas à Dei charitate concupiscentias, quoad fieri potest, ad purum excoquerent: interque hujus mundi prospera et adversa, imò verò inter vitæ spiritualis tædia atque solatia, interque alternantes vices animæ nunc inarescentis, nunc inardescentis, æquo pede incederent: qua in re vel maxime à viris spiritualibus, atque ab ipso principe Francisco Salesio passim, purissimi amoris constitutam rationem legimus.

Jam de omni sollicitudine projicienda in Deum, deque huic connexo actu, quo nos resque nostras, ipsam-

X. Quel est vé-

X. Amor purus quis verè sit.

don qui y est joint, par lequel nous lui remettons et nous-même et nos intérêts, nous apprenons de saint Pierre (1), à fonder cet acte d'amour le plus pur et le plus parfait, non point sur l'indifférence du salut, mais à nous convaincre, que Dieu a soin de nous: par où il nous conduit, non à attendre le secours divin dans l'oisiveté, « mais » à nous rendre sobres et vigilans : et à faire tous » nos efforts, pour affermir notre vocation et » notre élection par les bonnes œuvres (7), asin » que Dieu nous trouve purs et irrépréhensibles » dans la paix (3) ». Nous n'en dirons pas davantage sur ce sujet, parce que nous avons tâché, autant que Dieu nous l'a donné, d'éclaircir ce point plus au long dans notre Instruction sur les Etats d'Oraison (4).

que adeo salutem ei commissam et permissam volumus; quo actu amor perfectus ac purus potissimum constat: Petrum auctorem habemus, non sanè suadentem, ut salutis curam acspem omittamus, aut eam vel maximam utilitatem nostram parvi faciamus, aut pro indifferenti, quod absit, habeamus; sed eo innitentem, quòd Deo sit cura de nobis: et eò inducentem, non ut adjutorem Deum otiosi expectemus, sed ut sobrii simus atque vigilemus; satagamusque omnino, ut per bona opera certam nostram vocationem et electionem faciamus; et, ut immaculati et inviolati ei inveniamur in pace: de quibus nunc copiosiùs dicere parcimus, quòd ea, quantum ab alto concessum est, in Instructione nostrà de Statibus Orationis, elucidare conati sumus.

Nous

<sup>(1)</sup> I. Petr. v. 7, 8. — (2) Ibid. et II. Petr. 1. 10. — (3) Ibid. III. 24. — (4) Liv. x, ch. 18.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. Nous avons aussi traité, dans le même lieu (1), la vraie et solide purification de l'amour, appuyée sur cette parole, « Tout don parfait vient de » Dieu (2) »; où nous nous sommes principalement appliqués à faire voir, contre les mystiques de nos jours, que cette pureté et perfection de l'amour n'est point attachée à l'oraison passive ou de quiétude, ni à aucun état particulier; mais qu'elle est de tous les états de l'oraison et de la vie chrétienne (3).

Il est maintenant aisé de montrer que l'auteur fait tous ses efforts pour préparer des excuses et des adoucissemens à sa doctrine par des explications tirées de loin. Dès son avertissement il avoit promis une netteté et une précision si exacte dans toute la rigueur théologique, qu'elle style. ne laisseroit aucune équivoque (4). Tout devoit

XI. Des explications de l'auteur: quelles elles sont en général, et quel est son

Quo etiam loco, veram purificandi animi rationem, ea sententia nixam: Omne donum perfectum desursum est, pro nostra mediocritate tractavimus; in eoque vel maximè versati sumus, ne mysticorum recentium, nostrique auctoris exemplo, puritatem illam ac perfectionem amoris, in orationem passivam sive quietis, aut in peculiarem statum conferremus; sed ut ad omnes vitæ et orationis christianæ status pertinere doceremus.

Sanè animadvertimus, nunc eo conniti auctorem, ut doctrinam suam velut advectitüs interpretationibus atque explicationibus molliat et excuset. Huc redit ea perspicuitas, eaque ab omni equivocatione libera, rationegeneet ad scholasticum rigorem redacta præcisio, quam in ratim, ac de

XI. De explicationibus, deque earum auctoris sty-

BOSSUET. XXVIII.

<sup>(1)</sup> Inst. liv. x, n. 18 et n. 30. — (2) Jac. 1. 17. — (3) Inst. lo. liv. x, n. 18. — (4) Avert. p. 23, 26.

être clair dans son livre, sans qu'il y eût la moindre difficulté: mais maintenant il s'arrête à chaque pas: d'un jour à l'autre il invente quelque nouveauté à laquelle il n'avoit jamais pensé: il marche comme dans un chemin raboteux; et à peine trouve-t-il où se reposer. De là lui est venu le dessein de présenter son livre en latin à l'examen: ce qui ne peut avoir d'autre fin, que l'espérance d'en adoucir le sens naturel, ce livre n'osant paroître, surtout devant ses juges, dans son habit ordinaire et tel qu'il a été composé.

Après les variations de l'auteur dans ses explications, qu'il nous a communiquées à diverses fois, ou toutes différentes les unes des autres, ou tellement embarrassées, que nous ne pouvons encore savoir à laquelle il s'arrêtera; ce seroit faire une chose à contre-temps, d'entreprendre de les réfuter en particulier. Son style trop raffiné

ipså præviå commonitione promiserat. Nempe plana omnia, et prona esse debuerant. Nunc autem hæret ubique; novaque comminiscitur, ac suspenso pede, veluti per anfractus, vix ullo loco firmum gressum figit. Quò etiam spectare videatur illa libri gallici in latinam linguam promissa, necdum ut putamus, à tanto licet tempore, adornata versio: quæ rectè æstimantibus nihil aliud videtur esse, quam spes emolliendi veri genuinique sensûs; ut liber ipse nativo ac suo habitu prodire vereatur.

Nunc autem, cum auctor explicationes subinde diversas nobis communicatas voluerit, aliasque aliis involverit, nec planè sciamus cui stet, quam sequatur: de singulis loqui præposterum ducimus. Sanè stylus anceps permultis in locis dat locum argutiis, potius-

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMERAI. donne lieu en plusieurs endroits à des évasions, plutôt qu'à des interprétations saines et droites. Il se plaint aussi qu'on ne tient aucun compte des excuses, des éclaircissemens et des tempéramens qu'il propose: mais nous eussions souhaité, que prenant des principes plus clairs et plus certains, il n'eût pas besoin d'excuses si recherchées.

En voici un exemple. Ce que les mystiques nomment propriété, est certainement une chose très-embrouillée: c'est pourquoi aussi la désap- tradictions. propriation est nécessairement très-obscure; tant ces termes se prennent en des sens dissérens et incertains, même dans les meilleurs mystiques. Notre auteur entreprend d'en éclaircir l'obscurité (1), et pose d'abord deux sortes de propriétés, dont l'une, qui vient de l'orgueil, est manisestement un péché: « La seconde propriété, dit-il (2),

XII.

quam sanis probisque interpretationibus. Ipse etiam queritur, suas excusationes, elucidationes, attemperationes negligi; quem quidem optaremus, planiùs ac certiùs gradientem, non tot excusationibus, quantas ipse sibi comparandas duxerit, indigere.

En exemplum rei ponimus. Proprietas, quam vocant, in mysticorum libris, res est intricatissima: quare ejus abdicatio item obscurissima, necesse est, ut et contradicsit: tot undique ingruunt, in probis quoque mysticis, earum vocum varii perplexique sensus. Rem ad planum noster deducere aggreditur: duplicem proprietatem agnoscit: alteram ex superbia, quæ planè peccatum sit : alteram sic definit : « Illa proprietas, qua

XIL Implicita

<sup>(1)</sup> Art. xv1, p. 133 et suiv. — (2) P. 133, 134, 135, 136.

» est un amour de notre propre excellence ex » tant qu'elle est la nôtre, mais avec subordi-» nation à notre fin essentielle, qui est la gloire » de Dieu », ... et néanmoins « pour en avoir le » mérite et la récompense; ... et ce n'est point un » péché.... ni même une imperfection », si ce n'est dans les parfaits. Et cependant il ajoute que les ames parfaites doivent rejeter ce désir quoique innocent « du mérite, de la perfection, et de » la récompense même éternelle, quoique rap-» porté à Dieu comme à sa fin principale (1) ». C'est une étrange décision; mais on pousse encore plus avant: car, selon l'auteur, cette propriété est rejetée par le même acte, « par lequel » l'ame désintéressée s'abandonne totalement et » sans réserve à Dieu pour tout ce qui regarde son » intérêt propre (2).... et cet acte n'est que l'ab-

» propriam excellentiam, etiam uti est nostra, diligimus, ad Dei quidem præcipuè gloriam, cui eam subordinatam volumus; sed interim meriti nostri, mercedisque causà: innoxia est, ac nequidem veniale
peccatum: imò nec vera imperfectio, nisi in perfectissimis animabus, etc. » Et tamen illam quoque
innoxiam, ac divinæ gloriæ ut suo ultimo fini subordinatam, meriti, perfectionis, æternæ quoque mercedis » cupiditatem à perfectis abjici oportere subdit.
Grave illud: at non eo gradu sistitur: ecce enim illa
proprietas « per eum rejicitur actum, quo Deo nos
absolutè ac nullà reservatione permittimus, abdicato
quoque proprii commodi studio »: qui actus, nihil

<sup>(1)</sup> Art.xv1, p. 135. — (2) Art. VIII, p. 72.

DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMBRAI. 325 » négation ou renoncement de soi-même, que » Jésus-Christ nous demande dans l'Evangile (1) »: où premièrement l'on ne peut assez s'étonner de la nouveauté inouie et singulière de cette interprétation: que sous le nom d'intérêt, il nous soit ordonné de renoncer à toute recherche, même subordonnée à la gloire de Dieu (ce qu'il faut bien encore ici répéter) « du mérite, de la per-» section, et de la récompense éternelle ». Ce n'est pas ce que les saints nous ont enseigné, ni notre Seigneur lui-même, quand il ajoute: « Celui » qui voudra sauver son ame, la perdra: et celui » qui perdra son ame pour l'amour de moi, la » sauvera (2) ». Il veut donc qu'on songe à sauver son ame : et s'il faut renoncer à cette espérance, il se trouvera que la première partie d'un si grand précepte nous fera rejeter la seconde. Mais il n'est pas moins étrange d'entendre dire, que

sit aliud, quam illa sui abnegatio à Christo postulata. Hic ego primum miror interpretationis insignem inauditamque novitatem: ut scilicet, sub commodi utilitatisque nomine, etiam subordinatum divinæ gloriæ, quod sæpe dicendum est, meriti, perfectionis ac mercedis æternæ studium abnegare jubeamur. Non id sancti docuere: non id ipse Dominus subdens: Qui voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Quæ spes si abnegatur, jam prior tanti præcepti pars, posteriorem abdicare cogat. Neque minus insolens est, quod illud innoxium, imò nec per sese imperfectum

<sup>(1)</sup> Matth. xv1. 24. — (2) Ibid. 25.

cette « propriété innocente, qui de soi n'est pas » même une imperfection », soit néanmoins opposée à un commandement si formel de Jésus-Christ. Est-ce que le Sauveur n'a pas assez clairement ordonné cette abnégation comme une condition nécessaire à tous ceux qui le voudroient suivre, à peine de perdre leur ame? ou qu'une chose désendue avec une menace si terrible pût être innocente? L'auteur se combat donc luimême avec une telle évidence, qu'elle ne peut être éludée par aucun détour. Mais voici peutêtre une excuse qu'il s'est préparée dans ce terme équivoque dont il se sert en disant, que Jésus-Christ demande cette abnégation, et non pas qu'il la commande (1): comme si sa seule volonté, signifiée avec des menaces si terribles, pouvoit être autre chose qu'un précepte formel.

Certainement dans sa lettre à N. S. P. le

tanto Christi præcepto repugnare dicitur. Annon enim Christus perspicuè satis præscripsit abnegationem illam, tanquam conditionem necessariam omnibus, qui ipsum sequi velint? An verò innocuum esse possit illud, quod sub tam gravi interminatione sit vetitum? Secum ergo pugnat auctor: planè, perspicuè, tergiversatione nullà. Sibi tamen præparavit excusationem quamdam, dum ambiguo vocabulo usus, abnegationem à Christo postulari, non autem præcipi asserit: tanquam Christi postulatum, tam justis circumcinctum minis, sit aliud quàm præceptum.

Sanè in Epistola ad Innocentium XII eo se effert

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 72.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. pape Innocent XII (1), il se flatte « d'avoir con-» damné l'acte permanent et qui n'a jamais besoin » d'être réitéré, comme une source empoisonnée » d'une oisiveté et d'une léthargie intérieure »: ce qui seroit vrai, s'il n'avoit pas mis à sa place son unisormité si douce, si égale et si continue, dont il nous faut souvent parler. Et d'abord voici ce qu'il en écrit dans son livre (2): « La contem-» plation consiste dans des actes si simples, si di-» rects, si paisibles, si uniformes: c'est un tissu » d'actes de foi et d'amour, si doux et si fort au-» dessus des sens, qu'ils n'ont rien de marqué par » où l'ame puisse les distinguer : en sorte qu'ils ne » paroissent plus faire qu'un seul acte, ou même » qu'ils ne paroissent plus faire aucun acte, mais » un repos de pure union...: De là vient que les » uns, comme saint François d'Assise, ont dit

auctor, « quòd actum permanentem, et nunquam ite» randum, ut inertiæ et socordiæ lethale venenum,
» confutarit »: rectè; si non ejus loco reposuit uniforme illud, quod jam in memoriam revocare nos
oportet. Verba proferantur: « Ipsa contemplatio, in» quit, actibus constat tam simplicibus, tam directis,
» tam placidis, tam uniformibus, tam leni et sensibus
» occulto, fidei charitatisque contextu, ut nihil in» signe sit atque conspicuum, quo ab anima secernan» tur: neque quidquam aliud quam unus idemque
» actus; imò verò non actus, sed mera unionis quies
» esse videatur. Quo fit, ut alii, ut sanctus Franciscus

<sup>(2)</sup> Lettre de M. de Cambrai au pape Innocent XII, imprimée dans sen Instruction pastorale, art. 1, p. 55 de l'Addition.

<sup>(2)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 166, etc. p. 201, 202, etc.

» qu'ils ne pouvoient plus faire d'actes; et que » d'autres, comme Grégoire Lopez, ont dit qu'ils » faisoient un acte continuel pendant toute leur » vie ». C'est par ces belles paroles que l'auteur insinue l'acte continu des Quiétistes, qu'il se vante d'avoir réfuté: mais ses palliations sont trop visibles. Car qu'y a-t-il de plus semblable à l'acte continu, que ce repos de pure union, qu'il nous donne ici; et que l'acte continuel de toute la vie, qu'il attribue à ce grand contemplatif Grégoire Lopez? Aussi y apporte-t-il de nouveaux adoucissemens dans sa lettre au souverain Pontife, où il dit (1): « Je n'ai admis aucune autre quié-» tude ni dans l'oraison ni dans les autres exer-» cices de la vie intérieure, que cette paix du » Saint-Esprit, avec laquelle les ames les plus » pures font quelquerois leurs actes d'une ma-

» Assisinas, nullum actum; alii, ut Gregorius Lope» zius, unum et continuatum actum, toto vitæ de» cursu, edi à se sateantur ». En quam lenibus verbis,
illa quam auctor à se jactat explosam, influit continuitas: et tamen nondum satis mitigata prodit. Quid
enim, quæso, illi continuitati similius, quam hæc unionis quies; hic Gregorio Lopezio summo contemplatori, toto vitæ decursu, unus idemque continuatus
actus? Quare audiamus, quam hoc quoque molliat.
Scribit enim sic ad Romanum Pontificem: « Nullam
» aliam quietem, cum in oratione, tum in cæteris
» vitæ interioris exercitus admisi, præter hanc Spi-

<sup>(1)</sup> Lettre à Innocent XII, art. 5, p. 55, 56 de l'Instr. pastorale : dans l'Addition.

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. » nière si uniforme, que ces actes paroissent aux » PERSONNES SANS SCIENCE, non des actes distincts, » mais une simple et permanente unité avec » Dieu ». On voit comme avec de petits mots il fait de grands changemens dans la même chose. Dans son livre il attribuoit aux ames parfaites sans restriction des actes qui n'avoient point de distinction marquée, tant ils étoient simples: dans sa lettre cela n'arrive que quelquefois, et seulement aux ignorans: entre lesquels il range Grégoire Lopez, qu'il cite toujours comme un des plus sublimes contemplatifs: et c'est ainsi qu'il varie. Mais, sans nous arrêter à ses échappatoires, voyons en effet quelle est sa doctrine. Il admet constamment « des actes si simples, si pai-» sibles, et tellement sans effort, et sans secousse, » comme il parle (1), qu'ils n'ont rien de marqué,

» ritus sancti pacem, qua animæ puriores actus inter» nos ita uniformes aliquando eliciunt, ut hi actus jam
» non actus distincti, sed mera quies et permanens
» cum Deo unitas indoctis videatur ». En quanto discrimine, blandis intersertis voculis, res eadem pingitur. Et in libro quidem universim, perfectis animabus,
indistinctus, ac toto vitæ decursu continuatus actus
agnoscitur: in epistola verò aliquando tantum; nec
nisi indoctis: quos inter indoctos memoratur Gregorius
Lopezius, inter excelsissimos vitæ asceticæ sectatores
ab auctore laudatus. Sic variat. Sed mittamus verborum offucias, quid res ipsa postulet cogitemus. Sanè
admittit actus tam nullo conatu, et, ut yocat, suc-

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 166, 201, 202, 203, 257.

» par où l'ame puisse les distinguer » : et cela, qu'est-ce autre chose que de faire semblant, par de belles paroles, de rejeter l'acte continu, qui est le fondement de la doctrine des faux mystiques, en le retenant au fond, enveloppé seulement de termes a l'ectés? Mais il tombe encore ici dans une erreur maniseste, en introduisant une sorte de contémplation et d'action même qui ne reçoive aucune variété par les motifs divers des vertus; au lieu que si elle étoit soutenue d'objets et d'actes successifs, l'ame se sentant ébranlée par la volubilité des mouvemens de son cœur, dont parle Cassien, tantôt se plaindroit avec David: « O mon ame! pourquoi es-tu triste »? tantôt se réjouiroit avec lui : « Mon cœur et ma chair ont » tressailli de joie pour le Dieu vivant » : étant successivement émue par les saillies d'une joie céleste ou par une pieuse tristesse, par l'espé-

cussu, ut nihil sit insigne atque conspicuum, quo ab anima secernantur: quodquidem quid est aliud, quam continuitatem illam, qua novorum mysticorum secta ut ostendimus nititur, refutare verbis, summa ipsa retinere, speciosis tantum vocabulis incrustatam? Qua in re id peccat imprimis, quòd contemplationem, imò etiam actionem inducit, nullo virtutum officio interstinctam; qua si successione actuum objectorumque constaret, eam quam Cassianus memorat volutationem sui mens ipsa persentisceret, et interdum cum Davide diceret: Quare tristis es, anima mea? interdum cum eodem: Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum: exorientibus per vices cœlestis gaudii piæque tristitiæ, speique ac desiderii motibus, ipsis etiam animi

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. 331 rance ou par le désir, et s'excitant elle-même par des efforts remarquables.

Je pourrois ici faire plusieurs autres semblables remarques, qui découvriroient les détours cachés de notre auteur, et même je l'oserai dire, comme des piéges dans son discours. Il ne faut donc pas s'étonner, s'il se contredit souvent, surtout en expliquant les motifs de l'amour divin (1): de vaines subtilités, des raffinemens excessifs ne tiennent pas à l'esprit : ils échappent aisément : et ceux qui les ont inventés, les oubliant aussitôt, sont entraînés, non tant par la faute de leur génie que par la nature même de l'erreur, dans des variations et contradictions continuelles : estimant avoir suffisamment pourvu à leur réputation, s'ils peuvent au moins par des excuses et des interprétations frivoles, conserver de mauvais livres entiers et sans flétrissure.

seipsum cohortantis nisibus haud frustra iteratis atque perceptis.

Multa ejusmodi commemorare possem, quibus effugia, latebras, interdum et insidias parasse videatur. Nec profectò mirum, quod sibi contradicat, præsertim de motivis diligendi Dei disserens: vana, subtilia, affectata, non hærent pectori, animo elabuntur: eorum sectatores, non tam suo ingenio, quam causæ conditione, improvidi, immemores, in diversa et contraria rapiuntur; satis superque se tutos arbitrati, si per excusationum, explicationumque ludibria, pessimos libros, incolumes tamen integrosque præstent.

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim. etc. p. 44, 52, 54, etc.

NIII.

Pourquoi

on ne peut
recevoir les
explications
de l'auteur.

Mais, pour montrer que les explications que nous avons vues ne sont aucunement recevables, je n'en veux d'autre raison, sinon que peu saines en elles-mêmes, elles ont encore le malheur de ne se pas accorder avec la doctrine du livre.

En effet, si sous couleur d'explication on compose un nouveau livre différent du premier, le premier n'en est pas pour cela plus sain et plus entier: et si des choses évidentes sont détournées en un sens opposé; si l'on dit blanc pour noir, et amer pour doux; ce ne sera pas une explication, mais une illusion: aussi ne lisons-nous aucun exemple d'une pareille connivence, qui ait été approuvée ni par le saint Siége, ni par les conciles, ni par des évêques, ni par aucune assemblée ecolésiastique; et ce seroit une chose d'une dangereuse conséquence, de laisser en honneur un livre plein d'erreurs manifestes, sous prétexte de l'expliquer; surtout un petit

XIII.
Cur interpretationes
auctoris admitti non
possint.

Omnino explicationes eas quas vidimus, admittioportere, haud alia magis ratione negaverim, quam quod nec ipsæ innocuæ sint et erroris immunes, nec libri contextui ullomodo accommodari possint.

Neque enim, si explicationis nomine alius liber ab hoc diversus cuditur, ideo hic purus est atque integer: ac si plana et aperta in contrarium sensum detorquentur; si album pro nigro, pro quadrato rotundum reponitur; non hæc explicatio, sed ludificatio est: neque ejus rei ullum exemplum legimus, à Sede apostolica, à Conciliis, ab episcopis, ab ullo conventu ecclesiastico comprobatum: pessimique est moris, præsertim in exiguo libello, ac vulgi manibus trito, explicandi

DE M. L'ARCHEVÉQUE DE CAMBRAI. 333 livre qui a passé par les mains de tout le peuple.

Ce seroit approuver l'erreur, imposer à la foi publique, et faire enfin qu'il n'y ait plus rien de certain dans la théologie, mais qu'il soit permis à un chacun de tout hasarder impunément; parce qu'on en sera quitte en éludant tout par de petites distinctions: on osera tout, quand on verra chercher des excuses à des choses qui devoient être condamnées ouvertement. Aussi par de tels détours rien n'est-il en sûreté, ni la foi et la théologie, ni le peuple sidèle, ni les auteurs mêmes. La foi ni la théologie n'y sont point, puisque la doctrine devient incertaine et douteuse, et qu'on en peut changer, s'il est permis de le dire, comme on change de chaussure; le peuple n'y est pas davantage, qui, flottant entre le livre et l'explication, avalera le venin, et laissera le contre-poison: ensin les auteurs qu'on

specie, asserere librum apertis scatentem erroribus.

Hoc enim nihil est aliud, quam confirmare falsa, ac publicæ fidei illudere: id denique perficere, ut theologica nihil certi habeant, liceatque cuivis quodvis impunè jactare: quo proinde constet, confici omnia argutiis ac distinctiunculis, nihilque non audendum, quando rebus pessimis, pro damnatione certa, excusatio quæritur. Neque verò his artibus, aut theologiæ ac fidei, aut christianæ plebi, aut auctoribus ipsis consulitur: non theologiæ ac fidei; quæ in omnem partem versatilis flexibilisque, et cothurni, ut aiunt, instar esse videatur: non plebi, quæ inter librum explicationemque fluctuet, sumatque toxica, relinquat antidota: non denique auctoribus, qui parum sinçerè, imò verò su-

veut excuser n'y gagneront rien; mais paroissant pleins d'eux-mêmes ils se rendront plutôt suspects qu'excusables.

Dès les premières pages, et dès l'avertissement (1), le livre même a pris le nom de dictionnaire, qui devoit lever toute équivoque. Mais si maintenant on y fait partout des supplémens dans le texte même par de nouvelles additions, ou si on le tire à des sens très-éloignés et inintelligibles, cette exactitude promise dans toute la rigueur théologique, ne sera autre chose qu'un piége dressé aux ignorans, une illusion aux savans, et un scandale public. L'esprit même du livre, en affectant des routes inconnues, en quittant le droit chemin battu par nos pères, en réduisant la piété à de vaines subtilités et à des imaginations nouvelles, s'éloigne partout de l'ancienne simplicité pratiquée par les chrétiens.

perbè agere vidéantur, suspectosque se magis quam excusatos præbeant.

Quidquod liber ipse, ab ipsis initiis, ab ipsa commonitione prævia, dictionarii instar haberi se voluit, quo omne ambiguum tolleretur? Qui si munc ubique suppletur intextis additionibus, aut si in alienissimos obecurissimosque sensus trahitur, jam illa ad scholasticum rigorem exacta tractatio nihil aliud erit, quam imperitis laqueus, ludibrium doctis, omnibus scandalum. Quidquod ipse libri spiritus dum singulares affectat vias, et à recto tritoque tramite pietatem ad vana, arguta, aliena deducit, procul à christiana ac patria simplicitate aberret? Quidquod ipse auctor in eadem

<sup>(1)</sup> Avert. p. 23, 26.

L'auteur même reconnoît dans la préface (1), « que ceux qui se sont trompés, doivent confes» ser humblement leurs erreurs, et les condamner
» en rendant gloire à Dieu ». Ainsi laisser maintenant passer ce livre à la faveur d'une explication sans y toucher, c'est déclarer publiquement
que la doctrine en est saine et irrépréhensible, et
que c'est injustement que toute la terre s'est soulevée contre l'auteur.

Qu'il parte donc une juste censure du suprême tribunal de la vérité: que ceux qui sèment l'erreur, et qui n'ont point le courage de la rétracter, soient condamnés par le jugement de l'Eglise; asin que la foi demeure en son entier, que le public soit édisié, et les auteurs retenus dans la modestie par la crainte. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité, à laquelle tout doit servir et tout doit céder, comme la vérité même l'ordonne.

præfatione, clara voce testatur, si quid erratum sit, et ultro confitendum, et palam ejurandum esse? ut nunc per interpretationes librum intactum et immunem à reprehensione præstare, nihil sit aliud quam omnia ibi sana et integra, frustraque auctorem sollicitatum esse, profiteri.

Valeat ergo justa sententia: ut qui tradunt erronea, nec tamen seipsi sponte condemnant, ecclesiastico judicio condemnentur, fideique et modestiæ, ac publica securitati consulatur. Non enim aliquid possumus adversus veritatem, sed pro veritate, cui servire omnia, omnia posthaberi, ipsa jubet veritas.

<sup>(1)</sup> Avert. p. 14, 15.

Pour conclusion de tout ce qui vient d'être dit; les maximes de ce livre, dans les endroits clairs et intelligibles, sont pour la plupart fausses, dangereuses, et mauvaises par leur fin : dans les endroits obscurs et embarrassés, elles sont suspectes, et induisantes à erreur.

Voila le témoignage que j'ai cru devoir rendre à la vérité, moi qui suis le dernier des évêques, en confirmation de notre Déclaration. Je supplie l'auteur de regarder cet écrit tel quel, avec un esprit d'équité, en considérant ce que je dois dire plutôt que ce qui lui seroit agréable. Je me réjouis de ce qu'il s'est soumis lui et son livre au saint Siége apostolique: et enfin j'espère, que N. S. P. le pape Innocent XII, après avoir fait tant de choses importantes avec un esprit aussi grand que paternel, pour éterniser la mémoire d'un pontificat si glorieux, tranchera les nœuds, réprimera une sagesse qui en s'élevant s'en va en fumée, et

Summa dictorum est: in hoc libello, plerumque, quæ plana sunt, falsa sunt, noxia sunt, ipso fine prava sunt: quæ obscura et perplexa sunt, suspecta sunt, et in errorem inducunt.

Hæc ego episcoporum infimus, nostræ Declarationi confirmandæ, pro testimonio dixi. Auctorem rogo supplex, ut hæc qualiacumque æqui bonique consulat: ipsi verò impensè gratulor, quòd se librumque suum in Sedis apostolicæ potestate positum voluerit: denique spero futurum ut Innocentius XII, tot rebus magno et paterno animo gestis, ad tanti pontificatús gloriam sempiternam dissecet nodos, evanescentem sa-

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. 337 que pour achever le triomphe de la vérité sur le quiétisme déjà abattu par l'autorité de ses prédécesseurs, il effacera les couleurs et le fard, sous lequel on le déguise.

Ce sont les vœux que je fais, étant le plus soumis et le plus dévoue à Sa Sainteté. Dans notre château de Germigny, l'an 1697, le vingtième du mois d'août.

Signé † J. Bénigne, Ev. de Meaux.

pientiam cohibeat, fractumque jam antecessorum auctoritate quietismum, ad victoriæ cumulum, ab affusis coloribus pigmentisque nudet.

Hæcvoveo addictissimus ac devotissimus. In Castello nostro Germiniaco, 20 aug. an. 1697.

Signatum + J. Benignus, Ep. Meldensis.

#### LETTRE DE L'AUTEUR.

#### A S. EM. MONSEIGNEUR LE CARDINAL SPADA;

JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, Evêque de Meaux, offre le salut et le respect.

Arrès que nous avons donné notre déclaration sur le livre de monseigneur l'archevêque de Cambrai, qui nous y a contraint lui-même en nous appelant en témoignage, et que dès le septième de ce mois nous l'avons mise entre les mains de monseigneur le Nonce, le suppliant de la faire porter aux pieds de N. S. P. le Pape; en même temps nous sommes convenus qu'étant rétournés dans nos diocèses, si nous croyons nécessaire de la confirmer par quelques écrits, nous les enverrions à Rome chacun de notre part; non

### EMINENTISSIMO D. D. CARDINALI SPADÆ:

Jacobus-Benienus Bossuerus, Episcopus Meldensis, salutem et obsequium.

Cum ab illustrissimo Archiepiscopo Cameracensi in testimonium appellati, nostram de ejus libro sententiam necessariò prompsimus, et in manus illustrissimi atque excellentissimi Nuntii Apostolici depositam, ad pedes S. D. N. Papæ apponi supplicavimus, uti à nobis septima hujus mensis factum est; simul inter nos convenit, ut ad nostra reversi, si quid in confirmationem nostræ Declarationis cederet, singuli mitteremas

DE M. L'ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. pour enseigner l'Eglise romaine notre maîtresse, dont nous sommes bien éloignés; mais asin que Sa Sainteté sût informée de tout ce qui s'est ici passé dans cette affaire, où il s'agit du fondement de la foi, et que par sa sagesse elle en ordonnât ce qu'elle jugeroit le plus à propos en notre Seigneur. Ainsi, Monseigneur, comme par une providence particulière je suis entré dès le commencement en connoissance de toutes choses, j'ai cru devoir envoyer à Votre Eminence le mémoire cijoint, que je la supplie de présenter à Sa Sainteté; ordonnant à l'abbé Bossuet de se présenter à l'audience de Votre Eminence pour y traiter, selon qu'il vous plaira de le permettre, tout ce qui aura rapport à cette fin. Je n'ai d'autre dessein que de faire connoître à Votre Eminence que touché de ses rares vertus, et après avoir reçu tant de marques de sa bienveillance, je prends cette voie pour m'approcher des pieds de Sa Sainteté et pour don-

Romam: non ut Ecclesiam Romanam magistram doceremus; absit: sed ut intellectà ratione, qua hic res tractarentur, S. S. in tantà re, ubi de summa fidei agitur, pro sua sapientia id opportunius faceret, quod in Domino viderit expedire. Hinc igitur est, Eminentissime Cardinalis, quod ego occultà providentia jam inde ab initio huic negotio applicitus, hæc quoque apostolicis obtutibus offerenda, Eminentiæ Tuæ tradenda curaverim: dederimque negotium abbati Bossueto, ut quæ in eam rem conducerent, ad tuam deferret audientiam: id unum professus, me Tuæ Eminentiæ miris incensum laudibus ac virtutibus, ejusque benevolentia toties provocatum, hanc affectare viam

340 sommaire de la doctrine, etc. ner à un si grand Pape toutes les assurances de mon attachement, de ma soumission et de ma fidélité: et en même temps témoigner de plus en plus à Votre Eminence le respect que j'ai pour elle. Dans notre château de Germigny, ce vingtième d'août 1697.

ad beatissimos pedes, tantoque Pontifici summam meam devotionem, obedientiam, et fidem attestari: simul Eminentia Tum magis magisque confirmare obsequium meum, ac reverentiam singularem. Datum in castello nostro Germiniaco, 20 aug. anno 1697.

# DIVERS ÉCRITS

OU

# MÉMOIRES

SUR LE LIVRE INTITULÉ :

EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS, etc.

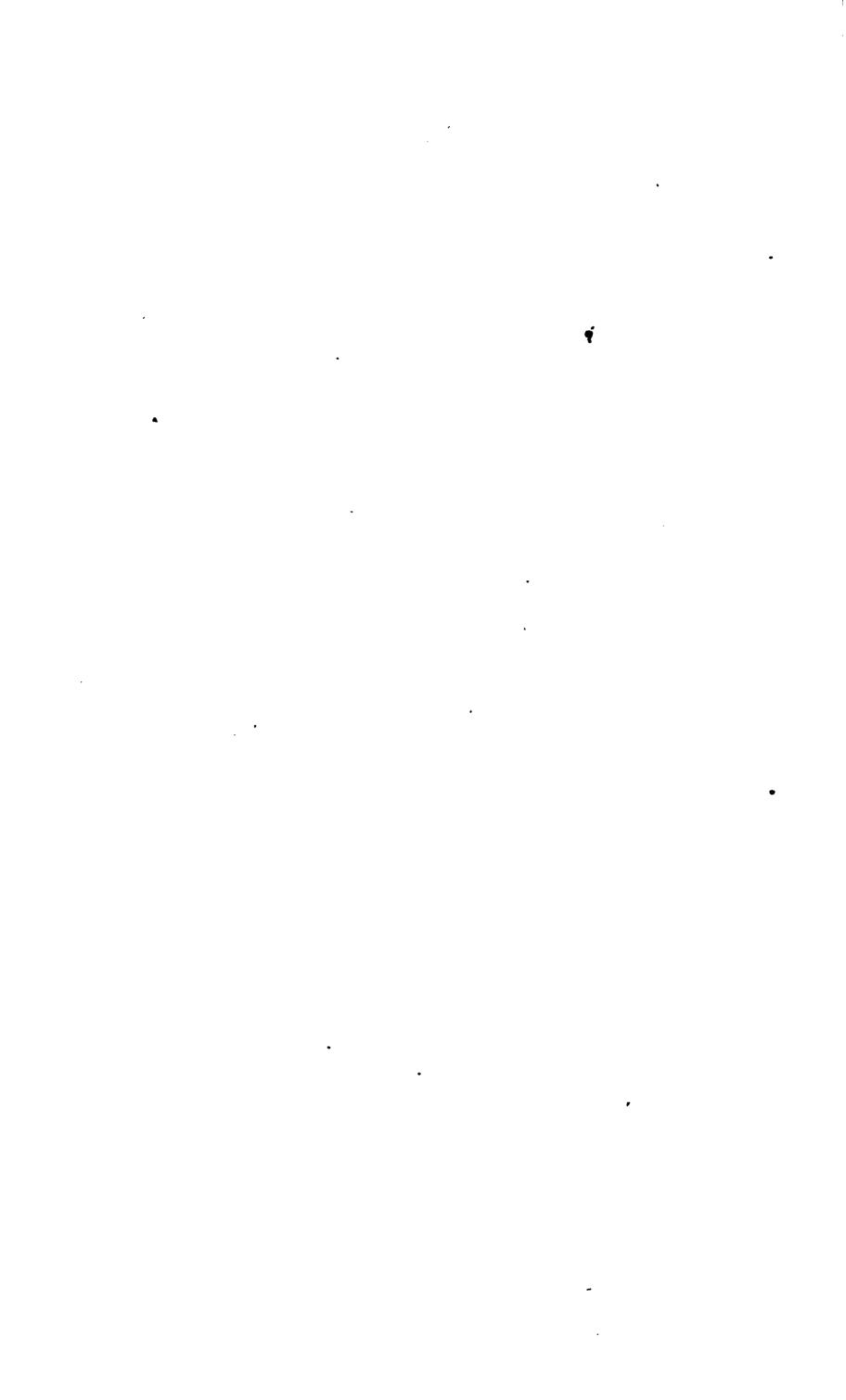

# AVERTISSEMENT

SUR

## LES ÉCRITS SUIVANS,

ET SUR UN HOUVEAU LIVRE DE M. L'ARCHEYÊQUE DE CAMBRAI; IMPRIMÉ A BRUXELLES.

Lorsqu'on multiplie les écrits sur une matière contestée, les gens du monde se persuadent qu'il est impossible d'y rien connoître, et qu'il n'y a écrits qu'à tout tenir dans l'indifférence : d'autres bla- qui s'élèvent ment également tous les écrivains, qui, dit-on, sans tant disputer, et sans composer des livres sans fin, comme disoit l'Ecclésiaste (1), feroient mieux d'attendre tranquillement la décision de l'Eglise: et ceux qui veulent paroître les plus modérés concluent du moins qu'il faudroit laisser tous les raisonnemens difficiles à pénétrer au commun du monde, et se rensermer dans les preuves ou dans les réponses que tous les hommes peuvent entendre. Mais l'Eglise a pratiqué le contraire: les saints Pères n'ont pas cru embrouiller les choses, mais au contraire les mettre au net, quand ils ont écrit contre les erreurs. Saint Augustin, par exemple, après avoir répondu à ceux qui ne ce ssoient d'attaquer ses livres, est mort en désendant les écrits que ces subtils adversaires avoient combattus, et dès son temps

L'utilité des les disputes dans l'Eglise.

I.

<sup>(1)</sup> Eccl. XII. 12.

il a remporté cette louange, « que sa ville étant » assiégée et au milieu des assauts que lui livroient » les Vandales, cet évêque excellent en tout, a » persisté jusqu'à la mort dans la défense de la » grâce chrétienne ».

Il est vrai qu'on étoit soumis au jugement de l'Eglise, et qu'on l'attendoit avec respect et avec humilité: mais cependant on travailloit sans relâche à défendre et à éclaircir la vérité, de peur que les erreurs spécieuses qu'on répandoit parmi le peuple ne gagnassent comme la gangrène. La voie de l'autorité n'a jamais empêché dans l'Eglise celle de l'éclaircissement qu'on tiroit de la parole de Dieu et de la tradition des saints; et loin de se taire avant la décision, l'on y préparoit la voie par la manisestation de la vérité, qui veut nonseulement être autorisée par les jugemens ecclésiastiques, mais encore expliquée par de plus amples traités, asin de demeurer victorieuse en toutes manières: et encore qu'il soit véritable que dans les matières de la foi il faut, autant qu'il se peut, éloigner les subtilités; quand on y est jeté malgré soi par ceux qui les aiment, et qui y mettent leur consiance, l'exemple de saint Augustin aussi bien que des autres Pères, nous fait voir qu'il les faut suivre partout, et que les défenseurs de la vérité également redevables, comme dit saint Paul, aux savans et aux ignorans, doivent donner aux uns et aux autres la nourriture proportionnée à leur capacité.

Ainsi nous avertissons en notre Seigneur ceux qui liront ces écrits, qu'ils doivent s'attendre à

y trouver en beaucoup d'endroits des matières souvent très-subtiles, dont la lecture les pourra peiner, parce que je ne puis les omettre lorsqu'on tâche de s'en prévaloir, ni les mettre dans l'esprit des hommes sans qu'ils y donnent de l'attention, ni faire que l'attention ne soit pas pénible.

Mais quoique cette peine soit inévitable, il ne s'ensuit pas qu'il soit difficile à un chrétien de savoir précisément à quoi s'en tenir dans la ma-quatre points tière du parfait amour et de l'oraison, puisque même les subtilités où se jettent ceux qui en ont est maniému la dispute, seront une marque aux hommes feste. droits et sensés, qu'on s'est éloigné, par de vains rassinemens, de la simplicité de l'Evangile; et pour ne nous pas tenir à des discours vagues, je réduis toute la matière du livre des Maximes des Saints à quatre principales questions: la première, s'il est permis de se livrer au désespoir, et de sacrifier absolument son salut éternel : la seconde, s'il est permis en général et s'il est possible, non-seulement d'avoir un amour d'où l'on détache le motif du salut et le désir de la béatitude; mais encore de regarder cet amour comme le seul parfait et pur : la troisième, s'il est permis d'établir un certain état où l'on soit presque toujours guidé par instinct, en éloignant tous les actes qu'on appelle de propre industrie et de propre effort : la quatrième, s'il faut admettre un état de contemplation d'où les attributs absolus ou relatifs, d'où les personnes divines, d'où Jésus-Christ même présent par la foi se trouvent exclus.

II. La matière réduite à principaux, où la vérité

III.
Premier
point: sur le
désespoir et
le sacrifice
du salut.

Et d'abord sur le sujet du désespoir, qui entraîne dans les prétendus parfaits le sacrifice absolu de leur salut éternel; il n'y a qu'un seul principe à considérer; c'est, dans l'Instruction pastorale de M. l'archevêque de Cambrai (1); « que la partie inférieure consiste dans l'imagi-» nation et dans les sens; que l'imagination est » incapable de résléchir; que les réslexions sont » la partie supérieure, qui consiste dans l'enten-» dement et dans la volonté »; avec ce principe, ou ces principes si clairement énoncés et avoués, pensez seulement, que la persuasion, la conviction de sa juste réprobation est réfléchie, et en même temps invincible (2): et si après cela vous pouvez douter un seul moment que cette persuasion, qui n'est rien moins que le désespoir, ne soit dans l'entendement et dans la volonté, lisez avec un peu d'attention (car ici je ne la demande que très-médiocre ) ce qui est écrit dans la Préface de ce livre à l'endroit cité à la marge (3); et s'il vous reste le moindre doute, ne me pardonnez jamais la témérité de vous avoir promis de les lever tous.

Si vous voulez toutesois voir les objections résolues, étendez vos soins jusqu'à lire tout de suite les premières pages de la section in (4), vous verrez plus clair que le jour, qu'on n'oppose que des illusions à des vérités évidentes.

Mais dès-là, vous apercevrez que le livre tombe

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 28. — (2) Max. des Saints, p. 87. — (3) Préf. sur l'Instr. pastor. donnée à Cambrai, n. 16; ci-apsès. — (4) Ibid. n. 11, 12, etc.

par son principal endroit, dont les principes et les conséquences règnent partout : car s'il est vrai, comme il est certain, qu'il aboutit tout à ce malheureux sacrifice où l'on met l'acte le plus héroïque du christianisme, il n'y a plus à s'étonner, ni qu'on y prépare les voies, en se conformant aux volontés inconnues (1); ni qu'on en pose le fondement par l'abnégation qui ne laisse aucune ressource à l'intérêt propre éternel (2); autrement, à l'intérêt propre pour l'éternité (3); ni qu'on en pousse les suites jusqu'à l'affreuse séparation des deux parties de l'ame, sans qu'on en puisse éviter les conséquences après en avoir posé les principes (4).

Voulez-vous aller à la source de l'amour trop pur qui fait oublier le salut? c'est peut-être une discussion, quoique assez facile, de rechercher les moyens dont on se sert pour exténuer, pour détourner, pour éteindre le désir et l'espérance du salut : mais voici qui parle tout seul et ne titude et du laisse aucune réplique. On vient d'imprimer à Bruxelles une Réponse de M. l'archevêque de Cambrai au livre intitulé, Summa doctrinæ: ses amis répandent partout que c'est un livre victorieux, et qu'il y remporte sur moi de grands avantages. Nous verrons: mais en attendant il demeurera pour certain, qu'après avoir allégué deux passages de saint Chrysostôme et un de saint Ambroise sur le salut; il décide que « le désir en est

point: le prétendu amour pur, qui fait cesser les désirs de la béa-

IV.

Second

<sup>(1)</sup> Pref. sur l'Instr. etc. n. 27. — (2) Max. des Saints, art. 8, p. 73. — (3) Ibid. art. 10, p. 90. — (4) Voyez ci-dessus, Summa doct. n. 3 et suiv.

» imparfait, et que les Pères ni ne le commandent, » ni ne le conseillent aux ames parfaites (1) ».

Le grand reproche qu'on fait à M. de Meaux dans tout ce livre, c'est de croire, « qu'on ne » peut se détacher du motif de la béatitude dans » aucun acte de raison (2): ce qui retranche, » dit-on (3), l'acte le plus véritable, le plus par- » fait, le plus merveilleux de la charité, en re- » tranchant celui qui est dégagé de ce motif ».

Dans l'Instruction pastorale, il entreprend de prouver qu'on peut aimer Dieu sans le motif de notre béatitude (4). Il n'y a plus ici d'équivoque: on peut ne pas désirer son salut: ce désir n'est ni commandé ni conseillé aux parfaits: on peut tellement détacher son cœur du désir d'être heureux, qu'on exerce les plus grands actes sans ce motif.

J'ai démontré le contraire dans un écrit de ce livre (5), d'une manière, si je ne me trompe, à ne laisser aucun embarras. Mais pour abréger la preuve, il n'y a qu'à lire dans l'Instruction pastorale (6), « la nécessité indispensable où nous » sommes de nous aimer toujours nous-mêmes »: à quoi l'on ajoute, « qu'on ne peut s'aimer soime même sans se désirer le souverain bien ». Formez maintenant ce raisonnement: de nécessité on s'aime toujours: on ne s'aime point sans se désirer la béatitude: on se désire donc toujours la béatitude: on se la désire donc dans tout acte. M. de

<sup>(1)</sup> Respons. ad Summa doct. p. 54. — (2) Ibid. p. 5. — (3) Ibid. p. 1, 19, 26, 34, 41. — (4) Instr. past. p. 15. — (5) Quatrième écrit, I. part. — (6) Inst. past. p. 24.

Meaux est mal repris d'avoir enseigné une vérité si constante, et l'auteur ne lui est pas plus opposé qu'il est opposé à soi-même; son système demande une chose, la force de la vérité en arrache une autre, et il est vaincu par lui-même.

C'est ce qui se prouve encore par une autre voie. « Saint Augustin, dit-il (1), suppose dans » l'homme une tendance continuelle à sa béati» tude, qui est la jouissance de Dieu ». C'est pourquoi il nous avoit déjà dit, qu'on s'aime toujours; par conséquent, dans quelque acte que ce soit, et cette tendance n'en est que plus continuelle, « parce qu'elle est un poids invincible, » une inclination nécessaire, dont on ne doit » jamais disconvenir ».

Par-là donc ce prétendu amour pur, qu'on imagine désintéressé de son propre bien, n'est qu'une illusion: on peut bien se détacher de soiméme jusqu'à s'aimer en Dieu et pour Dieu; lui rapporter son propre bonheur et le désirer pour sa gloire, c'est-à-dire pour honorer sa magnificence envers les siens; mais se détacher de soiméme jusqu'à ne plus désirer d'être heureux, c'est une érreur que ni la nature, ni la grâce, ni la raison, ni la foi ne peuvent souffrir.

Loin de nous l'insupportable folie, comme l'appelle saint Augustin, de croire qu'on puisse ne se pas aimer, ni s'aimer sans désirer d'être heureux. « Bienheureux ceux qui soussirent per» sécution pour la justice, car le royaume des » cieux leur appartient ». En soussirant persé-

<sup>(1)</sup> Inst. past. p. 47.

cution, ils sont dans la voie: en recevant le royaume, ils sont dans le terme: on peut bien ne rechercher pas la béatitude où Jésus-Christ nous la montre; mais on ne peut pas chercher ce qu'il nous montre, sans y attacher la béatitude que lui-même y a attachée: ainsi la nature et la grâte sont d'accord, et nier cette vérité universellement reconnue, c'est vouloir raffiner sur l'Evangile.

V.
Troisième
point: le fanatisme, et la
suppression
des actes de
propre industrie et de
propre effort.

L'instinct extraordinaire et particulier, par lequel sont guidés nos parfaits, est renfermé dans ce faux principe de l'Instruction pastorale : « La » volonté de bon plaisir se fait connoître à nous » par la grâce actuelle (1) »: pour trouver dans ce principe tout le fanatisme des nouveaux mystiques, il ne faut que ce court raisonnement. La volonté de bon plaisir comprend tout ce que Dieu veut que nous pratiquions dans chaque événement particulier : or la grâce actuelle nous fait connoître la volonté de bon plaisir; par conséquent elle fait connoître le parti que Dieu veut qu'on prenne dans chacun de ces événemens. Mais la grâce qui fait connoître tout cela dans le détail, n'est pas la grâce ordinaire; c'est un instinct extraordinaire et particulier: donc nos prétendus parfaits sont livrés à cet instinct : il les gouverne à chaque occasion, comme l'assure M. de Cambrai (2); et il ne faut plus s'étonner si les actes de propre industrie sont supprimés: c'est une suite du principe, que la grâce actuelle nous instruit en particulier de tout ce que Dieu

<sup>(1)</sup> Inst. past. p. 8. - (2) Max. p. 217. Préf. n. 61, etc.

veut de nous à chaque occasion, par sa volonté de bon plaisir. C'est ainsi manisestement, et de leur aveu, que sont mus et poussés nos faux mystiques: ils sont donc de purs fanatiques, et leur quiétisme est inexcusable.

Les erreurs sur la contemplation ont trop de branches pour être expliquées en si peu de mots: tout se réduit néanmoins à peu près à ce seul templation, principe, que « la contemplation directe ne s'at-» tache volontairement qu'à l'être illimité et in- clus. » nominable (1) »: il faut donc être appliqué aux autres objets, et entre autres à Jésus-Christ même par une impulsion particulière, sans qu'on puisse s'y déterminer par son propre choix et par la bonté de la chose; de là vient, qu'on n'y est pas toujours appliqué. Dieu tient les ames parsaites dans cette privation en deux états d'une longueur indéterminée; dans les commencemens de la contemplation, qui est celui de la vie parfaite, et dans les dernières épreuves, « elles sont alors » privées de la vue simple et distincte de Jésus-» Christ (2) »; et comme l'auteur l'explique plus précisément, privées de Jésus-Christ présent par la foi (3): mais si on le perd dans la haute et pure contemplation qu'il raviliroit par son humanité, on se sauve en le jetant dans les intervalles, et lorsqu'elle cesse: voilà comme on traite Jésus-Christ. Le peu de principes qu'on vient de voir suffisent pour en convaincre ceux qui sont un peu exercés dans le raisonnement : mais dix pages de

VI. Quatriéme point:la condont Jésus-Christ est ex-

<sup>(1)</sup> Max. des Saints, p. 186, 187. — (2) Ibid. p. 194, etc. — (3) Ilid. p. 196.

la Préface le prouveront si démonstrativement (1), que j'ose bien assurer qu'on n'y pourra pas répondre sans s'engager à de visibles absurdités.

VII. tres erreurs.

Voilà donc les quatre erreurs principales, et Trois au qui règnent dans tout le livre, démontrées en très-peu de mots. Le sage lecteur jugera s'il y a ou artisice, ou déguisement, ou faveur, ou autorité, ou essor qui puisse les faire passer dans l'Eglise. J'en dis autant de quelques autres aussi évidentes, qu'on trouve dans des endroits particuliers. Passera-t-on, par exemple, que la pure concupiscence, quoiqu'elle soit un sacrilége, devienne une préparation à la justice (3); et que l'espérance chrétienne soit rangée avec la cupidité qui est la racine de tous les vices (3)? enfin passera-t-on dans l'Eglise, malgré l'autorité du concile vi.e, le trouble involontaire de la sainte ame de Jésus-Christ, que l'auteur n'ose avouer (4), sans néanmoins pouvoir se résoudre à l'abandonner tout-à-fait? Souffrira-t-on jusqu'à cet excès dans un auteur, sous prétexte qu'il y apra des flatteurs qui lui auront montré, dans saint Thomas, que la passion de Jésus-Christ est involontaire: c'est une pure équivoque: l'involontaire de ce texte de saint Thomas (5), c'est-à-dire chose contraire à la volonté, et qui lui déplate par elle-même, comme une médecine déplait à celui qui veut guérir : et non pas un involon-

<sup>(1)</sup> Pref. sect. v, n. 51 jusqu'à 60. — (1) Max. p. 17. Inst. past. p. 15, n. 8. Pref. n. 47. — (3) Max. des Saints, p. 7, 8. Inst. past. p. 16. Préf. n. 48. — (4) Max. des Saints, p. 90, 122. Inst. past. p. 33, n. 10. Préf. n. 49. — (5) 3 p. q. 15. art. 6. ad 4.

taire qui prévienne la volonté, qui est celui dont il s'agit, et que saint Thomas a rejeté si clairement dans le lieu même qu'on en cite (1).

Mais peut-être qu'on se peut trouver embarrassé des passages de l'Ecriture que l'auteur aura employés: au contraire, une des preuves les plus manifestes contre la nouvelle spiritualité, c'est se mémphyqu'on ne songe seulement pas à l'appuyer de l'Ecriture. Le peu qu'on en cite est un abus ma- rée des Péres niseste du texte sacré, et une nouvelle preuve d'erreur; ce qu'un quart d'heure de temps fera combien aitrouver démontré dans le quatrième écrit de ce sément résorecueil. On est étonné de voir l'Ecriture si abandonnée dans des livres, où l'on ne promet rien moins que de montrer la perfection du christianisme : l'on en voit trois de cette nature, les Maximes des Saints, l'Instruction pastorale, et le petit livre contre le Summa doctrinæ. On met toute sa consiance en apparence dans la scolastique; en esset dans une creuse métaphysique, qui, destituée du fondement de la parole de Dieu, n'est rien moins que la scolastique, c'est-à-dire la sainte parole réduite en méthode. Ce qu'on tire de plus vraisemblable de la doctrine des Pères, qui est la distinction de leurs trois états, est expliqué par principes dans une courte analyse (2), où l'on verra aisément si c'est ici une affaire obscure, où il soit si difficile de prendre parti.

Pour embrouiller la matière, et sans que j'y donne aucun sujet, on me fait accroire que par

IX. L'Ecolemai objectée par

Bossurt. xxvIII.

sique : scule objection tidans leurs trois états,

VIIL

Nul passage del'Ecriture:

pure et faus-

<sup>(1) 3</sup> p. q. 15. art. 4. — (2) Cinquième écrit, ci-dessous.

de fausses imputations veau livre contre le Summa docdoctrine j'ai enseignée sur le précharité.

un profond artifice, (per altas machinationės) dans le nou- par des détours captieux, (captio) par des travaux souterrains, (per cuniculos) j'ai machiné la ruine entière des notions communes de l'Ecole; trinæ: quelle et que je ne donne pour objet à la charité, que la seule béatitude trouvée en Dieu même : c'est ce qu'on répète à toutes les pages du livret, qu'on a cepte de la opposé à celui qui a pour titre, Summa doctrinæ (1). Mais si l'auteur a oublié mes sentimens, qu'il sait bien en sa conscience que je n'ai jamais cachés à personne, qu'il lise, dès l'origine de cette dispute, mes Additions aux Etats d'oraison: il y trouvera partout, que l'objet primitif de la charité c'est l'excellence et la perfection de la nature divine (2). J'établis encore cette vérité, non point en passant, mais de propos délibéré et par conclusion expresse, dans le Summa doctrinæ (3), où l'on m'accuse de l'attaquer. Ce traité se trouve dans cette édition en latin et en français, et l'on verra en termes formels la perfection de Dieu en elle-même comme le motif primitif et spécifique de la charité, c'est-à-dire la contradictoire de la proposition que l'on m'impute.

> Que si j'unis à ce motif principal les autres motifs très-considérables, mais toutefois subsidiaires et moins principaux, qui ont rapport à nous et à notre béatitude, je le fais après le précepte même de la charité : en exécution de ces mots : Aimez le Seigneur votre Dieu: et des autres, que l'on

<sup>(1)</sup> Resp. ad libel. cui tit. Summa doct. p. 9, 15. — (2) Etats d'Orais. addit. n. 2, 3, 4, 5, tom. xxv11, pag. 465 et suiv. -(3) Summa doct. n. 7, 8; ci-dessus, pag. 304 et suiv.

peut voir dans ce petit livre dont on a voulu faire de si grandes plaintes.

Et néanmoins pour mieux expliquer mes sentimens et leur parfaite conformité avec l'Ecole, je les ai fidèlement proposés dans le second écrit de ce livre (1). Le quatrième écrit expose aussi la vérité du précepte de la charité, et des motifs qui l'animent (2). Un cinquième écrit, qui est trèscourt, achève de mettre au jour la vérité et la pureté de cette vertu, soutenue de tous les motifs et toujours désintéressée. Parce qu'on m'accuse de vouloir confondre la charité avec l'espérance, j'expose en deux pages (3), mais toutefois, je l'ose espérer, dans la dernière évidence, la dissérence radicale de ces deux vertus : quand je parle ici d'évidence, on comprend bien que j'entends celle de la chose, et non pas celle de mes expressions: on n'a pu me séparer de l'Ecole, qu'en m'imputant tout le contraire de ce que je dis ; j'en ai suivi la doctrine in terminis, comme on parle, et selon qu'elle est exprimée par tous les docteurs.

Mais ce que je ne puis dissimuler, c'est qu'on abuse de cette doctrine pour surprendre les théologiens, et établir la dangereuse chimère d'un prétendu amour pur. L'amour pur et désintéressé que veut établir la théologie, c'est l'amour de la charité commune à tous les fidèles : c'est celle-là dont il est écrit, qu'elle ne cherche point ses intérêts (4) : elle a pour fin principale la gloire de

<sup>(1)</sup> Deuxième écrit; ci-dessons, depuis le n. 5 jusqu'à la fin.—
(2) Quatrième écrit, n. 2, 3, 4.—(3) Cinquième écrit, n. 12.—
(4) I. Cor. XIII. 5.

Dieu; elle y rapporte la sienne; et sinalement elle prétend être heureuse, asin que Dieu soit glorissé dans son amour si biensaisant envers ses créatures. Apprenez aux chrétiens que c'est là notre commune obligation. Mais si vous allez audelà: si pour rendre la charité apparemment plus parsaite, vous la voulez désintéresser davantage, et jusqu'au point d'abandonner notre salut propre, notre propre béatitude même rapportée à Dieu comme à sa dernière sin; c'est alors que je vous soutiens que ce prétendu amour pur dont vous faites un degré suréminent, n'est qu'une illusion, un amusement dangereux, et une entière subversion de la religion et de l'Evangile.

On ne doit point schffrir, dans cette vie, un amour qui n'ait plus besoin de s'exciter par la considération des bienfaits de Dieu, passés, présens, et futurs : un amour, qui, pour exclure d'entre ses motifs tout rapport à nous, regarde comme étrangères au précepte de la charité ces paroles par où il commence: Vous aimerez le Seigneur votre Dieu (1). La pratique même a expliqué le précepte: et David ne répéteroit pas si souvent ces paroles: O Dieu mon Dieu: et encore: Que Dieu notre Dieu, que Dieu nous bénisse : et encore: Je vous aimerai, ô Dieu qui êtes ma force, mon Dieu et mon secours; s'il ne trouvoit dans ces paroles, mon Dieu, un motif puissant de l'aimer comme celui qui veut être à nous en tant de manières. Ce même attrait lui fait dire avec ardeur et une suavité que la charité peut inspirer

<sup>(1)</sup> Deut. v1. 4. Resp. ad Summa doct. p. 23.

seule: « Racontez de race en race, que celui-ci » est Dieu, notre Dieu éternellement, et il nous » gouvernera aux siècles des siècles (1) ». Dites maintenant que Dieu appartient à la charité, et que notre Dieu n'y appartient pas; que nous gouverner, n'est pas un droit de son excellente et souveraine nature, et en même temps le principe de notre félicité. C'est d'ailleurs une vérité déterminée par le concile de Trente (2), que la vue de la récompense anime les plus parfaits, et qu'ils croient en avoir besoin, pour exciter un fond de langueur qui reste dans les plus grands saints durant cette vie. Le même concile a défini « qu'il » faut proposer la vie éternelle comme récom-» pense aux enfans de Dieu (3) »; c'est-à-dire à ceux qui doivent aimer par état, et qui ont reçu l'esprit d'adoption, pour, en bannissant l'esprit de crainte et de servitude, recevoir celui d'amour et de liberté. Tout cela conclut que Dieu notre Dieu, en quelque sorte que ce soit, nous est un objet d'amour, et qu'on ne peut rayer d'entre les motifs d'aimer, les paroles qu'on trouve à la tête de ce grand commandement.

On allègue, je ne sais pourquoi, l'article xui d'Issy, où il est porté « que dans la vie et dans » l'oraison la plus parfaite, tous ces actes », de allégué: que soi explicite, d'espérance, et de pénitence, « sont » unis dans la charité, en tant qu'elle anime la première » toutes les vertus, et qu'elle en commande l'exer-» cice, selon ce que dit saint Paul: La charité té commune » souffre tout, elle croit tout, elle espère tout,

X. Article xiii d'Issy mal saint Paul au chap. xiii de aux Cor. dé-

(1) Psal. XLVII. 14, 15. — (2) Sess. VI, cap. 11. — (3) Ibid. cap. 16.

fidėles.

à tous les » elle soutient tout (1) ». Si l'on vouloit inférer de là, que ce soient là seulement des actes de perfection, et non pas des avantages communs et de communes obligations de la charité, l'erreur seroit trop grossière. Saint Paul ne vouloit pas définir en particulier la charité, comme elle est seulement dans les parfaits : toute charité est patiente, bénigne, non ambitieuse, non intéressée (2); toute charité demeure, pendant que les autres dons s'évanouissent; et ainsi du reste. On a mis dans les Articles d'Issy, que ces caractères de la charité se trouvent dans la vie et dans l'oraison la plus parfaite; pour montrer le tort de ceux qui bannissent de cette oraison et de cette vie les actes particuliers des vertus; et décider en même temps, comme il paroît par toute la suite, qu'ils ne s'en trouvent pas moins dans tous les états, même dans celui de perfection, pour y être réunis ensemble dans la charité. Qu'on me donne une charité qui ne soit pas douce, qui soit soupconneuse, jalouse et impatiente; je consentirai que ces attributs donnés à la charité par saint Paul, n'appartiennent qu'aux parfaits: sinon, il faut avouer qu'on abuse de l'Article xin d'Issy, comme de saint Paul.

XI. Etrange doctrine de la Réponse au Summa doctrinæ sar le

Au reste, on est convaincu par le dernier livre de M. l'archevêque de Cambrai, où il combat le Summa doctrinæ, qu'il érige l'édifice du faux pur amour sur les ruines des obligations compéchévéniel, munes de la charité chrétienne. J'avois cru qu'il avoit sauvé le principal devoir de la charité dans

<sup>(1)</sup> I. Cor. xiii. 7. - (2) Ibid. 4, 5.

tous les fidèles, en disant que dès le quatrième et sur le rapétat, qui est celui des justifiés, l'ame juste « aime » principalement la gloire de Dieu, et qu'elle n'y rité justifian-» cherche son propre bonheur, que comme un » moyen qu'elle rapporte et qu'elle subordonne à » la fin dernière, qui est la gloire de son créa-» teur (1) ». Voilà, disois-je, la précise obligation de rapporter son bonheur à Dieu, très-certainement établie dans la justice chrétienne: mais l'auteur, dont ces paroles incommodoient le système par d'autres endroits, nous déclare, dans ce dernier livre, qu'il n'entend ce nécessaire rapport qu'en habitude, et non pas en acte: habitu non actu (2).

Mais qu'est-ce encore que ce rapport en habitude, et non pas en acte? L'auteur croit le prendre de saint Thomas, à qui il fait dire, contre sa pensée, « que ce rapport habituel se » rencontre dans les actes mêmes, par lesquels » les justes péchent véniellement: voyez saint » Thomas: Habitualis illa relatio occurrit etiam » in actibus justorum, quibus peccant veniali-» ter (3) ». Il répète la même chose plus précisément s'il se peut, en disant (4) « que les actes » mêmes par lesquels on péche véniellement, sont » habituellement soumis à Dieu et subordonnés à » la fin dernière »; et il donne pour règle générale (5), « que toutes les affections naturelles et

<sup>(1)</sup> Summa doct, n.9. Deuxième écrit, n. 15, 16, etc. Max. des Saints, p. 9. — (\*) Resp. ad Summa doct. p. 49, ad 11. ob. — (3) Vide S. Thom. 1, 2, q. 88. 11, 1.—(4) Resp. ad Summa doct. p. 62. - (5) P. 63.

» délibérées des justes seroient autant de péchés » mortels, si elles n'étoient habituellement et im-» plicitement subordonnées à la fin dernière »: ainsi il dit, par trois sois, que l'acte de péché véniel est habituellement et implicitement rapporté à Dicu : et il dit que la charité du quatrième état y est rapportée de la même sorte : en quoi il commet trois fautes essentielles, l'une de donner pour règle que tout ce qui n'est pas habituellement et implicitement rapporté à Dieu est péché mortel: la seconde, qui est une suite de ce principe trompeur, que l'acte du péché véniel a ce. rapport avec Dieu; ce que personne n'a jamais pensé : la troisième et la plus étrange, que la charité justifiante n'a pas d'autre rapport avec Dieu, que celui qui convient à l'acte du péché véniel.

Il faut avouer, que l'auteur met ses désenseurs à de terribles épreuves : autant de fois qu'il écrit, il leur donne à soutenir de nouvelles erreurs: toutes aussi aisées à découvrir, que l'importance en est évidente.

XII. Si c'est ici prévenir le l'Eglise, faire de ru-

Je m'attends qu'on m'objectera, que je préviens le jugement du saint Siége; c'est ce qu'on a jugement de déjà objecté à la Déclaration des trois évêques, et que M. de Cambrai appelle dans son dernier livre des censures. une censure ambitieuse et anticipée (1), faite au préjudice de l'autorité du saint Siége; sans songer que c'étoit lui-même qui nous avoit obligés à rendre ce témoignage de notre doctrine, qu'il faisoit sans notre aveu conforme à la sienne. Il

(1) Resp. ad Summa, p. 71.

dit bien encore aujourd'hui, dans le même livre, que j'enseigne « une doctrine suspecte, qui ac-» cuse d'impiété toute l'Ecole, et lui déclare la » guerre (1) ». Si la chose étoit véritable, je ne me sâcherois pas des paroles. On dira du moins que je trouve trop aisé, ce qu'on pèse depuis si longtemps par un examen si sérieux; comme si l'évidence de la chose au fond empêchoit la maturité de la délibération; ou qu'il n'y ait pas toujours une tradition, qui précède les jugemens de l'Eglise; ou que ce soit les prévenir, que de proposer, sans juger personne, la doctrine sur laquelle on ne doute point qu'ils ne soient fondés; ou qu'ensin ce soit être rude, que de marquer les erreurs en paroles propres, qui aussi ne semblent faites qu'à cause qu'elles sont simples.

Ce seroit une autre extrémité, de ne pas approfondir les matières, ou de n'aller pas à la ler à la soursource, à cause qu'on trouveroit claires les eaux ce de la védes ruisseaux. Il s'amasse des nuages autour du rité. soleil, qui ne laisse pas de les dissiper, encore que le jour ne soit pas douteux. Parlons simplement et sans paraboles : il ne faut laisser aux nouveautés aucune espérance d'obscurcir la vérité par quelque endroit que ce puisse être. Vous alongez, dit-on, le procès. Oui, si l'on regarde nos écrits comme des pièces nécessaires à l'instruire; mais on n'a pas cette vue : la nouvelle spiritualité accable l'Eglise de lettres éblouissantes, d'instructions pastorales, de réponses pleines d'erreurs : il faut qu'elle la trouve partout

<sup>(1)</sup> Resp. ad Summa, p. 55, ad 12 obj.

en armes, qu'on porte partout la lumière de la tradition et de l'Evangile.

Au reste, ceux qui nous reprochent que nous prévenons le jugement du saint Siége, remplissent Rome et la France de petits écrits qu'on trouve partout, et que j'ai vus comme les autres, où, parce qu'ils n'espèrent pas de sauver le livre, ils donnent des vues aux examinateurs, et leur proposent la prohibition, donec corrigatur: sans vouloir seulement entendre, que ce livre étant un tissu de principes bons ou mauvais qui règnent partout, toutes les parties de l'ouvrage sont sujettes à un même sort.

XIV.
Sur le nouveau dénouement de l'amour naturel et délibéré, proposé dans l'Instruction pastorale.

On demandera ce qu'il faut croire du nouveau système de l'Instruction pastorale (1), et s'il est aisé d'entendre que ce dénouement ne peut être admis. Je réponds, qu'il n'est pas aisé d'en relever toutes les erreurs, et qu'il y faut apporter du soin et de l'étude. Mais pour ce dénouement pris en lui-même, l'inconvénient en est manifeste, et la seule proposition lui donne une exclusion inévitable.

Il consiste à dire qu'il y a en nous, outre l'amour-propre vicieux, et l'amour qu'on a pour soi-même par la charité, un certain amour naturel et délibéré de nous-mêmes, qui n'est de soi ni bon ni mauvais, mais seulement imparfait : et sur cela on prétend deux choses; l'une, que cet amour, qui demeure pour l'ordinaire dans les imparfaits, y fait l'amour impur et mélangé : au lieu que c'est l'exclusion pour l'ordinaire de ce même amour

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 2 et 3. Pref. ci-après, n. 4 et 5.

dans les parfaits, qui fait en eux l'amour pur : l'autre chose, que l'auteur prétend, est que cet amour naturel et délibéré de nous-mêmes est celui qu'il a entendu partout dans les Maximes des Saints sous le nom de l'intérêt propre.

Ce dénouement, sur lequel roule toute l'Instruction pastorale, s'évanouit de soi-même par la seule exposition des termes : ce qui se prouve premièrement par l'Instruction pastorale, et secondement par les propres termes du dernier livre de l'auteur.

On voit, dans l'Instruction pastorale (1), que le sens de l'intérêt propre sur lequel M. de Cambrai fait à présent tout rouler, n'est pas le seul qu'il ait suivi dans les Maximes des Saints; qu'il y a entendu quelquefois par ce terme tout avantage ou naturel ou surnaturel; qu'il a changé ce sens, qu'il l'a quitté, qu'il l'a repris sans en avertir le lecteur, et qu'il n'a donné dans ce livre aucune explication ou définition de l'intérêt propre comme il l'entend aujourd'hui. A cela si l'on joint cette autre proposition du même prélat dans son avertissement (2), que par une claire et rigoureuse définition de tous les termes dont il s'est servi, « il a réduit toutes ses expressions à un sens in-» contestable, qui ne puisse plus faire aucune » équivoque »; avec ce fondement de tout son discours on fait cette démonstration.

Le sens que l'auteur avoue une fois dans les Maximes des Saints doit régner partout, puisqu'il n'y a point d'équivoque dans ce livre : or est-il

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 3. — (2) Max. des Saints, avert. p. 26.

que l'auteur avoue en quelques endroits le sens dont suivroit la destruction de son systême; et il n'a jamais averti qu'il le changeât, ni prévenu l'équivoque par aucune définition : on doit donc croire qu'il n'y en a point, et que son dénouement vient après coup.

XŶ. Seconde démonstration chose par la Réponse au Summa.

Quelque facile que soit ce raisonnement, et quelques claires qu'en soient toutes les parties, de la même voici encore quelque chose de plus décisif par la Réponse au Summa. L'auteur y dit que pour son système, il n'a besoin que de ces deux choses (1): la première, qu'on lui accorde la définition de la charité qui est commune dans l'Ecole: la seconde, qu'on lui accorde le xin. article d'Issy: or est-il que ces deux choses visiblement n'ont rien de commun avec l'amour naturel et délibéré. La définition de l'Ecole, c'est que la charité a pour son objet spécifique Dieu considéré en lui-même, sans rapport à nous : le xm.º article d'Issy se réduit à dire, que la charité anime toutes les vertus: l'amour naturel n'entre point du tout dans ces deux choses, on n'y en fait aussi nulle mention; on n'en fait, dis-je, nulle mention, ni dans la définition de l'Ecole, ni dans l'article d'Issy; le passage de saint Paul dans la première aux Corinthiens, ch. xui, d'où il est tiré, n'en parle non plus; il étoit donc inutile à expliquer l'amour pur dont il s'agissoit, et on ne l'a inventé que pour embrouiller la matière, ou se sauver comme on pourroit par des équivoques.

XVI. Deux cho-

Il n'y a donc plus d'embarras, que dans la

<sup>(1)</sup> Resp. ad Summa, p. 7, 8.

discussion des passages particuliers dont l'Instruc- ses certaines tion pastorale est composée : celui-là est inévitable, et quiconque voudra entrer dans cet examen, doit se préparer à être fort attentif à cette l'Instruction lecture; mais en attendant qu'on fasse voir au nouvel auteur, les caractères certains qui séparent d'avec sa doctrine les Pères qu'il cite, sans lui en laisser un seul, il sera aisé de s'assurer de deux choses: l'une, que l'auteur, dans toute son Instruction pastorale, ne cite pas un seul passage de l'Ecriture pour son prétendu amour naturel, ni pour l'usage qu'il en fait : la seconde, que parmi tant de passages des Pères où il le veut établir, il ne cite rien où il soit compris, et ne le tire que par des conséquences que personne n'a jamais connues que ce seul prélat.

sur les passages qui sont cités dans pastorale.

Il produit à la vérité au commencement de son livre un passage de saint Thomas, et un d'Estius (1), qu'il fait servir de fondement à tout son discours: j'avoue qu'il y est parlé d'un certain amour naturel de soi-même, distingué de la charité, qui peut être bon et mauvais; mais en lisant seulement ce qu'il cite de ces deux docteurs, et sans un plus grand examen, on verra d'abord que cet amour n'étant ni délibéré, ni employé à la différence des parfaits et des imparfaits, ce n'est pas celui de l'auteur.

Je veux bien encore donner ici un moyen facile pour entendre quelques auteurs particuliers, par exemple saint François de Sales, un de ceux que pourbien enl'on fait servir de fondement au système. Tout le rendre saint

XVII. Moyen faci**le ex décis**if

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 4.

Sales.

François de dénouement de la doctrine de ce saint consiste en trois passages décisifs: l'un est le chapitre de la résignation et de l'indifférence chrétienne (1), dont M. l'archevêque de Cambrai fait partout son fondement; mais qui se tourne contre lui, dès qu'il est constant, par le titre et par tout le texte, qu'elles ne regardent que les événemens de la vie, et la dispensation des consolations et des sécheresses; sans avoir le moindre rapport au salut, à la perfection, aux mérites, aux vertus, ni au désir ou naturel ou surnaturel que l'auteur prétend qu'on peut avoir ou n'avoir pas de toutes ces choses.

Le second passage est celui où l'on trouvera cette règle: « Il ne faut vouloir que Dieu abso-» lument, invariablement, inviolablement; mais » les moyens de le servir, il ne les faut vouloir » que foiblement et doucement, asin que si l'on » nous empêche dans l'emplette d'iceux, nous ne » soyons pas grandement secoués (2) ».

On voit là manifestement ce que c'est que l'indissérence, et on écarte les fausses idées dont on tâche d'embarrasser nos esprits.

Le troisième passage, et le plus important de tous, est rapporté dans l'Instruction pastorale de M. l'archevêque de Paris; et c'est là que saint François de Sales décide, « que si, par imagina-» tion de chose impossible, il y avoit une infinie » bonté à laquelle nous n'eussions nulle sorte d'ap-» partenance, nous l'estimerions certes, plus que » nous-mêmes; mais à proprement parler nous

<sup>(1)</sup> Am. de Dicu, liv. 1x, ch. 4. — (2) Liv. 111, ep. 42. Ci-dessous, troisième écrit, n. 6.

» ne l'aimerions pas: beaucoup moins pourrions» nous avoir la charité, puisque la charité est
» une amitié, ayant pour fondement la commu» nication: ce que je dis pour certains esprits
» chimériques et vains (1) »: par où l'on voit l'estime qu'il fait de la fausse métaphysique, qui détache l'amour de Dieu du motif de la béatitude.
On peut rapporter à cette fin l'endroit que nous
avons allégué dans nos Etats d'oraison (2), où le
saint enseigne « que la charité est une vraie amitié,
» c'est-à-dire, un amour réciproque (3) »: ce qui
montre l'erreur de ceux qui veulent dans la charité séparer l'amour de Dieu comme parfait, de
l'amour de Dieu comme bienfaisant et béatifiant.

Il y a encore un petit mot, mais de grand poids, du saint évêque; lorsque expliquant ce qu'il dit souvent, qu'il ne faut aimer les vertus qu'à cause que Dieu les aime (4); il entend cette unique cause principalement, et non pas exclusivement; ce qui lui fait dire (5): « Aimons les vertus parti- » culières, principalement parce qu'elles sont » agréables à Dieu ». Tant qu'on aura ce principe en vue, on ne s'étonnera pas de tout ce qu'enseigne le saint sur la charité, comme étant la fin dernière et universelle de toutes les vertus; et on ne dira jamais, comme fait l'auteur, « qu'on » ne veut aucune vertu en tant que vertu; qu'on » ne veut plus être vertueux; qu'on ne l'est ja- » mais tant, que quand on n'est plus attaché à

<sup>(1)</sup> Amour de Dieu, liv. x, ch. 10. — (2) Liv. VIII, n. 18. Cidessus, tom. xxvII, pag. 315. — (3) Am. de Dieu, liv. II, ch. 22. — (4) Ibid. liv. x1, ch. 14. — (5) Ibid. liv. III, ch. 14.

» l'être (1) »: et ce qui passe toute croyance, « qué » les saints mystiques ont exclus de l'état parfait » les pratiques de vertu (2) » : propositions scandaleuses, dont aussi on ne trouve aucune apparence dans les ouvrages du saint évêque, quoiqu'on les ait tous remués pour y en découvrir quelque vestige.

XVIII. Doctrine importante tion du Catéchisme du la Préface de ce livre.

Après avoir donné le moyen facile d'entendre les autres auteurs, il faut que je m'explique moien explica- même dans un endroit de ma Préface (3).

Il s'agit de faire connoître dans le Catéchisme concile, et de du concile de Trente ceux dont on y parle ainsi: « Amanter Deo serviunt, pretii caus d quo amorem » referent (4): Ils servent Dieu avec amour, pour » la récompense à laquelle ils rapportent leur » amour ». Sur cet endroit du Catéchisme, j'ai bien montré que M. de Cambrai l'a mal entendu (5); mais je ne l'ai pas moi-même assez expliqué.

> Pour tout dire, il falloit marquer plus distinctement que l'Ecole reconnoît deux sortes d'amour : l'amour d'amitié, qui est la charité même, où l'on aime Dieu pour l'amour de lui; et l'amour de concupiscence, où l'on veut l'avoir pour soi. Cela est certain; mais il y falloit ajouter que la plupart des théologiens subdivisent ce dernier amour, en amour de concupiscence, innocent et saint, où l'on désire seulement de posséder Dieu; et en amour de pure concupiscence, où l'on n'aime Dieu que pour sa propre utilité,

<sup>(1)</sup> Max. des Saints, p. 224, 225, 226. — (2) P. 253. — (3) Préf. n. 79, 80, 81; ci-après. — (4) Cat. Conc. Trid. part. IV, de Orat. cap. x11, n. 27. — (5) Inst. past. p. 37.

comme on seroit un autre bien; et uniquement pour l'amour de la récompense. Ainsi, à parler généralement, on pourroit reconnoître trois sortes d'amour : le premier est justissant, puisque c'est la charité même, qui, comme parle saint Augustin, est la véritable justice : le second, que l'Ecole appelle simplement de concupiscence, où l'on veut avoir Dieu comme récompense, est bon en soi, puisque c'est l'amour de l'espérance chrétienne; mais il n'est pas justifiant, et de soi ne met pas un homme au rang des amis de Dieu: le troisième amour qu'on appelle de pure concupiscence, a cela de commun avec le second, qu'il n'est pas justifiant; mais il a cela de particulier, que ne regardant que la récompense pour en faire sa dernière sin au préjudice de la gloire de Dieu, il est vicieux et désordonné.

J'ai dit que l'amanter Deo serviunt: ils servent Dieu avec amour: dans le Catéchisme du concile, étoit de ce dernier genre, à cause de ces paroles: propter pretium quo amorem referunt: ils servent Dieu, à cause du prix où ils rapportent leur amour. Le mot de prix, pretium, ressent un bas intérêt, tel qu'on le voit dans les ames serviles, qui veulent qu'un maître fâcheux se fasse servir, pour ainsi dire, l'argent à la main; qui est ce qu'on appelle pretium. Ceux-là n'aiment pas Dieu véritablement, puisqu'au lieu de faire servir la récompense d'un maître pour s'exciter à l'aimer, tout leur amour se tourne à la récompense: c'étoit pourtant le style du temps, de dire qu'ils aimoient

Dieu, à cause, comme je l'ai remarqué (1), que c'est aimer en quelque façon, que de servir quelqu'un pour la récompense. J'ai prouvé ce style du temps et de l'Ecole par Silvestre de Prière, par Silvius, auxquels j'ajoute à présent Estius (2), qui parle de même; et il n'en faut pas davantage pour bien expliquer le Catéchisme du concile. Ainsi M. de Cambrai, qui veut que cet amour rapporté au prix, au paiement, soit un amour justifiant et de charité, ne suit ni les idées de l'Ecole, ni celles du Catéchisme qui en sont tirées, ni les siennes propres, et ne cherche qu'à trouver partout son prétendu amour pur du cinquième degré, qu'il ne peut trouver nulle part.

A l'endroit même du Catéchisme, où il croit le voir; parce qu'il y est marqué « qu'une ame ne » cherche Dieu que touchée par sa vertu et par » sa bonté: nihil spectant nisi ejus virtutem atque » bonitatem », il ne prend pas garde à deux choses: la première, que cette bonté n'est pas seulement excellente, mais encore bienfaisante, et qu'elle renferme ces deux idées dans sa notion: la seconde, que ces ames « s'estiment heureuses » de pouvoir servir un Dieu si grand: se beatos » arbitrantes, quòd ei suum officium præstare possint ». Ce qui montre, que bien éloignées de séparer la béatitude d'avec le pur et parfait amour, elles les joignent ensemble en termes formels.

Au reste, il faut ici se souvenir que le dessein

<sup>(1)</sup> Pref. ibid. — (2) Culpanda talis dilectio Dei propter indebitum finem quo vitiatur. in 1. dist. 1. p. 3.

du Catéchisme est de nous représenter, dans tous ces endroits, non pas un prétendu amour pur, qui se détache entièrement de la béatitude, mais la charité elle-même, qui par sa nature, en tous les sujets où elle est, la rapporte à la gloire de Dieu comme à sa dernière fin. Il ne faut pas imaginer pour cela qu'il y ait deux sins dernières, dont l'une soit la béatitude, et l'autre Dieu même. La jouissance de Dieu par la vision bienheureuse et par l'amour immuable qui fait notre béatitude, sans doute se rapporte à Dieu comme à son objet béatisiant : c'est pourquoi Dieu est appelé la béatitude objective, et la jouissance de Dieu est appelée la béatitude formelle : celle-ci en un sens se rapporte à l'autre comme à sa dernière sin; et cependant en un autre sens, toute l'Ecole est d'accord, après saint Thomas, qu'elles ne font toutes deux ensemble qu'une seule et même fin, qu'une seule et même béatitude : de même que la lumière, qui fait, pour ainsi parler, la félicité des yeux, ne les pouvant rendre heureux qu'à cause qu'elle est aperçue, il se fait de la perception et de la lumière un seul et même bonheur de l'œil qui la voit.

Avec ces explications du langage de l'Ecole, que j'ai cru nécessaires au lecteur, asin qu'il ne fût point arrêté lorsqu'il le rencontreroit en son chemin; j'espère qu'on ne trouvera aucun embarras dans cette Présace. Pour ceux qui voudroient que dans le n.º 80 j'eusse marqué davantage la distinction de l'amour de concupiscence

innocent, et de l'amour déréglé de pure concupiscence; ils voient bien, par l'explication qu'ils viennent d'entendre, que je suis de leur avis, puisque assurément, si je ne croyois avoir failli en ce lieu, je ne travaillerois pas à réparer cette faute. Elle seroit plus grande, si je n'avois pas expliqué ailleurs ce qui manque ici; quoi qu'il en soit, je ne demande qu'à me corriger: heureux de pouvoir donner ces petits exemples, à ceux qui seroient capables de m'en donner de plus grands.

immuni

### PREMIER ÉCRIT

OU

# MÉMOIRE

## DE M. L'ÉVÊQUE DE MEAUX

A M. L'ARCHEVEQUE DE CAMBRAI;

ZHVOTÉ PAR LES MAINS DE M. L'ARCHEVÊQUE DE PARIS, LE LUNDI 15 DE JUILLET 1697.

#### AVERTISSEMENT.

IL y a, dit le Sage (1), le temps de se taire et le temps de parler: comment on passe de l'un à l'autre; et du silence que la charité impose, à la déclaration nette et précise que demande la vérité, plusieurs ne l'entendent pas ou ne le veulent pas entendre. Ils veulent qu'on cherche toujours, même dans les affaires de la foi, des ménagemens politiques, des excuses, des tempéramens; et sont ordinairement pour ceux qui se plaignent. C'est pour ceux-là qu'on est obligé de publier ces écrits. Il faut que les ministres de Jésus-Christ, qui sont appelés à la défense de la vérité, pour l'honneur de la cause qu'ils soutiennent, aient raison dans

<sup>(1)</sup> Eccl. 111. 8.

le procédé comme dans le fond. La déclaration qu'on a publiée, justifie assez que les évêques, qui se sont opposés au livre qui a pour titre: Explication des Maximes des Saints, etc., avoient raison dans le fond de la doctrine. Il est temps maintenant de montrer, que la raison n'est pas moins pour eux dans la manière d'agir. La chose parlera d'elle-même : et pour ne rien dire que ce que demande la seule nécessité, dans une matière où l'on ne parle qu'à regret; sans préparer le lecteur par un long avertissement, ni lui expliquer davantage ce qu'on réservoit à la conférence proposée, on lui présente d'abord ce premier mémoire, dans toute la simplicité où il fut produit, lorsque sans étude, sans dessein de le publier, et de l'abondance du cœur, il partit pour attirer seulement des entretiens, d'où l'on espéroit un entier éclaircissement de la vérité.

I.

Que notre conscience ne nous permet pas de nous taire, sur le livre intitulé, Explication des Maximes, etc.

L'AUTEUR a déclaré dès son avertissement, pag. 16, « que deux grands prélats (\*) ayant donné » au public xxxiv propositions, qui contiennent » en substance toute la doctrine des voies inté- » rieures, il ne prétendoit dans cet ouvrage qu'en » expliquer les principes avec plus d'étendue ». Si au lieu d'expliquer ces principes, il les dé-

(\*) M. de Paris, alors évêque de Châlons, et M. de Meaux.

truit, et que la doctrine qu'il enseigne soit mauvaise, ces prélats qu'il appelle ainsi comme en garantie à la tête de son livre, sont indispensablement obligés à parler; à moins de vouloir que toute l'Eglise leur impute cette mauvaise doctrine, et se déclarer prévaricateurs de leur ministère.

Pendant qu'ils étoient occupés d'un travail si nécessaire, M. l'archevêque de Cambrai a écrit au Pape pour la défense et en partie pour l'explication de son livre: il déclare de nouveau dans sa lettre, qu'il n'a fait que suivre les xxxiv Articles de ces évêques, et la commence en disant à Sa Sainteté qu'il les a posés pour fondement.

Il pose aussi pour fondement de la condamnation de quelques endroits (quædam loca) de quelques libelles, les censures de trois évêques, c'est-à-dire, celle de M. l'archevêque de Paris, celle de M. l'évêque de Chartres (\*), et la mienne.

Après avoir exposé dans la même lettre sept articles où il a paru vouloir réduire toute sa doctrine, il conclut en disant: hactenus omnia xxxiv. Articulis episcoporum consona.

Il paroît donc de plus en plus qu'il veut s'appuyer du sentiment de ces évêques, et il en porte la déclaration jusqu'aux oreilles du Pape, qui par-là auroit sujet de les envelopper dans la condamnation d'un livre qui a scandalisé toute l'Eglise, s'ils ne faisoient voir qu'ils en improuvent

(\*) M. de Chartres, dans le diocèse duquel le mal avoit commencé de se déclaser, comme en sait. la doctrine, et ne portoient cette déclaration partout où l'on a porté la doctrine même.

#### II.

Que dans l'état où sont les choses, on n'a plus besoin de s'expliquer davantage avec l'auteur sur les difficultés de son livre.

It est vrai pourtant que la charité et l'amitié les obligeoient à s'expliquer à l'amiable avec l'auteur, avant que de déclarer leur sentiment au public; et c'est aussi pour cela qu'ils ont rédigé par écrit les propositions qu'ils ont jugées dignes de censures, dans le dessein de les lui communiquer, s'étant fait une loi inviolable de ne les faire voir auparavant à qui que ce soit. Mais la lettre de l'auteur au Pape les obligeoit à prendre une voie plus courte, et où aussi on s'explique plus précisément, qui est celle de la conférence de vive voix.

Cette voie, qui a toujours été pratiquée en cas semblable, a été proposée à M. de Cambrai par M. de Paris: et sur le refus perpétuel qu'il a fait de vouloir conférer avec moi, ce prélat lui a déclaré, à ma très-humble prière, que je lui demandois en mon nom particulier cette conférence avec nous trois, dans le désir que j'avois de recevoir ses instructions, et avec une ferme espérance que la manifestation de la vérité seroit le fruit de ces entretiens, pourvu que nous y apportassions toutes les dispositions nécessaires, qui sont l'amour de la vérité, la charité et la paix.

Je n'ai jamais douté que je ne trouvasse ces

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. dispositions dans M. de Cambrai, et je ne sais pourquoi il n'a pas voulu croire qu'il les trouveroit en moi. Il sait que depuis trente ans, par la disposition de la divine Providence, je suis accoutumé à des conférences importantes sur la religion, sans que, par la grâce de Dieu, on se soit jamais plaint que j'y aie porté des dispositions contentieuses, ni que j'y aie passé au-delà des bornes de la charité et de la bienséance : ce qu'ayant toujours gardé avec des hérétiques et des ministres; avec combien plus de religion et de respect me serois-je contenu avec un confrère, avec un ami, si accoutumé à entendre ma voix, comme j'étois de ma part si accoutumé à la sienne?

Dieu, sous les yeux de qui j'écris, sait avec quel gémissement je lui ai porté ma triste plainte, sur ce qu'un ami de tant d'années me jugeoit indigne de traiter avec moi, comme nous avions toujours fait, de la religion; dans une matière où l'intérêt de l'Eglise demandoit notre union plus que jamais. Hélas! j'avois traité si amiablement avec lui des raisons de réprouver certains ouvrages, et de se défier du moins d'une certaine personne; et il peut se souvenir qu'en cette occasion, comme en quelques autres qui ont suivi, je n'ai pas élevé la voix d'un demi-ton seulement.

Quoi qu'il en soit, et en imputant seulement à mes péchés l'éloignement qu'un tel ami a marqué de moi, je me consolois de voir les conférences journalières qu'il avoit avec M. de Paris et M. de Chartres, par lesquelles il apprenoit les communs sentimens de tous les trois.

Ces prélats les lui ont donnés en toutes les manières qu'il a désirées; et M. de Paris nous a dit souvent qu'il n'ignoroit rien, puisque outre la vive voix, il lui avoit laissé sur ce sujet plusieurs mémoires par écrit.

M. de Chartres pareillement lui a proposé nos communes difficultés, et même par écrit quelques-unes des principales, s'étant expliqué amplement, et ayant reçu aussi d'amples réponses.

On lui a aussi mis en main deux mémoires très-amples de M. l'abbé Pirot, où sont toutes les difficultés, et une partie des preuves.

Pour moi, qu'on jugeoit seul indigne d'être écouté, et qui pourtant n'ai jamais rien tant souhaité, que d'ouvrir, comme j'avois fait durant tant d'années sur cette même matière, le fond de mon cœur à un prélat que je porte, Dieu le sait, dans mes entrailles: je n'ai cessé de demander quelques conférences, au péril d'être déclaré ennemi de la paix, si elles n'étoient de mon côté amiables et respectueuses.

En attendant qu'il plaise à M. de Cambrai de se radoucir envers un ami de toute la vie, qui pour avoir dit la vérité lorsqu'il n'y avoit plus moyen de la taire, n'en a pas moins gardé la paix au fond de son cœur; je me contente de dire que ce cher auteur n'a aucun sujet de se plaindre qu'il ignore mes difficultés sur sa doctrine, puisqu'elles me sont communes avec les prélats qui

#### · III.

Abrégé des principales difficultés que nous trouvons dans le livre.

ENCORE qu'il soit si clair, par les remarques précédentes, que l'auteur est très-informé des difficultés que nous trouvons dans son livre; je ne laisserai pas, puisqu'il se plaint de mon silence, de lui en proposer les principales en abrégé, à commencer par son avertissement.

Nous nous plaignons donc à lui-même de ce qu'il y dit:

- I. « Que toutes les voies intérieures tendent » à l'amour pur et désintéresse : que cet amour
- » pur est le plus haut degré de la perfection chré-
- » tienne : qu'il est le terme de toutes les voies que
- » les saints on connu (1), etc. »; et néanmoins:
- II. « Qu'il falloit garder le silence sur cette » matière, de peur d'exciter trop la curiosité du » public (2) » : et que ce qui oblige l'auteur à parler, c'est que « cette curiosité est devenue uni- » verselle ».

A cela revient ce qui est porté dans le livre : III. Que « la doctrine ( de l'exercice du pur

(1) Avert. p. 16, 23. Art. VII, p. 64. — (2) Avert. p. 4.

- » amour ) est la pure et simple persection de l'E-» vangile (1) » : et néanmoins :
- IV. « Que les pasteurs et les saints de tous les » temps ont eu une espèce d'économie et de secret » pour n'en parler qu'aux ames à qui Dieu en » donnoit déjà l'attrait et la lumière (2) » : à quoi revient encore ce qui est répandu par tout le livre :
- V. « Que pour y parvenir (au pur amour) on » n'a besoin d'aucune lumière que de celle de la » foi même qui est commune à tous les chrétiens, » et de l'inspiration qui est commune à tous les » justes (3) »; à l'exclusion « de toute inspiration » miraculeuse et extraordinaire (4) » : et néanmoins :
- VI. « Que la plupart des saintes ames » sont si éloignées de la perfection, « qu'il est inutile et in-» discret de leur proposer un amour plus élevé (5) ».
- VII. « Qu'elles n'y peuvent atteindre, parce » qu'elles n'en ont ni la lumière intérieure ni l'at-» trait de grâce (6) » : ce qui fait avouer :
- VIII. « Qu'il y a dans tous les siècles un grand » nombre de saints » (expression qui emporte même les saints, dont on célèbre la mémoire dans l'Eglise) « qui n'arrivent jamais à cette perfection » et pureté d'amour en cette vie (7) » : d'où l'on infère :
  - IX. « Que dans la direction des ames il faut se

<sup>(1)</sup> Art. XLIV, p. 261.—(2) Ibid.—(3) Art. VII, p. 64, 67, 150, etc.—(4) P. 65, 199, 200, 201, 210, 212, etc.—(5) Art. III, p. 34.—(6) Ibid.—(7) Ibid.

» borner à laisser faire Dieu, et ne parler jamais
» du pur amour, que quand Dieu par l'onction
» intérieure commence à ouvrir le cœur à cette
» parole, qui est si dure aux ames encore atta» chées à elles-mêmes, et si capable ou de les
» scandaliser ou de les jeter dans le trouble (1) »:

d'où il s'ensuit, au grand opprobre de la vocation
chrétienne:

X. Que la perfection de l'Evangile est un secret dont il faut faire mystère, non-seulement au commun des justes, mais encore aux saints: que cette doctrine les scandalise et les jette dans le trouble: qu'ils sont au rang des ames encore attachées à elles-mêmes (2), et qu'il n'est pas permis de leur proposer l'accomplissement du précepte: Diliges, etc. Vous aimerez de tout votre cœur, etc. ni de cette parole de l'Evangile: Soyes parfaits, etc.

Comme on met la contemplation, on oraison passive dans ce pur amour (3), où tout le monde et même des saints ne sont pas appelés : il s'ensuit encore :

XI. Que lorsqu'on fait passer une ame de la méditation discursive à la contemplation (4), c'est lui dire qu'elle est élevée et encore par état à la plus haute perfection, et au-dessus des saints qu'on honore d'un culte public : ce qui précipite les ames dans la présomption qui les perd.

Si nous passons de l'avertissement, et des pro-

<sup>(1)</sup> Art. 111, p. 35. — (2) Ibid. — (3) P. 271, etc. — (4) P. 170, 171, etc.

positions du livre qui y ont rapport, à celles du livre même, nous trouverons d'abord et dès les premières définitions:

XII. Que l'amour d'espérance est tel, que le motif de notre propre intérêt (ce qui est une chose créée) est son motif principal et dominant (1): ce qui le rend vicieux et désordonné, en sorte que l'espérance, vertu théologale, qui se trouve dans les fidèles hors de l'état de grâce, est vicieuse: ce que l'auteur assure encore plus précisément dans cette proposition, où parlant de l'état d'une ame qui n'a encore qu'un amour d'espérance (2), il y applique ce principe de saint Augustin:

XIII. « Que tout ce qui ne vient pas du prin-» cipe de la charité, vient de la cupidité, et de » cet amour, unique racine de tous les vices, » que la jalousie de Dieu attaque en nous (3) »: à quoi revient:

XIV. « Que l'amour, dans lequel le motif de » notre propre bonheur prévaut encore sur celui » de la gloire de Dieu, est nommé l'amour d'es- » pérance (4) »: où il faut remarquer en particulier, que le motif de notre bonheur est celui qu'on veut éloigner, et que c'est là ce qu'on appelle partout l'intérêt propre : surtout aux pages 10, 11, 15, 44, 46, 57, 135, etc.

Toutes les propositions précédentes sont autant d'erreurs dans la foi. On ajoute:

XV. « Qu'on donnera à cet amour mélangé (5) »,

(1) Expos. des divers Amours, p. 4, 5. — (2) P. 7, 8. — (3) Ibid. — (4) P. 14. — (5) P. 15.

(qui est pourtant un amour de charité dominante) « et où l'ame ne cherche son bonheur » propre que comme un moyen qu'elle rapporte » et qu'elle subordonne à la fin dernière, qui est » la gloire du Créateur: on lui donnera, dit l'au- » teur (1), le nom d'amour intéressé »: ce qui dégrade un amour si pur, et en même temps est contraire au langage de toute la théologie, formé sur celui de saint Paul, lorsqu'il dit que « la » charité ne cherche point son propre inté- » rêt (2) ».

XVI. « Qu'on peut aimer d'un amour qui est » une charité pure, et sans mélange du motif de » l'intérêt propre (3) »: ce qui emporte l'exclusion de ce motif, et en même temps de celui de la crainte et de l'espérance, en disant:

« XVII. Que ni la crainte des châtimens ni le » désir des récompenses n'ont plus de part à cet » amour (4) »: ce qui revient aux endroits où le motif de la crainte, qui est la peine, est exclus en égalité avec celui de l'espérance, qui est la béatitude. Comme si saint Jean qui a dit que la parfaite charité bannit la crainte (5), avoit dit aussi qu'elle bannit l'espérance, ou, ce qui est la même chose, son motif.

XVIII. « Que l'amour pour Dieu seul, consi-» déré en lui-même et sans aucun mélange de mo-» tif intéressé ni de crainte ni d'espérance, est le

<sup>(1)</sup> Expos. des div. Am. p. 9. — (2) I. Cor. xIII. 5. — (3) Expos. des div. Am. p. 10, 11, 57, 135. — (4) P. 15, 23, 24, 38, 102, etc. — (5) I. Joan. 17. 18.

» pur amour (1) »: à quoi revient l'amour « sans » aucune idée qui soit relative à nous (2) ».

On remarquera ici, une fois pour toutes, qu'en effet il n'y a rien au-dessus de l'amour du quatrième degré de l'auteur, « où l'on ne cherche » son proprebonheur, que comme un moyen qu'on » rapporte et qu'on subordonne à Dieu (3) »; il n'y a, dis-je, rien au-dessus de cet amour, que l'exclusion entière par état du motif qu'on nomme intéressé, qui est, comme on a vu, le propre bonheur.

XIX. « Que ce n'est plus le motif de son propre » intérêt qui excite l'ame (4) »: ce qui montre que le motif de la récompense n'est plus un motif, puisqu'il cesse d'exciter: à quoi reviennent les passages des pages 10, 11,21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 44, qui est contradictoire, in terminis, avec 52 et 54. Il y faut joindre ce qui regarde la résignation et l'indifférence, pages 22, 49, 50, 51, 135, etc., passages que je tranche légèrement, parce que M. de Chartres les a traités.

Toutes ces propositions depuis la xvi.e sont contre la foi, en tant qu'elles excluent l'espérance, en lui ôtant la vertu d'être le motif de nos actions, et contre toute la théologie, en lui ôtant d'être le motif puissant et véritable, quoique second et moins principal, de l'amour divin.

XX. « Que l'amour de pure concupiscence, où » l'on ne regarderoit Dieu que pour le seul inté-» rêt de son bonheur, seroit indigne de Dieu, un

<sup>(1)</sup> Expos. des div. Am. p. 15. (2) P. 42. (3) P. 9. (4) P. 12.

» amour sacrilége, une impiété sans pareille, et » plutôt un amour mercenaire qu'un amour de » Dieu (1) »: et néanmoins dans la même page, « il peut bien préparer à la justice et à la con-» version des ames pécheresses »: Contre la foi de l'Eglise, si clairement expliquée dans le concile de Trente (2), que toute préparation à la grâce justifiante est un don et un effet de la grâce.

XXI. « Que les motifs intéressés sont répandus » dans toute l'Ecriture, dans toute la tradition, » dans toutes les prières de l'Eglise (3) » : et néanmoins « qu'il y a des ames qu'il faut détacher de » cet intérêt » ; ce qui est répété p. 36 ; en sorte que l'Ecriture, les principaux monumens de la tradition, et les prières de l'Eglise ne seroient que pour les imparfaits; ce qui est d'autant plus véritable, que, comme on dira dans la suite, on ne peut alléguer aucun passage pour ce prétendu détachement où l'on met la perfection.

XXII. « Qu'on ne veut la béatitude que par » pure conformité à la volonté de Dieu (4) ». Ce qui revient à ce qu'on a dit ailleurs, « qu'on ne la » veut qu'à cause qu'on sait que Dieu la veut (5) »: ce qui met la béatitude au rang des choses indifférentes, qui ne sont bonnes que comme voulues, et non voulues comme bonnes : par où l'on induit les ames à l'indifférence du salut, dont on réduit le désir en proposition équivoque (6).

<sup>(1)</sup> Expos. des div. Am. p. 16, 17, 20, 21.—(2) Sess. VI, cap. VI; can. 1, 2, 3, 4.—(3) P. 33, 34.—(4) P. 42, 45.—(5) P. 26, 27.—(6) P. 54, 55, 56, 57.

XXIII. « Que parler ainsi, (ôter la force et la » raison de motif à l'espérance) c'est conserver » la distinction des vertus théologales (1) » : (quoiqu'on n'en conserve que le nom, puisque le motif d'une d'elles, c'est-à-dire de l'espérance, n'agit plus, n'influe plus, ne meut plus) : « et » que c'est par conséquent ne se départir en rien » de la doctrine du concile de Trente (2) ».

Le mal est de dire, qu'en supprimant l'espérance comme motif, on ne se départe pas de la doctrine du concile de Trente: mais au contraire c'est s'en départir formellement, puisque ce concile suppose que les plus parfaits, comme David et Moïse, agissent en vue de la récompense; intuitu mercedis æternæ (3): et que l'auteur au contraire veut que les parfaits n'agissent plus en cette vue, comme on vient de voir, proposition 16 et 17.

XXIV. « La sainte indifférence admet des dé-» sirs généraux pour toutes les volontés de Dieu » que nous ne connoissons pas (4) ». Elle en admet donc pour les décrets de notre réprobation, et de celle des autres : ce qui étant très-mauvais de soi, a d'étranges effets dans la suite.

XXV. « Qu'il ne faut jamais prévenir la grâce, » ni rien attendre de soi-même, de son industrie, » de son propre effort (5) »: ce qui induit à tou-jours attendre, sans s'exciter comme de soi-même: opération, où l'auteur ne forme difficulté sur difficulté, et ne fait restriction sur restriction (6),

<sup>(1)</sup> Exp. des div. Am. p. 46. — (2) P. 47. — (3) Sess. VI, cap. XI. — (4) P. 61. — (5) P. 68, 69, 97, 98. — (6) P. 99, 100.

que pour la rendre dangereuse et impossible, et par-là induire tout le quiétisme, c'est-à-dire un pur tenter Dieu, et une attente oisive des mouvemens de la grâce.

XXVI. « Que les actes directs sont l'opération » que saint François de Sales nomme la pointe » de l'esprit ou la cime de l'ame (1) ».

XXVII. « Que les sacrifices que les ames les plus désintéressées font d'ordinaire sur leur » béatitude éternelle, sont conditionnels (?) ». Ainsi ce qu'on sacrifie, c'est la propre béatitude éternelle, et non autre chose : mais en marquant que ces sacrifices d'ordinaire sont conditionnels, on suppose que quelquefois il y en a d'absolus : ce qui revient à ce qu'on ajoute, « que » ce sacrifice est en quelque manière absolu ».

XXVIII. « Qu'une ame peut être invincible-» ment persuadée d'une persuasion réfléchie, et » qui n'est pas le fond intime de la conscience, » qu'elle est justement réprouvée de Dieu, et que » c'est ainsi que saint François de Sales se trouva » dans l'église de Saint-Etienne des Grès (5) ». Sans avouer le fait de saint. François de Sales sur sa réprobation, il me suffit de remarquer que c'est donc d'une véritable réprobation et de l'attente d'un vrai enfer qu'il s'agit.

XXIX. « Qu'il n'est pas question de lui dire » alors le dogme précis de la foi sur la volonté de » Dieu de sauver tous les hommes (4) »; par où

<sup>(1)</sup> Exp. des div. Am. p. 82, 87, 90, 91, 118, 122. — (2) P. 87. — (3) P. 87, 88. — (4) P. 88, 89.

il paroît toujours qu'il s'agit du véritable salut.

XXX. « Que dans ce trouble involontaire et » invincible, rien ne peut la rassurer, ni lui dé» couvrir ce que Dieu lui cache (1) » : qui est sa justice, qu'elle croit avoir perdue pour jamais, selon l'auteur, et par conséquent être véritablement damnée.

XXXI. « Que c'est alors, que divisée d'avec » elle-même, elle expire sur la croix avec Jésus- » Christ, en disant: O Dieu, mon Dieu, pour- » quoi, etc. (2) ».

XXXII. Que l'ame qui parle ainsi avec Jésus-Christ (chose abominable) « a une impression, » involontaire de désespoir, et qu'elle fait le sa» crifice absolu de son intérêt propre (qui est son » salut) pour l'éternité (3) ».

XXXIII. « Que le cas impossible (qui est que » Dieu damne une ame innocente) lui paroît pos » sible et actuel : qu'il n'est pas question de raisonner avec cette ame, qui est incapable de » tout raisonnement (4) ».

XXXIV. Que ce qui l'empêche de raisonner, « c'est une conviction qui n'est pas intime, » qui n'est qu'apparente, mais néanmoins invin-» cible (5) ».

XXXV. « Qu'en cet état l'ame ne perd jamais » dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans » ses actes directs et intimes, l'espérance par-» faite (6) » : de sorte qu'elle a tout ensemble l'es-

<sup>· (1)</sup> Expos. des div: Am: p. 88, 89. — (2) P. 90. — (3) Ibid — (4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) P. 91.

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. pérance et le désespoir : l'une, dans l'acte direct qu'on prend pour la haute partie (1); et l'autre, dans l'acte résléchi qu'on prend pour la basse: Ce qui a les conséquences affreuses désavouées

XXXVI. « Qu'un directeur peut alors laisser » faire un acquiescement simple à la perte de son » intérêt propre, et à la condamnation juste où » elle croit être de la part de Dieu (3) ». Ainsi il ne faut point ici pallier une doctrine qui fait horreur, et où l'on ne peut entendre qu'un jugement à toute rigueur, qui emporte la damnation et toutes ses suites.

par l'auteur (2), mais dont il pose le principe.

XXXVII. « Que c'est alors qu'une ame est » divisée d'avec elle-même, et qu'il se fait une sé-» paration de la partie supérieure d'avec l'infé-» rieure; à l'imitation de celle qui arriva à Jésus-» Christ notre parfait modèle (4) ».

XXXVIII. Que cette séparation en Jésus-Christ · opéroit que « la partie inférieure ne communi-» quoit pas à la supérieure son trouble involon-» taire » : et qu'en nous aussi « les actes de la » partie inférieure sont d'un trouble entièrement » aveugle et involontaire (5) ».

Les erreurs sur la contemplation sont:

.. XXXIX. « Que l'ame ne s'y occupe volontai-» rement d'aucune image sensible ni d'aucune » idée nominable (6), etc. », d'où l'on conclut:

XL. Que pour s'occuper des attributs et de

(1) Ci-dessus, prop. 26. — (2) Expos. des div. Am. p. 91. — (3) Ibid. — (4) P.90, 121. — (5) P.122, 123. — (6) P.186.

Jésus-Christ, il faut y être appliqué par une impression particulière de la grâce qui nous présente ces objets (1): ce qui est un pur quiétisme.

XLI. « Que l'ame ne considère plus les mys-» tères de Jésus-Christ pour s'en imprimer des » traces dans le cerveau, et s'en attendrir avec » consolation (2) ».

XLII. « Qu'on est privé de la vue distincte, » sensible et réfléchie de Jésus-Christ en deux » temps différens (3) ». Vain raffinement pour excuser les excès des Quiétistes.

XLIII. « Qu'on n'est jamais privé pour tou-» jours en cette vie de la vue simple et distincte » de Jésus-Christ (4) »: où il insinue qu'on en peut être privé, non pas à la vérité pour toujours, mais dans des états fort longs, comme la suite le fait voir : ce qui n'est fait que pour chercher des occasions de se priver de Jésus-Christ.

Sur les vertus on est frappé de ces propositions qui en ôtent les motifs particuliers.

XLIV. « Que le pur amour fait lui seul toute la » vie intérieure, et devient lui seul l'unique prin-

» cipe et l'unique motif de la vie intérieure (5) ».

XLV. « Qu'un même exercice d'amour devient » chaque vertu distincte, et tour à tour toutes

» les vertus, mais sans en vouloir aucune en tant

» que vertu (6) ».

XLVI. « Qu'on ne veut plus être vertueux (7) »: l'errata qui ajoute, pour soi, ne signifie rien.

(1) Expos. des div. Am. p. 189. — (2) Ibid. — (3) P. 194. — (4) Ibid. — (5) P. 272. — (6) P. 224. — (7) P. 225.

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. 391 XLVII. « Qu'on ne l'est jamais tant, que quand » on n'est plus attaché à l'être (1) ».

XLVIII. « Que les saints mystiques ont exclus » de cet état les pratiques de vertu (2)». Toutes propositions mauvaises par elles-mêmes, odieuses et inexcusables.

J'en pourrois marquer un grand nombre d'autres qui ne sont pas moins importantes: mais malgré le soin qu'on a d'être court, on est encore si long, en se restreignant, qu'on ne voit que trop que cette voie de procéder par écrit va à l'infini: et qu'il en faut venir à des conférences, à moins que de déclarer qu'on ne veut point voir de fin à cette affaire.

C'est là qu'on fera voir à l'ouverture du livre, que l'auteur a détruit en termes formels plusieurs articles de ceux qu'il a signés;

Que les passages de saint François de Sales se trouvent, (sans mauvais dessein, nous le croyons) supposés, tronqués, altérés dans les termes, et pris à contre-sens par l'auteur au nombre de dix ou douze; Que tous les passages de l'Ecriture qu'il allègue pour son prétendu amour pur, sont pareillement à contre-sens, sans qu'il y ait la moindre vraisemblance; Et ensin que tout son livre n'est depuis le commencement jusqu'à la sin, qu'une apologie cachée du quiétisme.

Il nous est dur de parler ainsi du cher auteur à lui-même; mais il voit bien que la cause nous y force, comme au reste qu'il va entendre.

<sup>(1)</sup> Expos. des div. Am. p. 225. — (2) P. 253.

### IV.

## Sur les explications.

Le livre, dans son fond, est une explication des Maximes des Saints pour en retrancher toutes les ambiguités « avec la plus rigoureuse précau-» tion (1): pour y apporter tous les correctifs né-» cessaires à prévenir l'illusion, et pour expliquer » en rigueur le dogme théologique (2): pour ex-» pliquer dans la partie fausse l'endroit précis » dans lequel le danger de l'illusion commence (3): » rapporter dans chaque article ce qui est exces-» sif, et le qualisser dans toute la rigueur théo-» logique : pour, en donnant des définitions » exactes des expressions des saints, les réduire » toutes à un sentiment incontestable : pour en » composer une espèce de dictionnaire, par où » l'on saura la valeur précise de chaque terme, » et faire un système simple et complet de toutes » les voies intérieures (4) ».

Cependant, pour expliquer un livre si clair et si précis, et pour en sauver le fondement, sans encore presque parler des conséquences, quels tours violens n'a-t-il pas fallu donner à son esprit? D'abord en écrivant au Pape, et ensuite à M. de Chartres, on prétend substituer et sous-entendre partout un interdum, ou un d'ordinaire, qui ne se trouve nulle part dans tout le livre, et changer

<sup>(1)</sup> Avertiss. p. 23. — (2) P. 10, 11. — (3) Ibid. p. 25. — (4) Ibid. p. 26 et 27.

endroits où se trouve le mot de propre intérêt. On en peut faire l'épreuve, et essayer seulement à substituer la cupidité soumise aux endroits qui sont marqués dans la xiv.º proposition ci-dessus : on verra manifestement qu'elle n'y convient pas.

Elle ne convient non plus à aucun des Pères où l'on en veut montrer la tradition; aucun mystique, aucun scolastique, aucun auteur ne s'en est servi avant cette réponse, c'est-à-dire avant quinze jours.

Mais, dira-t-on, saint Bernard ne s'en sert-il pas, et ne trouve-t-on pas dans l'Epître à Guigue répétée dans le Traité de l'Amour de Dieu, le cupiditas ordinata, qu'on peut traduire indifféremment selon l'auteur, cupidité soumise ou réglée. Il est vrai; elle s'y trouve: mais elle s'y trouve en un sens contraire à l'intention de l'auteur, comme M. de Chartres l'a démontré; et on le pourroit démontrer encore plus amplement, et par d'autres raisons certaines, que ce prélat n'a pas voulu toucher. Ainsi que peut-on penser des explications de l'auteur, auxquelles il ne paroît point que qui que ce soit ait jamais songé, ni luimême, avant quinze jours ou trois semaines au plus?

#### V.

Argument de l'auteur pour faire recevoir son explication.

Mais, dira-t-on, n'est-il pas bien dur de refuser à un auteur vivant et encore à un archeOn suppose ici deux choses: l'une que l'explication soit bonne en soi : l'autre que pourvu qu'elle soit bonne en soi, il importe peu qu'elle cadre au livre. Mais nous sommes prêts à faire voir à l'auteur en très-peu de temps que ces deux choses, avec le respect qui lui est dû, sont insoutenables.

Nous sommes, dis-je, prêts à lui faire voir,

Que son explication ne convient pas à saint Bernard qu'il allègue seul, et qu'elle lui est contraire:

Qu'elle ne convient non plus à aucun Père, à aucun théologien, à aucun mystique:

Qu'elle est pleine d'erreurs, et que loin de purger celles du livre, elle y en ajoute d'autres:

Ensin que le système, très-mauvais en soi, l'est encore plus avec l'explication.

Cela, dis-je, se verra en peu de temps clairement, amiablement; nous l'osons dire, certainement, et sans réplique; en très-peu de conférences: en une seule peut-être, et peut-être en moins de deux heures. Et si l'on demande d'où vient donc que nous refusons de donner une réponse par écrit: c'est à cause des équivoques des demandes de l'auteur dans ses vingt articles, qu'on seroit long-temps à démêler, même après ses définitions: et à cause du temps trop long qu'il faudroit donner à écrire les réfutations et les preuves: il faudroit écrire sans fin: on a pour exemple les réponses de M. de Chartres qui ne font et ne feront qu'en attirer d'autres, et en entassant écritures sur écritures, le livre, qui fait la question, sera noyé dans ce déluge, en sorte qu'on ne saura plus où retrouver ce qui fait la question. Au lieu que la vive voix tranchera tout court: on saisira d'abord le point principal, et la vérité qui est toute-puissante, éclatera par elle-même.

C'est ainsi, c'est par des conférences que les apôtres convainquoient leurs adversaires : c'est ainsi qu'on a confondu, ou qu'on a instruit amiablement les contredisans; et ceux qui ont évité ces moyens naturels et doux, se sont toujours trouvés être ceux qui avoient tort, qui vouloient biaiser, et chercher des avantages indirects.

On demandera si nous refusons d'écrire ce que nous pensons? A Dieu ne plaise. Nous l'écrirons, et même nous écrirons et souscrirons sans peine toutes les propositions que nous aurons avancées dans la conférence, si on le demande : mais il faut commencer par ce qui est le plus court, le plus décisif, le plus précis, et j'ajoute, le plus charitable. Rien ne peut suppléer ce que fait la présence, la vive voix, et le discours animé, mais simple, entre amis, entre chrétiens, entre théologiens, entre évêques : rien, dis-je, ne peut suppléer cette présence, ni celle de Jésus-Christ, qui

sur les MAXIMES DES SAINTS. 397 sera au milieu de nous par son Saint-Esprit, lorsque nous serons assemblés en son nom pour convenir de la vérité.

Quant à ce qu'on dit en faveur des explications, qui visiblement ne cadrent pas avec un livre: constamment elles ne sont pas recevables, parce qu'elles ne sont pas sincères.

Nous approuvons les explications dans les expressions ambiguës: il y en peut avoir quelquesunes de cette sorte dans le livre dont il s'agit, et nous convenons que dans celles de cette nature, la présomption est pour l'auteur, surtout quand cet auteur est un évêque dont nous honorons la piété; mais ici, où le principal de ses sentimens est si clair à ceux qui les examinent de près, il n'y a qu'à le juger par ses paroles expresses, en lui laissant à justifier ses intentions devant Dieu: toute autre chose produiroit un mauvais effet, tant envers le peuple qu'envers les savans.

Le peuple ne sauroit à quoi s'en tenir, entre une explication qui seroit orthodoxe, et un livre qui ne l'est pas. Il ne sert de rien de dire que la vérité dans l'explication est une rétractation équivalente de la fausseté qui est dans un livre. Le peuple ne connoît point ces équivalens : en matière de foi, il ne lui faut rien laisser à deviner : si on ne lui donne les choses toutes mâchées, comme on dit, toutes digérées, la crudité, le venin, parlons sans figure, l'erreur le perdra : surtout s'agissant d'un livre petit, en langue vulgaire, qui est entre les mains de tout le monde, . qui a troublé et scandalisé toute l'Eglise : ce que nous ne disons point pour insulter à l'auteur, à Dieu ne plaise; mais pour le faire entrer dans nos raisons, indépendamment de son propre intérêt. Si l'on n'abandonne expressément un tel livre, ou si, saute d'être abandonné par l'auteur, on ne le note par tous les moyens possibles, il demeure en autorité et en honneur: on dira qu'on est revenu de cette grande clameur que l'esprit de la foi avoit excitée : trompé par des expressions spécieuses, on avalera tout le mal: on se dégoûtera des Ecritures, des passages de tant de saints, des prières de l'Eglise, comme de choses qui ne regardent que les imparfaits, et on ne trouvera rien de parfait que de tenir sa damnation pour indifférente: on croira qu'on a pu dire impunément, que le motif du salut ne touche pas, qu'on est résigné à le perdre, qu'on en fait le sacrifice absolu; c'est-à-dire qu'on croira pouvoir dire en un certain sens, ce qui est mauvais en tout sens. Il en est de même de ce qui est dit sur la contemplation des attributs et de la sainte humanité de Jésus-Christ; de la vertu qu'on n'aime point en tant que vertu; de sa pratique bannie par les saints; du nom de vertueux dont on se désend comme d'un crime, ou du moins comme d'une chose suspecte. Il ne servira de rien de dire le contraire de tout cela, non plus que du trouble involontaire de l'ame de Jésus-Christ. Le blasphème est prononcé, l'erreur est énoncée en termes formels dans un livre qui reste

en honneur: on croira que la religion n'a rien de fixe dans ses expressions; en tout cas, que ses expressions et tout le langage théologique n'est qu'un jargon; que l'on peut dire tout ce que l'on veut, et que tout est bon ou mauvais ad arbitrium.

L'auteur ne doit donc point imputer à défaut de charité dans ses amis et dans ses confrères, si dans la nécessité où il les a mis de s'expliquer sur son livre, ils refusent de consentir à une interprétation, pour cela seul, quand il n'y auroit que cela, qu'elle ne convient pas avec le texte. Ils ne sont pas ses juges, il est vrai : mais ils sont témoins nécessaires que lui-même a appelés en témoignage dans sa préface, et encore dans sa lettre au Pape; il les prend pour ses garans, et s'appuie sur eux : tout le monde attend de leur témoignage une approbation ou une improbation de son livre et de la doctrine qu'il contient : en cet état de la question, tout ce qu'ils taisent ils l'approuvent.

Après tout, que veut-on qu'ils disent sur la tradition alléguée à toutes les pages? peuvent-ils se taire là-dessus sans l'avouer? peuvent-ils se taire sur saint François de Sales, et laisseront-ils penser que tant de passages altérés en tant de manières sont bien allégués? quelle explication peut sauver un fait si constant? si on l'avoue, comment peut-on espérer de laisser le livre en son entier?

Mais veut-on perdre un grand archevêque? A Dieu ne plaise: c'est lui-même qui se perdroit,

s'il n'abandonnoit expressément son livre comme contenant une mauvaise doctrine. Quand il n'y auroit qu'une seule proposition mauvaise: quand il n'y auroit que le trouble involontaire de Jésus-Christ, et que son imitation qu'on trouve dans ceux qui consentent, qui acquiescent à leur désespoir avec l'avis de leur directeur, c'en est assez pour renoncer expressément à un livre qui d'ailleurs; (nous le disons avec peine, mais la vérité nous y force) qui d'ailleurs n'a rien de particulier que cela même qui le rend suspect. Oui, nous le disons devant Dieu: l'auteur ne peut plus sauver sa réputation qu'en s'humiliant. Toutes les fois qu'il tiendra sur son livre un langage ambigu, on dira toujours qu'il garde dans son éœur toute sa doctrine, et qu'il n'attend qu'un temps favorable, qui pourtant, s'il plaît à Dieu, n'arrivera pas, pour y revenir.

Plus les savans ont de lumière, plus ils verront ces inconvéniens: les savans bien intentionnés verront plus clairement que les autres, qu'on biaise, qu'on dissimule, qu'on épargne un mauvais livre par considération pour la personne: si c'étoit un simple docteur, on s'écrieroit contre son livre: on épargne, diront-ils, un archevêque accrédité, dont le nom pourtant n'est que plus propre à donner de l'autorité à ce qui sera trouvé mauvais. Ils savent les tristes effets de pareilles tolérances: les livres qu'on a épargnés de cette sorte sont restés avec leurs erreurs qu'on a sucées: les évêques n'entrent point dans ces connivences: apertè,

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. aperte, aperte; c'est ce qu'ils demandent à leurs confrères plus encore qu'à tous les autres. Il faut que les livres qui peuvent tromper le peuple par leurs douces insinuations, ou par le nom de leurs auteurs, soient notés ou par leurs auteurs, ou par l'Eglise, ou par tous les deux: on n'a jamais fait autrement : et présentement toute la gloire de l'auteur consiste d'autant plus dans un entier désaveu de son livre, qu'il a dit lui-même dès l'entrée (1), qu'il ne falloit rien laisser à désirer pour l'édification de l'Eglise, et le reste que nous voulons bien ne pas répéter par respect, à cause de l'application qu'il en faudroit faire: nous la laissons à l'auteur. Après la déclaration qu'il a faite dans sa préface, on doit croire qu'il ne veut point être épargné; de sorte que son livre passera pour bon et édisiant, si l'on n'en dit mot.

Pour les savans mal intentionnés, que la démangeaison d'écrire des nouveautés tient pour ainsi dire au bout des doigts, ils croiront qu'on peut hasarder tout ce qu'on veut, et qu'après tout on en sera quitte en disant, contre la foi des paroles, qu'on n'a voulu dire que ceci ou que cela, à sa fantaisie : c'est ainsi qu'on sauvera tout, excepté les misérables qui seront destitués d'appui : pour les autres on connivera, pour ne pas perdre un auteur; quoique ce soit le perdre plutôt de laisser croire qu'il déguise ses sentimens.

Nous travaillons donc pour la gloire de l'auteur, par l'humble désaveu que nous lui deman-

<sup>(1)</sup> Avert. p. 15, 31.

dons: c'est ce qu'on attend de sa magnanimité et de l'amour qu'il a pour l'Eglise. Il a tant de rares talens, qu'il se fera bientôt pardonner et oublier tout-à-fait un court éblouissement qu'il aura re-connu lui-même: plus il y apporte de difficultés, plus il retarde sa gloire, et plus il fait révoquer sa sincérité en doute.

#### VI.

Sur les demandes que fait l'auteur à M. de Meaux.

L'auteur le prie de répondre à quatre de ses demandes: c'est ouvrir une nouvelle dispute au lieu de finir celle où nous sommes: c'est donner lieu à des répliques, dupliques, et dissertations infinies. Par la grâce de Dieu on ne m'accuse de rien; et je n'ai point à me justisser, ni à expliquer ma doctrine. Je ne ferois donc qu'émouvoir de nouvelles questions, et donner lieu à des longueurs infinies, en répondant par écrit à ces demandes. Si l'auteur se résout ensin, comme on l'en conjure de nouveau, de venir à des conférences de vive voix, nous aurons vu en un moment ce que nous pouvons attendre les uns des autres: je lui répondrai à tout ce qu'il voudra: ce que je puis lui dire en attendant, c'est que, lorsqu'il s'agit de la foi, je ne sais aucun cas de mes opinions particulières, si j'en ai: que je ne rejette aucune des opinions de l'Ecole; et que pourvu qu'on sache bien prendre le fond commun dont elles conviennent toutes, je n'ai rien à demander davantage.

# RÉFLEXIONS SUR LE MÉMOIRE PRÉCÉDENT.

Ces réflexions seront courtes et fort simples: car c'est ainsi que la vérité aime à être dite. La 1. re est que l'on n'a reçu aucune réponse à cet écrit, quoiqu'on l'ait attendue quinze jours durant, après avoir auparavant insisté environ trois mois à demander des conférences réglées avec ceux que la divine Providence et l'auteur même avoient mis dès le commencement dans cette affaire.

- 2. Les dates justifient ce qu'on vient de dire, puisque celle de l'envoi de ce mémoire est du 15 de juillet, plus de quinze jours avant la Déclaration des trois évêques, qui est du 6 d'août, et qui même n'a été envoyée pour Rome que le 12 du même mois. Ainsi il s'est écoulé près d'un mois sans que l'auteur ait rien dit sur cet écrit.
- 3. Cependant les trois évêques, qui ne différoient de s'expliquer que pour éviter l'éclat et pousser les voies amiables le plus loin qu'il seroit possible, étoient accusés de ne garder le silence qu'à cause qu'ils ne trouvoient rien sur quoi on pût appuyer une censure. On répandoit aussi, dans le monde, qu'ils ne faisoient rien connoître de leurs difficultés à l'auteur : encore qu'il les apprît toutes par les moyens qu'on a vus, et même par un ample écrit de M. l'abbé Pirot, dont l'auteur n'a non plus fait de mention que s'il ne l'eût

jamais reçu. Ce qui sembloit tendre à se faire plaindre, et à tourner contre les évêques le silence que leur inspiroit l'amour de la paix.

- 4. Ces évêques, et en particulier celui de Meaux, qui demande la liberté de parler ainsi de lui en tierce personne tant qu'il s'agira des procédés, insistoit toujours, comme il avoit sait, aux conférences amiables; et nous avons pour témoins du resus constant qu'on en a sait ce qu'il y à de plus auguste dans le monde.
- 5. On a offert d'y admettre les évêques et les docteurs que M. l'archevêque de Cambrai y vou-droit appeler, et on a proposé toutes les conditions les plus équitables à ce prélat.
- 6. Ce n'est qu'après tout cela et après qu'il a souvent déclaré qu'il n'avoit rien à nous dire sur son livre, ni rien autre chose à faire qu'à attendre le jugement de Rome, où il avoit porté l'affaire par une lettre expresse adressée au Pape; ce n'est, dis-je, qu'après tout cela, que nous avons fait à la fin la Déclaration solennelle de nos sentimens, au temps que nous venons de marquer.
- 7. On voit, par les termes de cette Déclaration, par l'écrit qu'on vient d'entendre, et par toute la suite du procédé amiable, que nous n'avons point agi comme dénonciateurs ou accusateurs, et encore moins comme juges. Nous sommes, comme on a vu, appelés par l'auteur du livre en témoignage et en garantie, et par-là contraints à déclarer notre sentiment : nous ne l'avons fait qu'à l'extrémité, et après avoir tenté toutes les voies

- douces. Voilà tout notre procédé: il n'y a rien de plus simple.
- 8. L'évêque de Meaux n'est pas plus accusateur que les deux autres prélats: malgré l'affectation de le prendre seul à partie, tout le monde sait qu'il n'a aucune affaire particulière avec l'auteur, ni aucune autre contestation que sur le sujet de son livre.
- 9. Il a espéré, comme les autres, qu'un si grand prélat, qu'il ne peut maintenant nommer qu'avec douleur, se feroit bientôt nommer avec joie; et il souhaitoit seulement que dans une matière si claire il n'attendît pas les extrémités pour se déterminer.
- 10. Si après avoir long-temps examiné le livre dont il s'agit, il en a dit dans l'occasion ce que la sincérité et la vérité requéroient, il peut assurer sous les yeux de Dieu qu'il a été prévenu par le sentiment du public.
- 11. Ce qui reste à expliquer dépend du fond. C'est assez qu'on ait vu d'abord que les principales difficultés dont on réservoit un plus ample éclaircissement à la vive voix, ont été proposées : et plût à Dieu qu'on eût eu moins de sujet de parler.
- 12. La Déclaration des trois évêques s'explique plus amplement: mais non pas encore avec toute l'étendue que demandoit la matière. Chaque chose a ses mesures et son temps, et chacun, selon la grâce qui lui est donnée, doit tâcher à prévenir les erreurs, en attendant le jugement du saint Siége avec tout respect.

# SECOND ÉCRIT

OU

# **MÉMOIRE**

# DE M. L'ÉVÊQUE DE MEAUX,

POUR RÉPONDRE A QUELQUES LETTRES, OÙ L'ÉTAT DE LA QUESTION EST DÉTOURNÉ.

I.

Dessein et nécessité de cet écrit.

On me presse de répondre à deux ou trois lettres, dont la première, du 3 août, a pour titre, Lettre de M. l'archevêque de Cambrai à un ami: la seconde est de ce même prélat à une religieuse qu'il conduit : la troisième n'est pas de lui, mais de M. l'abbé de Chanterac son grand vicaire et son député à Rome. Sous ces titres, ces lettres sont en effet écrites à tout le public, puisque des mains cachées et officieuses les répandent en un instant et plus vite que l'impression, dans la Cour, dans la ville, et dans les provinces: la première même est déjà imprimée, et les autres apparemment le seront bientôt. Que ferai-je sur cette demande? Il faut poser pour fondement que je ne veux rien taire d'essentiel, ni aussi rien écrire que de nécessaire. Pour m'obliger à parler, on dit que ces lettres pré-

second écrit sur les maximes, etc. viennent les esprits : le monde ne peut se persuader que l'erreur soit accompagnée de la modestie, de la soumission, de la tranquillité qu'on y fait paroître : mais je suis encore touché de raisons plus hautes. C'est qu'on y change insensiblement l'état de la question; et qu'une dispute, où il y va du tout pour la religion, ne paroît plus qu'un malentendu où l'on est d'accord dans le fond : en tout cas une finesse d'école, une innocente subtilité, où il n'y va point de la foi, et qui aussi échappe des mains quand on la pénètre. D'autre côté néanmoins la matière est grave. On souffre pour l'oraison qui est en péril, et pour le pur et parsait amour. « On a, dit-on, » accoutumé les chrétiens à ne chercher Dieu s que pour leur béatitude et par intérêt pour » eux-mêmes ». Voilà donc déjà de grands maux qu'on se plaint de voir introduits dans l'Eglise; et la question n'est plus si légère : l'oraison, qui est l'ame de la religion, est non-seulement attaquée, mais encore en péril, et une pratique basse et intéressée à laquelle les chrétiens s'aceoutument, est mise à sa place. On défend, ajoute l'auteur, le parfait amour même aux ames les plus avancées : qui le pourroit croire dans l'Eglise de Jésus-Christ? Cependant il faut avouer qu'on se laisse facilement prévenir par ceux qui font entendre au public qu'ils ont tout sacrissé pour cette cause. Il n'est plus permis de se taire; et à moins de trahir la vérité et sa conscience, il faut entrer dans ce parti, ou le combattre.

#### II.

Quelle obéissance promet l'auteur de ces lettres.

Pour commencer par l'obéissance, qui sans doute est le bel endroit de la lettre à un ami, je ne la veux pas révoquer en doute : mais ici où je n'ai à considérer que les paroles d'un auteur, j'en dois représenter l'obéissance selon qu'il l'a lui-même circonstanciée. Il « demande ( seule-» ment) au Pape qu'il ait la bonté de marquer » précisément les endroits qu'il condamne », Ainsi l'on élude d'abord les condamnations générales, quoique utilement pratiquées dans l'Eglise pour donner comme un premier coup aux erreurs naissantes, et souvent même le dernier, selon l'exigence du cas et le degré d'obstination qu'on trouve dans les esprits. Mais la lettre passe plus avant : il faut que le Pape « marque précisément » les endroits qu'il condamne et les sens sur les-» quels portent les condamnations »: ainsi ce ne seroit pas assez d'extraire des propositions selon la coutume, et de les noter par une censure : il faut prévoir tous les sens qu'un esprit subtil leur peut donner: « afin, dit-il, que ma souscription » soit sans réserve, et que je ne coure jamais » risque de désendre ni d'excuser ni de tolérer » un sens condamné »: de sorte que si la censure tomboit sur quelque sens que par malheur on ne voulût pas abandonner, dès à présent on se prépare des défaites : le Pape, à qui on a déféré la

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. 409 cause, sera soumis à son tour aux réserves, aux restrictions de l'auteur; et l'on verra renaître les raffinemens qui ont fatigué les siècles passés et le nôtre. Voilà comme on tourne l'obéissance: voilà ce qu'on répand de tous côtés avec une affectation surprenante : à ce prix on est prêt à s'humilier: « laissons-nous corriger, dit-on, si nous » en avons besoin, et souffrons la correction » quand même nous ne la mériterions pas ». On prépare déjà le public à tout événement : l'auteur s'attend bien que Rome, où il a porté l'affaire, ne se taira pas; et il voit venir la censure déjà contenue en substance dans celle de Molinos et de ses sectateurs : s'il résiste, ce qu'à Dieu ne plaise, il en a marqué le prétexte dans la différence des sens; s'il veut, il fera naître un nouveau procès. Se taira-t-il? il aura souffert la correction qu'il n'aura point méritée, et il réservera sa défense à un temps plus commode. Il pourra même ou avouer ou désavouer, malgré le style qui parle, des lettres qui distribuées avec tant de soin, et envoyées en tant de paquets par les maisons particulières, auront toujours fait leur esset. A la vérité nous avons vu les mêmes sentimens dans des originaux écrits de main sûre, et à des personnes qu'on ne dément pas. Mais ensin ce sera toujours un procès; il n'est pas permis d'exposer l'Eglise à ces incertitudes, et la charité aussi bien que la conscience nous pressent de mettre l'assaire en un état où tout le monde y voie clair.

#### III.

## Si l'oraison est en péril.

VENONS donc au fond: l'oraison, dit-on, est en péril: quelle oraison, et de quel côté? est-ce l'oraison discursive et la méditation? Si cette oraison est en péril, c'est du côté des nouveaux mystiques qui la ravilissent; puisque même elle est renvoyée par notre auteur (1), à l'exercice de l'amour intéressé. Mais nous disons au contraire, malgré les nouveaux mystiques et avec tous les spirituels anciens et modernes, que cette oraison peut conduire au plus pur amour, et parlà à la perfection du christianisme. La preuve en est constante par notre Instruction sur les Etats d'Oraison, à laquelle nous renvoyons pour ne charger pas cet écrit de trop de remarques (2). Quelle oraison donc encore un coup est en péril? est-ce celle qu'on nomme affective, à cause qu'elle s'exhale comme un encens en pieux désirs, en saintes affections? c'est cette oraison que nous avons défendue contre le P. la Combe qui la mettoit en péril avec « les Psaumes, les lamentations » des prophètes, les plaintes des pénitens, la joie » des saints, toutes les hymnes de l'Eglise, et » toutes les oraisons, principalement l'oraison » divine que Jésus-Christ nous a enseignée (3) ».

<sup>(1)</sup> Art. xx1, p. 165. — (2) Préf. n. 7; liv. v11, n. 28, 29; liv. 1x, n. 11, 12, 13; tom. xxv11, p. 57, 281 et suiv. 373 et suiv. — (3) Liv. 111, n. 18, 19, 139, 140.

J'en reviens donc toujours à demander quelle oraison est en péril? est-ce l'oraison de simple présence, de contemplation et de quiétude, ou peutêtre les oraisons extraordinaires et même passives qui sont attaquées: elles à qui on a consacré un article exprès parmi les xxxiv d'Issy (1), où on met ces oraisons à couvert de toute attaque sous l'autorité de saint François de Sales et des autres spirituels reçus dans toute l'Eglise? l'article xxiv établit aussi la contemplation, et lui propose les objets qui lui conviennent. Ce seroit donc une calomnie de faire mettre l'oraison en péril à des prélats qui prennent tant de soin de la conserver dans tous ses états, dans toutes ses diversités.

#### IV.

Que ceux qu'on veut accuser d'être opposés à l'oraison en sont les désenseurs.

S'il faut descendre aux particuliers; qui sont donc ces ennemis de l'oraison contre qui il la faut défendre? Est-ce M. l'archevêque de Paris, qui, dans la censure qu'il a publiée contre les mystiques de nos jours, étant évêque de Châlons (2), s'oppose également à ces deux excès, ou d'abuser de l'oraison, ou de la mépriser; et qui parle si dignement de l'onction qui nous l'inspire, et de l'esprit qui souffle où il veut? M. l'évêque de Chartres prend les mêmes précautions (3), et

<sup>(1)</sup> Art. xx1. Instr. sur les Etats d'Or. liv. x, n. 5. - (2) Ordon. du 25 avril 1695. - (3) Ordonn. du 21 novembre 1695.

tout respire l'intérieur et la piété dans les ordonnances de ces deux prélats. Ce sera donc peutêtre M. de Meaux qu'on accusera de mettre l'oraison en péril, lui qui a traité si amplement cette matière dans une Instruction expresse, sans que personne y ait rien repris. Est-ce lui qu'on veut déclarer l'adversaire de l'oraison, après qu'il a tâché d'expliquer les plus beaux effets de la contemplation, dans le livre v (1); qu'il a tiré, dans le livre vii, des spirituels les plus approuvés, les principes de l'oraison qu'on nomme passive; et enfin, qu'il a rapporté avec tant de soin les maximes et les pratiques de saint François de Sales et de la mère de Chantal sa sainte fille, aussi bien que celles de sainte Thérèse, et des autres saints (2). L'oraison ne sera point en péril, quand on proposera ces grands exemples, et c'est un dessein surprenant de lui forger des persécuteurs pour s'en faire le martyr.

J'ai peine ici à nommer ceux qui se sont donnés pour défenseurs du libre arbitre, comme s'il étoit attaqué par les défenseurs de la grâce, pendant qu'ils le soutenoient de toute leur force, et qui ont pris sur ce fondement des tons plaintifs pour s'attirer la pitié des ignorans. Je veux bien ne point parler de tant d'autres, qui, pour s'ériger en défenseurs de la vérité, la supposoient combattue par les catholiques; si éloigné de leurs dispositions, pourquoi en renouvelle-t-on les

<sup>(1)</sup> Inst. liv. \(\neg \), n. 12', 13, 17, 18, 19 et suiv. pag. 176, 181 et suiv. — (2) Ibid. liv. \(\neg \)111 et 13.

sur les maximes des saints. 413 exemples odieux, et nous contraint-on de les rappeler à la mémoire des hommes?

#### V.

Sentimens de M. de Meaux sur l'objet spéciatif de la charité.

« On a, dit-on, accoutumé les chrétiens à ne » chercher Dieu que par intérêt et que pour leur » béatitude ». Mais, qui les y a accoutumés? ce n'est pas du moins M. de Meaux, qui s'est attaché à montrer par l'Ecriture, par les saints docteurs, et surtout par saint Augustin, que l'amour qu'on avoit pour Dieu comme objet béatifiant, présupposoit nécessairement l'amour qu'on avoit pour lui à raison de la perfection et de la bonté de son excellente nature (1); sans quoi la charité même destituée de son objet principal, et comme parle l'Ecole, spécifique et essentiel, ne subsistoit plus.

#### VI.

Des motifs de la charité : doctrine de l'Evangile : décision expresse du concile de Trente.

- « On défend, ajoute l'auteur, aux ames les plus » avancées de servir Dieu par le motif par lequel » on avoit jusqu'ici souhaité que les pécheurs » revinssent de leur égarement; c'est-à-dire, » la bonté de Dieu infiniment aimable ». Qui le défend? Pour se donner le mérite de souffrir pour la défense du pur motif de l'amour, est-il
- (1) Inst. sur les Etats d'Or. Addition n. 2 et suiv. p. 464 et suiv.

juste, est-il permis de lui imaginer des ennemis? On veut encore, et on voudra toujours que le pécheur revienne de son égarement par le motif de la bonté de Dieu parfaite en elle-même : mais l'on ne croit point déroger à la pureté de ce motif, d'y ajouter avec David : « Louez le Seigneur, » parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde » est éternelle (1) ». Nous voyons tous les jours que les consesseurs se servent si utilement pour nous exciter à la pure et sincère contrition, de la longue patience de Dieu, qui nous a pardonné tant de péchés. Si ce motif dégradoit l'amour, Jésus-Christ ne l'auroit pas proposé à celle à qui il remettoit beaucoup de péchés, parce qu'elle avoit beaucoup aimé (2). Quand le concile de Trente a défini (3) que les justes qui se devoient animer eux-mêmes principalement par le motif de glorifier Dieu; y pouvoient, et y devoient ajouter la vue de la récompense éternelle pour s'animer davantage; il a défini en même temps que le motif de la récompense, bien éloigné d'affoiblir la charité, au contraire la rendoit plus forte; et cela non-seulement dans les justes du commun, mais encore dans les plus parfaits, dont ce concile allègue l'exemple (4): comme dans David, qui disoit: « J'ai incliné mon cœur à vos » justifications, à eause de la récompense (5) »: et dans Moïse, dont saint Paul a dit: « Qu'il re-» gardoit à la récompense (6) ».

Il faut donc conclure de là, que le motif de

<sup>(1)</sup> Ps. CV. 1. — (2) Luc. VII. 47. — (3) Sess. VI, cap. XI. — (4) Ibid. — (5) Ps. CXVIII. 112. — (6) Heb. XI. 26.

la récompense est né pour animer ceux qui se proposent pour leur sin dernière la gloire de Dieu; et que ces motifs, loin de s'assoiblir ou de s'exclure l'un l'autre, sont subordonnés l'un à l'autre.

#### VII.

Autre décision expresse du même concile.

Quand le même concile a prononcé « qu'il » falloit proposer la vie éternelle aux enfans de » Dieu, et comme une grâce qui leur étoit mi-» séricordieusement promise en Jésus-Christ, et » comme une récompense qui devoit être fidèlement rendue à leurs bonnes œuvres et à leurs » mérites (1) »; ce motif, tanquam merces, comme récompense, n'est-ce pas le motif commun de tous les enfans de Dieu? ou bien y a-t-il deux classes des ensans de Dieu, à l'une desquelles il faille proposer ce motif, et ne le pas proposer à l'autre? le proposer au commun des justes, et ne le proposer pas aux parfaits? Qui ne voit l'illusion maniseste d'une semblable doctrine? car le concile dit clairement, qu'il faut proposer la vie éternelle comme récompense, « tanquam merces: à » ceux qui persévèrent dans le bien jusqu'à la fin, » et qui espèrent en Dieu ». Il faut donc, ou dire que les parfaits ne sont pas de ceux qui persévèrent dans le bien, et qui mettent en Dieu leur espérance: ou avouer, comme un point de soi décidé par le concile de Trente, qu'on leur doit

<sup>(1)</sup> Sess. VI, cap. XVI.

proposer la vie éternelle à titre de récompense, et cela en qualité d'enfans de Dieu, filiis Dei: sans par-là les rendre mercenaires, ou les dégrader du nom d'enfans de Dieu, ou le leur faire porter d'une manière imparfaite.

#### VIII.

#### Illusion de l'auteur.

· L'auteur nous répondra, qu'aussi a-t-il dit, parlant en la personne des parfaits: « Je veux » Dieu en tant qu'il est mon bien, mon bonheur » et ma récompense (1) » : il est vrai. Il ajoute même: « je le veux formellement sous cette pré-» cision »: il falloit donc s'en tenir là, et n'ajouter pas aussitôt après, « mais je ne le veux » point par ce motif précis qu'il est mon bien. » L'objet et le motif sont dissérens : l'objet est » mon intérêt, mais le motif n'est point intéressé; » puisqu'il ne regarde que le bon plaisir de Dieu »: ainsi ce qui est l'objet n'est pas le motif pour les parfaits: « Je veux Dieu, dit-il, sous cette pré-» cision qu'il est mon bien; mais je ne le veux » point par cette raison précise ». Si cette raison précise n'est plus mon motif, ne me meut plus, ne me touche plus, que me sert d'avoir un objet dont je ne suis plus touché? C'est, sous prétexte de reconnoître la décision de Trente, l'éluder manisestement : et en avouant de paroles, qu'on propose aux plus parfaits la vie éternelle, en tant

<sup>(1)</sup> Explic. des Maximes, etc. p. 44, 45.

qu'elle est récompense, tanquam merces, on cesse de la proposer comme un motif qui les touche.

C'est précisément s'opposer aux paroles du même concile, qui décide que tous les justes et même les plus parfaits « regardent la récompense » éternelle, principalement pour glorifier Dieu, » mais aussi pour exciter leur négligence, et » pour s'engager à courir dans leur carrière (1) »: ce qui bien assurément ne seroit pas, si cette récompense ne les touchoit plus, et n'étoit plus un motif pour eux capable de les animer, et d'exciter leur courage.

Il ne sert de rien de dire toujours: On ne m'entend pas; ce n'est pas ainsi que je le conçois; car, après tout, qu'est-ce qu'on entend, sinon qu'on ôte aux parfaits le motif qui touche les justes du commun, pendant que le concile de Trente, pour prouver que ce motif est bon à tous les justes, leur allègue l'exemple des parfaits?

#### IX.

Réflexion sur les exemples de Moise et de David, allégués par le concile de Trente.

Nous avons vu que ce saint concile appuie sa décision sur les exemples d'un David, qui dit: « J'ai incliné mon cœur à vos préceptes, à cause » de la récompense »: et d'un Moïse, dont l'apôtre a dit, « qu'il regardoit à la récompense (2) »: pour montrer que dans les plus grands saints,

<sup>(1)</sup> Concil. Trid. sess. VI, cap. XI. - (2) Ibid.

dans les hommes inspirés de Dieu, il y a, pendant tout le cours de cette vie, un fond de paresse qui a besoin d'être excité par la vue de la récompense éternelle; et que négliger ce secours, ou en un mot ne s'en servir pas comme par état, 'c'est raffiner sur l'Evangile, c'est se livrer à l'orgueil, et ne pas connoître l'infirmité et les tentations où nous sommes durant tout le temps de notre pélerinage.

#### X.

Doctrine de l'Ecole sur la nature et les motifs de la charité.

Ainsi, quand l'Ecole dit, comme elle fait communément, « que la charité est l'amour de Dieu » comme excellent en lui-même, sans rapport à » nous », visiblement il faut entendre, et tous aussi sans exception l'entendent ainsi, que l'on peut bien distinguer ou séparer par l'esprit ce rapport à nous de l'objet spécificatif de la charité; mais non pas l'exclure pour cela, ni séparer les bienfaits divins du rang des motifs pressans, quoique seconds et subsidiaires de la charité.

De cette sorte, la distinction de cet objet spécificatif d'avec les autres motifs est bonne en spéculative : mais cette séparation ne se fait que par la pensée, pendant que réellement et dans la pratique on s'aide de tout; et celui-là est le plus parfait, qui absolument aime le plus par quelque motif que ce soit.

La charité est une : la théologie n'en connoît

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. pas de deux espèces. Saint Paul dit que « la cha-» rité ne se perd jamais, nunquam excidit (1) ». Et bien loin qu'il y ait une autre charité quand on passe de l'état imparfait au parfait, il est de . la foi que la même charité demeure toujours, quand on passe de l'état présent à la patrie. L'auteur convient avec nous, dans les réponses qu'il nous a communiquées, qu'elle est la même et de même espèce dans le ciel et dans la terre, et ici bas la perfection dépend des degrés. Il y a un degré connu de Dieu, où selon saint Jean, dans sa première Epître canonique, la charité bannit la crainte (2): mais il n'y en a point où elle bannisse l'espérance ni son motif. La crainte n'a pas Dieu pour son objet immédiat : son motif essentiel, qui est la peine éternelle, ne fait qu'ôter les empêchemens, et rabattre la concupiscence par une terreur salutaire: mais, comme dit excellemment saint Bonaventure, l'espérance a Dieu même pour objet immédiat, et son motif naturellement entre dans l'amour, l'excite et l'augmente. Ce sont là des vérités inébranlables, clairement révélées de Dieu, et dont toute la théologie est d'accord.

### XI.

Vaine plainte dans la Lettre à un ami.

Quand donc la Lettre à l'ami se plaint qu'on désend de servir Dieu par les purs motifs de sa bonté infinie, on veut se saire pitié à soi-même

<sup>(1)</sup> I. Cor. XIII. 8. — (2) I. Joan. 17. 18.

et en saire aux autres en se donnant gratuitement des adversaires; et au lieu de prier pour eux, comme s'ils étoient dans l'erreur, il auroit été plus sincère de leur saire justice, en avouant qu'ils ne mettent en péril ni l'oraison, ni l'amour parsait, ni les motifs qui nous y portent.

#### XII.

# La même doctrine plus précisément proposée.

Er pour montrer à M. de Cambrai que c'est en vain qu'il prétend se faire valoir envers le public comme le défenseur particulier de l'amour désintéressé, on lui accorde sans peipe avec le commun de l'Ecole, ce qu'il demande dans sa Lettre à un ami, que « la charité est un amour de Dien » pour lui-même, indépendamment de la héati-» tude qu'on trouve en lui » : on lui accorde, dis-je, sans difficulté cette définition de la charité: mais à deux conditions: l'une que cette définition est celle de la charité qui se trouve dans tous les justes, et par conséquent n'appartient pas à un état particulier qui constitue la perfection du christianisme : et l'autre, que l'indépendance qu'on attribue à la charité, tant de la béatitude que des autres bienfaits de Dieu, loin de les exclure, les laisse dans la pratique comme un des motifs les plus pressans, quoique second et moins principal de cette reine des vertus.

On assure sans crainte, et on met en sait, que jamais M. de Cambrai, avec la tradition qu'il a

tant vantée, ne trouvera un seul auteur, ou parmi les Pères, ou parmi les scolastiques, ou parmi les mystiques, qui rejette ces deux conditions; et à l'ouverture du livre on lui en montrera cent qui expressément les admettent : ce qu'on auroit fait en sa présence, s'il n'avoit si soigneusement évité la conférence réglée, qu'on lui proposoit avec toutes les circonstances les plus favorables qu'il eût désirées.

#### XIII.

Que l'auteur de la Lettre détourne l'état de la question:
son erreur sur l'état parsait.

Ansi, quatid il réduit dans sa Lettre la question à deux points, dont l'un est cette indépendance de la charité, il donne le change aux théologiens; et il demande comme une merveille, qu'on lui accorde ce que personne ne lui a jamais disputé, et ce qui ne fait rien du tout à la question, comme on vient de voir.

Il ne réussit pas mieux dans la seconde chose, qu'il demande pareillement qu'on lui accorde, « qui est que dans la vie des ames les plus par» faites, c'est la charité qui prévient toutes les
» autres vertus, qui les anime, et qui en com» mande les actes pour les rapporter à sa fin : en
» sorte que le juste de cet état, exerce alors d'or» dinaire l'espérance et toutes les vertus, avec
» tout le désintéressement de la charité même,
» qui en commande l'exercice ». Tout cela, dis-je,
ne sert de rien, puisque c'est là non-seulement

une doctrine absolument inintelligible, mais encore une erreur maniseste.

C'est une doctrine inintelligible, puisque admettre une espérance qui soit exercée avec tout le désintéressement de la charité, c'est en admettre une, selon l'auteur même, qui, comme la charité, soit indépendante de la béatitude: et cela c'est une espérance qui n'espère rien, et une contradiction dans les termes.

Mais ce qui est inintelligible par cet endroitlà, en soi-même est une erreur manifeste pour deux raisons: l'une, que c'est ôter l'espérance contre la parole expresse de saint Paul: « Main-» tenant ces trois choses demeurent, la foi, l'es-» pérance et la charité: manent tria hæc (1) »: l'autre, que, c'est mettre une espérance qui n'excite point, contre la définition expresse du concile de Trente: ce qui retombe dans le défaut d'ôter l'espérance, puisqu'il est égal de l'ôter ou de la laisser sans effet.

#### XIV.

Vaine réponse de l'auteur, qui n'entend ni l'espérance ni la charité,

It ne sert de rien de dire que la charité prévient l'espérance, et la commande; puisqu'il doit toujours demeurer pour certain, selon la foi, qu'elle ne la peut commander que pour s'exciter ellemême; car pourquoi l'acte d'espérance est-il si

<sup>(1) 1,</sup> Cor. x111, 13,

précisément commandé de Dieu par ces paroles: Espérez au Seigneur: spera in Domino (1): et encore: Attendez le Seigneur: agissez avec courage; et que votre cœur se fortifie (2): et par cent autres de cette force? pourquoi, dis-je, cet acte d'espérance est-il si soigneusement commandé, si ce n'est parce qu'il sert à la charité; qu'il est né pour l'exciter, pour la soutenir, pour l'accroître? conformément à cette parole de l'apôtre (3): La fin du précepte, c'est-à-dire sans aucun doute, la fin de tout précepte, c'est la charité: finis præcepti charitas.

#### XV.

Que la distinction du quatrième et du cinquième état de l'amour, où l'auteur a constitué toute la doctrine de son livre, ne subsiste plus après sa lettre, et que son pur amour est un fantôme.

C'est aussi très-vainement que l'auteur suppose, que cette prévention de la charité ne
convient qu'à son amour pur : car l'amour du
quatrième degré, qui selon lui n'est pas encore
l'amour pur; mais cet amour mélangé qu'il
appelle partout mercenaire ou intéressé (4),
encore qu'il soit justifiant et que la charité y
domine (5); ne laisse pas d'être « un amour de
préférence de Dieu à soi, où l'ame aime principalement la gloire de Dieu (6), et ne cherche
son bonheur propre que comme un moyen

<sup>(1)</sup> Ps. XXXVI. 3. — (2) Ps. XXVI. 14. — (3) I. Tim. 1. 5. — (4) Explic. des Max. p. 14, 15. — (5) P. 6, 8. — (6) P. 15.

» qu'elle rapporte et qu'elle subordonne à la fin » dernière qui est la gloire du créateur (1) ».

Tel est l'amour du quatrième degré, qui n'est pas encore l'amour pur, dont l'auteur fait un degré plus éminent, qu'il appelle dans son livre le cinquième amour, où non content de ne plus aimer son propre bonheur que comme un moyen subordonné à la gloire de Dieu, on aime Dieu sans aucun mélange de motif inténessé ni de crainte ni-d'espérance (2) ».

Et néanmoins cet amour, qui n'est pas encore l'amour pur, ce qu'on ne peut assez répéter, prévient et commande toutes les vertus par cette raison démonstrative. Ce qui est voulu comme fin est voulu par prévention devant les moyens: c'est un principe constant : or est-il qu'en cet état, qui est le quatrième et celui de la justice commune, la gloire de Dieu qui est l'objet de la charité est voulue comme la fin, et au contraire la béatitude n'est voulue que comme un moyen 'qui lui est subordonné; par la propre définition de l'auteur : donc cette prévention de la charité, dont la Lettre à un ami vouloit faire l'état des parsaits, c'est-à-dire le cinquième état du livre, se trouve établie dès le quatrième : et ainsi ce' cinquiènie état, encore que ce soit celui qui fait le sujet du livre, n'est plus qu'un fantôme.

Cette raison est démonstrative, puisque la définition de l'état parsait, qu'on sait consister dans la charité en tant qu'elle prévient l'exercice de

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p. 9. - (1) P. 15.

l'espérance, est épuisée dès l'état de la justice commune, en sorte qu'il ne reste rien à mettre au-delà, que l'exclusion du motif de la béatitude en tout sens: ce qui emporte la suppression de l'espérance chrétienne, et par-là, comme on a vu, une erreur maniseste contre la soi.

#### XVI.

Réslexions sur la distinction du quatrième et du cinquième amour posé par l'auteur; et nouvelle conviction de son erreur dans son pur amour.

Dans certaines matières abstraites et qu'on affecte encore de subtiliser pour embarrasser la matière, il ne faut pas craindre de répéter ce qui fait la difficulté. Je répète donc que le fort de la difficulté dans cette matière consiste dans les deux amours que l'auteur appelle, dans son livre, le quatrième et le cinquième.

Le caractère du quatrième amour, qui est l'amour de charité et celui de la justice commune,
selon l'auteur consiste en trois choses: la première, « que l'ame alors aime Dieu pour lui et
» pour soi (1) »: la seconde, « qu'elle aime prin» cipalement la gloire de Dieu, et qu'elle ne
» cherche son bonheur propre que comme un
» moyen qu'elle rapporte à la fin dernière, qui
» est la gloire de son créateur (2) »: la troisième,
que cet « amour est encore mélangé d'un reste
» d'intérêt propre, quoiqu'il soit un amour de

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p. 8. - (2) P. g.

» présérence de Dieu à soi (1). Ce reste d'intérêt » propre », c'est ce qu'on venoit d'appeler « le » propre bonheur, qu'on ne vouloit plus que » comme un moyen rapporté à la fin dernière » qui est la gloire de Dieu ».

Ces trois caractères posés dans le quatrième amour, il reste que le cinquième, qui est le parfait, les doit exclure tous trois : autrement il ne seroit point au-dessus. Or il n'y a rien au-dessus de ces caractères, que l'exclusion entière du motif du propre bonheur: au-dessus, dis-je, de l'amour où l'on aime Dieu pour lui et pour soi, il n'y a plus que l'amour où l'on ne l'aime que pour lui et plus pour soi : au-dessus de l'amour où l'on n'aime son propre bonheur que commo un moyen de glorifier Dieu; il n'y a rien que de cesser de l'aimer de cette sorte et même comme moyen: ensin au-dessus d'un amour où il n'y a plus qu'un reste de cet intérêt qui est le propre bonheur, il n'y a plus que l'amour où ce reste même est ôté. Ainsi le pur et parfait amour que l'on établit au-dessus du quatrième degré, et dans le cinquième, doit avoir pour caractère la totale extinction de ce qui restoit du motif du propre bonheur et de l'espérance : et en esset il est ainsi défini (2): « L'amour pour Dieu seul considéré en » lui-même et sans aucun mélange du motif in-» téressé ou de crainte ou d'espérance, est le pur » amour ou la parfaite charité ». Voilà cet amour que j'appelle une illusion, l'extinction de l'espé-

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p, 15. - (2) Ibid.

rance comme de la crainte, un amour qui se détruit par lui-même, dont j'ai dit et je dis encore, qu'on ne trouve rien dans aucun scolastique, dans aucun mystique, dans aucun théologien, dans aucun Père.

#### XVII.

Conséquences pour établir le vrai état de la question : première conséquence : Que l'auteur se perd dans des subtilités.

De là résultent quelques conséquences, qui nous serviront à poser le véritable état de la question qu'on veut obscurcir.

La première, que l'auteur se perd dans de vaines subtilités, dans des finesses inintelligibles. Lorsqu'on est venu au point de n'aimer plus son propre bonheur que comme un moyen pour établir la gloire de Dieu, laquelle n'est en effet primitivement que dans la glorification de ses serviteurs, on a atteint la perfection du christianisme: Or est-il que, par les propres définitions de l'auteur, on est arrivé à ce point dès le quatrième degré: par conséquent en allant plus loin, et poussant l'effort de l'esprit jusqu'à un certain degré supérieur, qui est le cinquième, on sort de mesure, on donne dans l'illusion, dans l'amusement, dans la présomption, et on se perd dans les nues, où l'on n'embrasse qu'une ombre au préjudice du corps de la religion.

#### XVIII.

Seconde consequence: Inutilité de certaines thèses sur le pur amour.

Secondement, je conclus que ceux qui semblent affecter depuis quelque temps de faire thèses sur thèses sur le pur amour sans rapport à nous, ne nous nuisent pas. Ils savent bien, en leur conscience, qu'on ne songe pas seulement à attaquer le désintéressement de la charité en tout état, même dans celui de la justice commune: ils ne sont pas assez malhabiles pour s'engager à soutenir le désintéressement aussi dangereux que chimérique du prétendu pur amour du cinquième état. Ainsi quelque officieuse que veuille être leur théologie, on veut bien la regarder comme indifférente.

#### XIX.

Troisième conséquence: Que l'auteur déguise l'état de la question dans sa Lettre à une religieuse.

Je conclus en troisième lieu, que l'auteur instruit mal la religieuse à qui il écrit « que ceux » qui attaquent son livre, le prennent en un sens » qui n'a aucun rapport avec le sien (\*) ». Le contraire paroît clairement par les remarques précédentes: ce qu'on attaque dans son livre est son amour pur du cinquième état, qui pousse

<sup>(\*)</sup> Extrait d'une lettre de M. de C. à une religieuse qu'il conduisoit.

l'amour au-delà de celui qù le banheur propra n'est recherché que pour Dieu, et où l'on ne laisse aucun mélange ni aucun reste de cet intérêt. Or est-il que cet amour est celui précisément qu'il veut défendre, comme on l'a démontré par ses paroles. Il est donc faux qu'on le prenne dans un sens opposé au sien, comme il le dit à la religieuse.

#### XX.

Quatrième conséquence: Qu'il n'est pas vrai que l'on convienne de la catholicité du sens de l'auteur.

It ne la trompe pas moins, en quatrième lieu, lorsqu'il l'assure que « ceux qui attaquent son » livre avouent eux-mêmes que son sens est très» catholique »; car ou il parle du sens de son livre considéré en lui-même; et loin de lui avouer qu'il soit catholique, on vient de voir le contraire: ou il parle du nouveau sens qu'il lui a donné contre la naturelle signification des paroles; et on lui dira bientôt, forcé par la vérité et par le service qu'on doit à l'Eglise, que ses explications ne sont pas meilleures que son texte; mais chaque chose doit être dite à sa place et dans son temps.

### XXI.

Cinquième conséquence: Que l'auteur déguise l'objet de son livre dans la même Lettre à une religieuse.

En cinquième lieu, on le loue d'avouer franchement à la religieuse « que son livre, supposé » qu'il soit bon, n'est pas utile à tout le monde »: mais quant à ce qu'il ajoute, « qu'il n'est fait que » pour ceux qui conduisent, et par rapport aux » ames de l'état dont il parle »; il suppose premièrement qu'il y ait des ames au-dessus de celles qui ne veulent leur bonheur propre que par rapport à la gloire de Dieu; et c'est ce qu'on lui conteste. Il suppose secondement, qu'il n'a écrit que pour les directeurs; mais en même temps il oublie ce qu'il avoue dans son avertissement, qu'il a voulu satisfaire à une curiosité qui est devenue universelle (1); et encore, qu'il n'a écrit que pour expliquer les principes de deux prélats dans les xxxiv Articles (2), qui certainement n'ont point eu la direction pour objet.

#### XXII.

Sixième conséquence: Qu'en réduisant la question à deux points, dans la Lettre à un ami, l'auteur dissimule les principales difficultés.

En sixième lieu, je conclus que, lorsque dans sa Lettre à un ami, il réduit la question à deux points, dont l'un est la charité désintéressée, et l'autre est la charité toujours prévenante; il ne songe pas à son étrange doctrine du sacrifice absolu de l'éternelle félicité et du simple acquiescement à sa réprobation, ni à celle de l'espérance unie dans une même ame avec un invincible désespoir; ni à l'union avec Jésus-Christ dans ce désespoir invincible; ni aux troubles involontaires

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p. 4. - (2) P. 16.

de la sainte ame de Jésus-Christ; ni à cette séparation des deux parties dont les suites sont si terribles. Il se fait grâce à lui-même sur ces étranges doctrines, et sur beaucoup d'autres non moins importantes. Plût à Dieu que nous y pussions consentir; mais la vérité ne le permet pas.

#### XXIII.

On dit un mot de la lettre de M. l'abbé de Chanterac, et on conclut cet écrit.

QUANT à M. l'abbé de Chanterac, on entend avec plaisir dans sa lettre à madame de Ponchat, les louanges de la modération de M. l'archevêque de Cambrai dans l'incendie de son palais; mais qu'il s'emporte jusqu'à composer des propres paroles de saint Jean sur notre Seigneur le témoignage qu'il rend à ce prélat, et qu'en même temps il fasse de ces divines paroles la chute de son compliment pour cette dame; qu'il attribue le soulèvement universel qui a paru tout-à-coup contre le livre au dedans et au dehors du royaume à des intérêts particuliers ou à la sublimité de sa doctrine, où le reste des théologiens, comme vulgaires esprits, ne peuvent atteindre; qu'il le compare aux apôtres, où la plénitude du Saint-Esprit parut une ivresse, et le comble de la sagesse une folie, pendant qu'une contradiction si générale est l'effet visible des erreurs palpables d'une partie de ce livre, et des rassinemens inouis de l'autre: c'est quelque chose de si outré, qu'il fait peur à ceux qui savent ce qu'ont coûté à l'Eglise de semblables entêtemens. Et pour la soumission qu'il vante dans le même auteur, nous la louerons avec joie quand il cessera de menacer l'Eglise de restrictions sur le jugement qu'elle attend, et qu'il a lui-même demandé.

Concluons donc de tout ce discours, que c'est inutilement qu'on se donne au monde comme un homme contredit pour la justice : ni l'oraison n'est en péril, ni l'amour désintéressé n'est attaqué, ni l'on n'en désend la pratique, ni on n'accoutume les ames à ne chercher Dieu que par intérêt, ni on ne censure aucune opinion de l'Ecole, comme on le voudroit faire accroire aux ignorans. Il ne faut point attendrir le monde en déplorant des maux qui ne sont pas; on sait en quoi l'auteur est à plaindre, et de quelle oraison il a voulu être le martyr : n'en disons pas davantage, et prions que la vérité paroisse bientôt, sans que le beau nom d'amour pur serve à l'obscurcir. L'auteur demeure d'accord, dans sa Lettre à un ami, « qu'on abuse du pur amour, et qu'il y en a » qui renversent l'Evangile sous un si beau nom ». Le pur amour, dont il s'est rendu le désenseur particulier, ne peut être d'un autre genre, puisqu'il détruit, avec l'exercice et l'utilité de l'espérance et avec de si grands motifs de la charité, un des fondemens de l'Evangile; sans parler ici davantage des autres inconvéniens aussi essentiels de sa doctrine.

### TROISIÈME ÉCRIT

01

# **MÉMOIRE**

## DE M. L'ÉVÉQUE DE MEAUX,

SUR LES PASSAGES DE S. FRANÇOIS DE SALES.

J'ai justifié la doctrine du saint évêque de Genève dans les livres viii et ix de l'Instruction sur les Etats d'Oraison; et j'ai fait voir les principes de ce saint contraires à ceux des Quiétistes, principalement sur le désintéressement de l'amour, et par conséquent sur l'indifférence et le désir du salut: mais comme l'auteur du livre produit de nouveaux passages, ou leur donne un tour particulier, par où il croit se mettre à couvert de toute censure, et qu'il les répand dans tout son ouvrage pour y servir de fondement, il importe, en les parcourant l'un après l'autre, de faire voir qu'il n'en marque aucun qui ne soit tronqué ou pris manifestement à contre-sens ou même entièrement supposé. L'accusation est griève; mais elle ne peut être dissimulée, et après tout, c'est un point de fait où l'on n'a besoin que de la simple lecture.

#### I.

#### Premier passage.

Le premier passage tronqué, est celui où l'on allègue ce saint (1) pour montrer que le motif intéressé est encore dominant dans l'amour qu'on nomme d'espérance. L'on cite à cette occasion le ch. xvii du livre ii de l'Amour de Dieu; mais l'on en retranche deux choses essentielles: l'une est que, dans l'espérance, on aime Dieu souverainement, ce que le saint répète par trois fois: l'autre, que ce qui empêche d'observer les commandement, et d'obtenir la vie éternelle par cet amour, c'est qu'il donne plus d'affection que d'effet.

#### II.

### Second passage.

On fait dire au saint, sans coter aucun endroit, quoiqu'on en récite la teneur comme ses propres paroles (2): « La pureté de l'amour consiste à ne » vouloir rien pour soi » : après lui avoir fait dire six lignes plus haut ce qu'il a dit en effet, que « c'est une sainte affection de l'épouse, de dire, » J'aime Dieu pour moi (3) » : où l'auteur commet deux fautes : l'une, de citer un endroit qui ne se trouve pas ; et l'autre, de faire avancer à saint François de Sales en sept ou huit lignes deux propositions contradictoires.

Si l'on dit qu'aimer Dieu pour soi, est selon lui

<sup>(1)</sup> Expl. des Maxim, etc. p. 5. — (2) P. 12. — (3) P. 11.

un acte de l'espérance, et que l'acte où l'on ne veut rien pour soi, est l'acte du pur amour: on tombe dans l'inconvénient d'exclure de l'état du pur amour, l'acte où l'on dit, J'aime Dieu pour moi: c'est-à-dire, comme l'interprète saint François de Sales au même endroit (1): « J'aime à avoir » Dieu: j'aime que Dieu soit à moi; j'aime qu'il » soit mon souverain bien: qui est, dit le même » saint, une sainte affection de l'épouse, laquelle » cent fois proteste par excès de complaisance; » Mon bien-aimé est tout mien, et moi je suis » toute sienne: il est à moi, et je suis à lui ».

Si l'on dit que ne vouloir rien pour soi, dans l'état du pur amour, c'est seulement exclure le vouloir pour soi, comme pour sa fin dernière; on confond les deux actes de saint François de Sales: aimer pour soi, et aimer pour l'amour de soi: dans lesquels on a voulu trouver la plus exacte précision, et une précision si théologique (2).

#### III.

### Troisième passage.

On fait dire au saint, par rapport au salut éternel, que « la sainte résignation a encore des dé-» sirs propres, mais soumis (3) »: ce qu'on répète à la page 49, 51, 135, et ailleurs.

On rapporte ici le sentiment de saint François de Sales d'une manière fort vague, sans citer ses paroles, et sans seulement marquer le chapitre

(1) Am. de Dieu, liv. 11, ch. 17. — (2) P. 11, 46. — (3) P. 22.

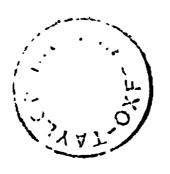

d'où est tiré le passage dont on se sert : ce qui n'est guère exact. Mais la grande saute est de saire introduire la résignation à ce saint par rapport au salut éternel, en sorte qu'on se résigne à être damné; ce qui seroit une erreur dans la soi.

C'est dans le chapitre troisième du livre ix de l'Amour de Dieu, que ce saint explique la résignation et lui donne deux objets: l'un est, les afflictions et tribulations spirituelles, comme le porte le titre, c'est-à-dire les privations et les sécheresses: l'autre est, les afflictions même temporelles, telles que celles du saint homme Job. Or en tout cela il ne s'agit point du salut. Quand donc on fait dire au saint, par rapport à la béatitude et au salut éternel, que la résignation a des désirs, mais soumis, pour insinuer qu'en se soumet et qu'on se résigne à la perte de son salut, on impose au saint: et la résignation qu'on lui fait introduire, contre sa pensée, ne peut être excusée d'erreur en la foi.

### IV.

### Autres passages.

On produira ici tout ensemble les passages que l'auteur apporte (1) pour montrer « que saint Fran-» çois de Sales, qui a exclu très-formellement, • et avec beaucoup de répétitions, tout motif in-• téressé de toutes les vertus des ames parfaites,

- » a marché précisément sur les vestiges de saint
  - (1) Explic. des Maxim. etc. p. 40.

SUR LES MAXIMES DES SAINTS.

» Augustin et de saint Thomas qu'il a cités ».

Pour entendre la fausseté de cette allégation, il n'y a qu'à repasser sur les passages de saint François de Sales cités par l'auteur, et voir si on y trouvera l'exclusion du motif qu'il appelle intéressé, de toutes les vertus des parfaits.

Le premier passage de ce saint, qui est cité page 3, dit seulement que « l'ame qui n'aimeroit » Dieu que pour l'amour d'elle-même, etc., feroit » un extrême sacrilège ». Il n'exclut ici que l'amour par lequel on rapporte Dieu à soi-même, comme à sa fin dernière : ce qui n'induit pas, dans les parfaits, l'exclusion du motif prétendu intéressé qu'ils pourroient subordonner à Dieu.

Le second passage de saint François de Sales, cité pages 4 et 5 de notre auteur, dit seulement « qu'il y a bien de la différence entre dire, J'aime » Dieu pour le bien que j'en attends: et, Je n'aime » Dieu que pour le bien que j'en attends » : ce qui n'exclut pas le bien qu'on attend, quand on l'attend par rapport à Dieu et avec subordination à sa gloire.

Le troisième passage est celui où il emploiesaint François de Sales, pour montrer que le motif intéressé est dominant dans l'espérance (1): mais nous avons vu qu'il est faux et tronqué.

Le quatrième passage, cité en la page 5, dit bien que dans l'espérance l'amour est imparfait: mais il n'exclut pas ce motif imparfait, du moins comme subordonné.

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 11, ch. 17.

Il est vrai qu'il dit que l'amour souverain n'est qu'en la charité: mais il ne s'agit point là des parfaits, puisqu'il s'agit uniquement de la charité, qui n'est pas seulement pour eux.

Le cinquième passage, cité page 11, est celui où le saint exclut, non point, J'aime Dieu pour moi: mais, J'aime Dieu pour l'amour de moi: ce qui ne se trouve dans aucun des fidèles justifiés, pas même dans les imparfaits, puisque c'est une impiété, selon l'auteur (1): ainsi ce passage est hors de propos, et mal allégué pour exclure le motif prétendu intéressé de toutes les vertus des parfaits.

Le sixième passage est celui de la résignation: mais on vient de voir qu'il est pris directement contre l'intention du saint.

On peut donc dire, sans hésiter, que l'auteur en faisant exclure « à saint François de Sales, » tout motif intéressé, pour toutes les vertus des » parfaits », impose à ce saint : à quoi il faut ajouter qu'il est faux aussi que saint François de Sales cite pour cette exclusion saint Augustin et saint Thomas, puisqu'il n'en rapporte aucun endroit; et que ni ces saints ni lui-même n'ont jamais eu intention d'enseigner cette erreur.

#### V.

Autres passages sur l'indifférence du salut.

On soutient de plusieurs passages de saint François de Sales cette proposition, que dans (1) Expl. des Max. p. 3, 4.

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. 439 l'état de l'amour pur, on ne veut pas Dieu en tant qu'il est notre bien (1).

Le premier passage est celui où le saint dit, que « s'il y avoit un pen plus du bon plaisir de » Dieu en enfer qu'en paradis, les saints quit» teroient le paradis »; ce qu'on apporte pour conclure à l'indifférence du paradis : mais l'on y fait un mauvais usage des suppositions impossibles, qui ne produisent que de simples velléités, et non jamais de ces velontés qu'on nomme absolues et parfaites, comme il a sté prouvé dans l'Instruction sur les Etats d'Oraison (2),

Second passage (3): « Le désir de la vie éter» nelle est bon; mais il ne fant désirer que la vo» lonté de Dieu »: où l'on appose le désir de la
vie éternelle à celui de la valonté de Dieu, comme
s'il étoit bon de supprimer le premier pour exercer l'autre.

Ce passage ne se trouve pas au lieu allégné en marge, ni dans tous les Entretiens de ce saint; ni enfin en aucun autre endroit qui nous soit connu, quelque soin qu'on ait pris de le chercher; mais on a trouvé partout le contraire, comme il paroît dans les livres von et un du Traité de l'Instruction sur les Etats d'Orgison.

On omet ici le troisième passage sur le mérite, aussi mal cité que le précédent; mais qu'on n'a point cherché, parce qu'au fond il ne conclut rien, ne contenant autre chose qu'une simple vel-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 54. — (2) Liv. 1x, n. 1 et 2. Liv. x, n. 19. — (3) Max. des SS. p. 55.

léité semblable aux autres, dont on a vu l'inutilité par rapport à la question dont il s'agit.

Le quatrième passage est celui de la résignation, qui a été déjà tant examiné; et où l'on a vu clairement que le saint n'a point compris le salut.

Le cinquième passage (1) est celui où l'on fait attribuer par le saint, à saint Paul et à saint Martin, l'indifférence pour le fond du salut, au lieu qu'il est clair qu'il ne s'agit que du plus tôt ou du plus tard, et du délai seulement : comme il est démontré ailleurs (2).

Le sixième passage n'est que la répétition du premier, qui, comme on a vu, ne conclut rien.

Le septième passage est celui où le saint dit « qu'il faut se reposer en la divine Providence, » non-seulement pour les choses temporelles, » mais encore, et beaucoup plus, pour les spiri- » tuelles, et pour notre perfection » : ce qui est très-véritable, mais ne fait rien pour l'indifférence du salut, dont il s'agit : et en général il est faux que se reposer sur Dieu de quelque chose, soit la tenir pour indifférente; puisqu'on ne le fait jamais que sur ce fondement de saint Pierre (3): quoniam ipsi est cura de vobis; parce que Dieu a soin de nous; ce qui n'est pas une indifférence, mais la remise expresse de notre intérêt en des mains plus sûres que les nôtres.

Par la même raison, le passage huitième (4)

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 56. — (2) Instr. sur les Etats d'Or. liv. VIII, n. 10. — (3) I. Petr. v. 7. — (4) Max. des SS. p. 56, 57.

où le saint dit « qu'il ne faut rien vouloir, que » ce que Dieu veut pour nous », ne fait rien à l'indifférence du salut; tant à cause qu'il s'agit ici des événemens temporels, comme la suite le fait voir, qu'à cause aussi qu'il ne s'ensuit pas, de ce qu'on ne veut que ce que Dieu veut, qu'on soit indifférent pour l'avoir, mais au contraire qu'on ne l'est pas; puisqu'on ne peut l'être à ce qu'on sait que Dieu veut; comme il est certain du salut.

Le neuvième et dernier passage (1), où l'on fait dire au saint, par rapport au salut dont il s'agit, « qu'il ne désire rien, etc. que si Dieu venoit à » lui, il iroit à Dieu; sinon, qu'il demeureroit » là »; est une dépravation manifeste du texte: puisqu'on a remarqué ailleurs (2) que le saint ajoute, cinq lignes après, qu'il n'entend cette indifférence que des choses temporelles, et non des vertus; pour lesquelles, dans le même endroit, il prouve par l'Evangile, qu'il est défendu d'être indifférent; à plus forte raison est-il défendu de l'être pour le salut, qui n'est autre chose que le comble, la perfection, la consommation des vertus.

Il a aussi été démontré, que l'aller ou le demeurer dont il s'agit, ne regarde que les visites, ou les privations dans les exercices spirituels.

Il n'a pas tenu à l'auteur, qu'il n'ait donné une grande atteinte à la réputation de saint Fran-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 57. — (2) Instr. sur l'Or. liv. 7111, n. 2, et dans tout le reste du livre.

çois de Sales, en lui faisant tourner au salut, qui est la chose du monde la moins indifférente, ce qu'il a dit seulement de celles qui le sont en effet, ainsi qu'il a souvent été expliqué (1).

En d'autres endroits, l'auteur revient encore à cette matière; et il fait dire à ce saint (?), « que le » désir du salut est bon, mais qu'il est encore plus » parfait de ne rien désirer » : ce qui établit la perfection à ne pas désirer le salut. Mais ce passage ne se trouve pas : au contraire, il est réfuté par cent passages de ce saint rapportés ailleurs (3); où le désir du salut le plus ardent se trouve avec l'amour le plus parfait.

Quand le saint dit, dans un de ses Entretiens (4), et qu'il le répète si souvent, « qu'il ne faut men » demander, ni rien refuser » : loin qu'il le faille entendre du salut ou des moyens nécessaires pour y parvenir, ce discours se trouve toujours appliqué à d'autres choses, comme dans l'endroit qu'on vient de citer, sur les obédiences de la religion : « Il est, dit-il (5), toujours meilleur de ne rien » désirer; mais se tenir prêtes pour celles que » l'obéissance vous imposera ».

Il dit ailleurs en conformité: « Ne demandez » rien, ne refusez rien de tout ce qui est en la » vie religieuse (6) »: c'est ce qu'il appelle le saiste indifférence (7), etc.; ce qu'il répète très souvent dans les mêmes termes.

<sup>(1)</sup> Instr. sur les Etats d'Orais. liv. VIII, n. 2 et 17. — (2) Max. des SS. p. 226. — (3) Instr. sur l'Or. lix. VIII et 12. — (4) Entr. XXI, p. 904. — (5) Ibid. 905. — (6) Liv. 14, ép. 86. — (7) Ibid. ép. 98.

#### VI.

### Règle du saint.

It décide tout par cette belle règle (1): « Il ne saut vouloir que Dieu absolument, invariable- ment, inviolablement; mais les moyens de le servir, (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas commandés), il ne les faut vouloir que foiblement et doucement, afin que si l'on nous empêche en l'emplette d'iceux, nous ne soyons pas grande- ment secoués ». Il faut donc vouloir Dieu, c'est-à-dire vouloir le posséder absolument et nécessairement, sans aucune indifférence à cet égard; et l'indifférence est seulement pour certains moyens.

Quand il se trouveroit quelque léger embarras dans quelque passage du saint évêque, il vaudroit mieux l'expliquer bénignement, que de l'entendre contre l'Ecriture, contre les saints Pères, et contre lui-même. Ainsi l'on a droit de conclure que dans tous les passages de ce saint qu'on vient de voir, ou l'on en altère le sens, ou l'on en tronque la lettre, ou même on les allègue tout-à-fait à faux.

#### VII.

Autre passage sur l'indifférence du salut.

« C'est, dit notre auteur (3), dans cette pure » contemplation, qu'on peut dire ce que dit saint » François de Sales: il faut que l'amour soit bien » puissant, pour se soutenir lui seul sans être ap-(1) Max. des SS. Liv. 111, ép. 42. — (2) Art. xx1, p. 167, 168. » puyé d'aucun plaisir ni d'aucune prétention »: il cote en marge, Am. de Dieu, liv. 1x, ch. 21, où l'imprimeur a mis 21 pour 11, ce qui n'est rien: mais ce qu'il y a d'essentiel, c'est qu'on cite ce saint évêque directement contre sa pensée.

On le cite pour faire voir que l'ame contemplative « n'a plus besoin de chercher, ni de ras-» sembler des motifs intéressés sur chaque vertu » pour son propre intérêt (c'est-à-dire pour celui » de son salut), et qu'elle trouve le motif de toutes » les vertus dans l'amour » : comme si les motifs particuliers ne subsistoient plus. Mais, sans parler de tout cela, le saint ne traite en ce lieu que de l'état d'épreuve et de sécheresse. Le titre du chapitre est, De la perplexité du cœur qui aime sans savoir qu'il platt au bien-aimé: toutes les paroles reviennent à ce dessein : n'avoir point de prétention, ce n'est pas n'en avoir point pour le salut, à Dieu ne plaise; c'est n'avoir pas la consolation de voir qu'on sortira de cet état de privation, comme toute la suite le montre: encore le saint ajoute-t-il, « que la foi, qui est ré-» sidente en la cime de l'esprit, nous assure bien » que ce trouble finira, et que nous jouirons un » jour du repos: mais les remontrances ne sont » presque plus entendues » : remarquez ce, presque, qui exclut la totale extinction de l'espérance, même dans la partie inférieure, qui est celle qu'on représente dans ce pénible exercice.

#### VIII.

### Autres passages sur l'amour des vertus.

On allègue encore ce saint évêque (1) pour autoriser les paroles scandaleuses, qu'on ne veut aucune vertu en tant que vertu. Mais il ne les a jamais proférées, ni rien de semblable : il dit, sans seulement nommer la vertu, que l'amour des ames parfaites desquelles il parle, « est bien pur, » bien net, et bien simple, puisqu'elles ne se pu- » rifient pas pour être pures, elles ne se parent » pas pour être belles : ains seulement pour » plaire à leur amant, lui donner du contente- » ment, lui obéir, etc. (2) » : ce qui au fond ne dit autre chose sinon que la beauté de ces ames n'est pas la fin dernière qu'elles se proposent : paroles qui, loin d'exclure le nom de vertu, en marquent seulement la fin.

Au lieu de ces paroles, qui sont simples et trèsvéritables, l'auteur fait dire à saint François de Sales (3) que « l'ame désintéressée n'aime plus les » vertus parce qu'elles sont belles et pures, ni » parce qu'elles sont dignes d'être aimées, ni » parce qu'elles embellissent ceux qui les prati-» quent, ni parce qu'elles sont méritoires, ni » parce qu'elles préparent la récompense éter-» nelle; mais seulement parce qu'elles sont la vo-» lonté de Dieu ».

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 224. — (1) Entr. XII. de la Simp. — (3) Max. des SS. p. 224.

On ne peut assez s'étonner que l'auteur ait ajouté de son crû, au texte du saint évêque, des paroles si considérables, dont aucune ne s'y trouve. Elles tendent toutes à déprimer les vertus, et tous les motifs qui y attirent; à quoi le saint n'a jamais pensé : ce qu'il dit véritablement, c'est que, sans songer à plaire à ses propres yeux, ou aux yeux des autres, on ne veut plaire qu'au céleste époux : ce qui en tout état est incontestable.

Dès qu'on lui veut plaire et le contenter, aussi bien que lui obéir, qui sont les paroles du saint, on ne se désintéresse non plus de la volonté d'en être aimé, que de celle de l'aimer: si on veut en être aimé, on veut le posséder, on veut être heureux: on veut toutes les choses qui lui plaisent; on veut par conséquent la beauté et la régularité qu'il aime lui-même dans la vertu; on veut le mérite particulier de chaque vertu, et la récompense, qui n'est autre chose que la perfection de la vertu même.

C'est aussi à quoi aboutit le soin que le saint attribue « à ces colombes innocentes de se mirer » de temps en temps dans des eaux très-pures, » (par l'examen de conscience) pour voir si elles » sont bien agencées au gré de leur amant (1) »: bien éloignées de pousser le désintéressement jusqu'à tenir pour indifférent d'être à son gré, pour s'en tenir à la sèche disposition de ne chercher les vertus que comme voulues de l'amant

<sup>(1)</sup> Entret. XII.

sur les maximes des saints. 447 céleste, sans avoir égard à l'excellence qu'il a voulu qui se trouvât dans leur objet propre aussi bien que dans leur sin commune.

On ne peut conclure autre chose du passage tiré par l'auteur (1), de la Vie de la mère de Chantal : et ce qu'il en conclut, « qu'alors on exerce » toutes les vertus sans penser qu'elles sont ver-» tus », comme si le nom de vertu les rendoit suspectes; c'est la mauvaise conséquence de l'auteur, et non pas le sentiment de ceux qu'il allègue.

Saint François de Sales a prévenu tous les abus qu'on pouvoit faire de sa doctrine, lorsqu'il a dit (2) « qu'il ne falloit point tant pointiller sur » l'exercice des vertus : mais y aller franchement » et à la vieille française, avec liberté et à la » bonne foi, grosso modo ». Les raffinemens de l'auteur sur les motifs des vertus, sont trop pleins de réflexions subtiles et inutiles dans une matière « où il faut aller franchement, rondement et simplement », comme dit le même saint (3).

Ne nous laissons point éblouir par un son confus de paroles, que des oreilles peu délicates pourroient écouter comme approchantes. Les propositions qu'on reprend dans le livre dont il s'agit sont celles - ci : « qu'on ne veut aucune vertu » en tant que vertu (4) »; comme si le nom de vertu étoit odieux ou suspect : « qu'on aime les » vertus seulement parce qu'elles sont la volonté » de Dieu »; comme si elles n'avoient pas leur

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 225. — (2) Liv. 111, ép. 11. — (3) Liv. 17, ép. 54. — (4) Max. des SS. p. 224.

beauté intérieure qui fait que Dieu les aime: « qu'on exerce toutes les vertus sans penser qu'elles » sont vertus »; contre le précepte de saint Pierre, qui nous ordonne d'aimer avec « toute sorte de » soin, dans notre foi la vertu, dans la vertu la » science, dans la science l'abstinence, dans l'ab-» stinence la patience, dans la patience la piété, » dans la piété l'amour de ses frères, dans l'a-» mour de ses frères la charité (1) » : et contre ce que dit saint Paul (2): « Au reste, mes Frères, » toutes les choses qui sont véritables, qui sont » pudiques, qui sont justes, qui sont saintes, qui » sont aimables, qui sont de bonne réputation: » s'il y a quelque vertu, et quelque chose de » louable dans les mœurs, c'est ce que vous devez » penser ». Il n'est pas digne d'un théologien de chercher des restrictions à l'amour qu'on doit aux vertus, et encore aux vertus chrétiennes; en sorte qu'on ne sache plus s'il les faut aimer. On ne peut rien imaginer de plus opposé ni aux paroles ni à l'esprit de ces beaux préceptes des apôtres, que les propositions qu'on vient d'entendre, et encore, que celle-ci du même livre, « qu'on ne veut plus » être vertueux », et, « qu'on ne l'est jamais tant, » que quand on n'est point attaché à l'être (3) »: et ce qui est encore plus insupportable, « que » les saints mystiques ont exclus de l'état de per-» fection les pratiques de vertu (4) »: ce qui se trouvera dans le Moyen court (5), et dans Moli-

<sup>(1)</sup> II. Petr. 1. 5, 6, 7. — (2) Phil. IV. 8. — (3) Max. des SS. p. 225. — (4) Ibid. p. 253. — (5) Moyen court, p. 59.

nos (1), après les Béguards, comme nous l'avons démontré ailleurs (2): mais jamais dans saint François de Sales ni dans aucun des saints mystiques.

#### CONCLUSION.

Ansi, dans les endroits fondamentaux, l'auteur en tout et partout abuse de l'autorité de ce saint; ce qui suffit pour montrer qu'il n'y a rien à attendre de la tradition des saints, que le même auteur promet sans en alléguer aucune preuve; puisqu'il altère en tant de manières le seul des saints qu'il a cité, et sur lequel il a fondé toute la doctrine de son livre.

### QUESTION IMPORTANTE:

Si l'état d'une ame parfaite qui se croit damnée, est autorisé par l'exemple et par la doctrine de saint François de Sales, ou par les xxx17 Articles d'Issy.

I.

### Dessein de ce discours.

JE traite à part cette question, quelque rapport qu'elle ait d'ailleurs avec saint François de Sales, afin de la traiter plus à fond, et de pousser la démonstration à la dernière évidence.

Il s'agit d'examiner l'article x du livre de

(2) Mol. prop. 32, etc. — (2) Instr. sur les Etats d'Or. liv. v, 25, p. 265; liv. x, n. 1, p. 38x.

Bossuet. XXVIII.

l'Explication des Maximes des Saints, etc. Il faut ici avant toutes choses faire l'analyse de l'état qu'on y représente, et démontrer qu'il est plein d'erreur. 2. Il faut répondre à ceux qui objectent que nous l'avons approuvé. 3. Il faut voir s'il est appuyé de l'exemple de saint François de Sales. Par ce moyen, la résolution de la question sera faite en forme démonstrative; et il en faut venir là pour fermer la bouche aux contredisans.

#### II.

Analyse de cet état : sept caractères.

CET état est représenté avec ces sept caractères dans l'art. x de l'Explication des Maximes, etc., pag. 87 et suiv.

- 1. Les sacrifices des ames désintéressées sur leur béatitude éternelle sont d'ordinaire conditionnels: celui-ci est absolu.
- 2. L'ame est invinciblement persuadée qu'elle est justement réprouvée de Dieu.
- 3. Il n'est pas question de lui dire le dogme précis de la foi sur la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, et sur la croyance où nous devons être qu'il veut sauver chacun de nous en particulier.
- 4. C'est dans cette impression involontaire de désespoir qu'elle fait son sacrifice absolu.
- 5. Le cas impossible lui paroît possible, et actuellement réel.
- 6. Il n'est pas question de raisonner avec elle; car elle est incapable de tout raisonnement.

7. Elle fait, avec le consentement de son directeur, un acquiescement simple à la condamnation juste où elle croit être de la part de Dieu.

Ce sont les propres paroles de l'auteur. Le terme d'intérêt propre, dont il se sert de temps en temps, est expliqué par les autres; il parle de béatitude et de réprobation ou condamnation dans le juste jugement de Dieu, et le terme d'intérêt propre est déterminé en ajoutant que c'est l'intérêt propre pour l'éternité (1), et comme l'auteur parle ailleurs, l'intérêt propre éternel (2).

#### III.

### Quatre erreurs dans ce systême.

IL y a quatre erreurs capitales dans ce système: La première, de mettre une ame sainte dans une hérésie formelle:

La seconde, de la faire succomber à la tentation du désespoir :

La troisième, de faire une ame sainte incapable de toute raison:

La quatrième, de la mettre dans un état d'impiété et de blasphême.

#### IV.

### Démonstration: première erreur.

L'mérèsie formelle est dans ces paroles du cinquième caractère : « Le cas impossible lui paroît possible : « et l'hérésie s'en démontre en cette

(1) Explic. des Max. des Saints, p. 90. — (2) P. 73.

1

sorte. Le cas impossible, selon que l'auteur le définit, est « que Dieu condamne une ame aux » peines de l'enfer, sans perdre son amour ». Or de croire de cet état qu'il soit possible, et encore plus, de croire qu'il soit réel, c'est une hérésie contraire directement à toutes les promesses de l'Evangile, qui promettent le bien aux bons, et réservent le mal aux méchans; contraire en particulier à cette parole du Sage: Vous trouvez indigne de votre justice de punir un innocent (1). C'est encore une autre hérésie de croire invinciblement que Dieu nous laisse tenter au-dessus de nos forces: ce qui est expressément selon la parole de l'Apôtre (2), contre la fidélité de Dieu. C'est encore une hérésie anathématisée par tous les conciles, que Dieu commande des choses impossibles, et qu'il nous ordonne d'espérer, pendant qu'il nous livre invinciblement au désespoir (par le second et quatrième caractère). Il y a donc dans ces caractères des hérésies manifestes; l'ame y adhère invinciblement, puisque même elle ne veut ou ne peut rien écouter au contraire (par le troisième et sixième caractère), et y donne son consentement simple et absolu, même avec conseil (par le septième:) elle est donc formellement hérétique, pendant qu'on la suppose sainte et parfaite.

<sup>(1)</sup> Sep. XII. 13. - (2) I. Cor. X. 13.

#### V.

#### Seconde erreur.

C'est de faire succomber une ame à la tentation du désespoir. La tentation du désespoir consiste à induire l'ame à croire invinciblement qu'il n'y a point de salut pour elle. Or une ame sainte est représentée comme tombée dans cet état par le second caractère, qui emporte une invincible persuasion qu'elle est justement réprouvée de Dieu; laquelle persuasion n'en est que plus mauvaise, parce que selon l'auteur elle est réstéchie: à quoi il faut ajouter, que (par le quatrième caractère) vaincue de l'impression involontaire de désespoir, elle sacrisse absolument sa béatitude éternelle : et enfin que (par le septième) elle acquiesce simplement à la juste condamnation où elle croit être de la part de Dien; ce qui est le comble du désespoir, puisqu'elle le croit invinciblement. Donc une ame sainte est représentés comme plongée dans le désespoir, sans y voir aucune ressource.

#### VI.

#### Troisième erreur.

C'est qu'une ame sainte et parsaite soit en même temps incapable d'entendre la vérité, et d'écouter la raison, (par les propres termes du sixième caractère:) ce qui ne peut arriver à ceux qui sont appelés ensans de lumière que dans le cas d'actuelle et véritable folie, où l'on présuppose que l'ame n'est pas, puisqu'on la suppose au contraire dans une épreuve surnaturelle, et dans la sublimité d'un état divin.

#### VII.

#### Quatrième erreur.

C'est qu'une ame sainte et parfaite soit livrée à l'esprit d'impiété et de blasphême comme celle-ci (par les propres termes du troisième caractère;) où non-seulement on est incapable de recevoir de la bouche des ministres de l'Eglise l'assurance de la bonté générale de Dieu envers tous les hommes, principalement envers les fidèles; mais encore celle de la bonté particulière de Dieu envers elle : elle n'en veut pas écouter la proposition; elle y renonce par son désespoir : ce qui n'est rien moins qu'un blasphême et une impiété contre un Dieu infiniment bon, et toujours prêt à pardonner.

### VIII.

### Objection tirée des Articles d'Issy.

On objecte que nous avons à répondre aux mêmes inconvéniens, et qu'on en trouve même de plus grands encore dans les Articles signés à Issy, que dans l'article x de l'auteur, puisqu'il se contente de dire, qu'un directeur peut laisser faire l'acquiescement à sa damnation; au lieu que dans le xxxiii. article d'Issy, nous nous servons du terme d'inspirer, qui est bien plus fort : mais il y

a, entre les Articles d'Issy et le x.º de l'auteur, quatre dissérences trop grandes pour pouvoir être ignorées.

#### IX.

#### RÉPONSE.

Quatre différences entre les Articles d'Issy, et l'article x de l'auteur.

### Première différence.

PREMIÈREMENT, l'article xxxIII d'Issy, qui est celui dont on se prévaut, ne parle de soumission aux tourmens éternels sans être privée de la grâce, que par impossible, et par une très-fausse supposition (1): au lieu que, dans l'article x de l'auteur, le sacrifice de la béatitude éternelle est absolu, et l'acquiescement à sa condamnation est simple.

#### · X.

### Seconde différence.

De là naît une seconde différence entre le xxxiii. article d'Issy, et l'article x de l'auteur; que la soumission et le consentement dont parle l'article d'Issy n'est qu'une velléité, et non pas une volonté absolue et proprement dite; au lieu que l'article x de l'auteur établit un sacrifice absolu, un acquiescement simple, un consentement véritable à sa perte.

(2) Instr. sur les Etats d'Or. liv. x, n. 5 et 19, p. 424. Explie. des Maxim. art. x, p. 90, 91; ci-dessus, 1. 00 erreur.

#### XI.

### Troisième différence.

La troisième différence, qui est la plus essentielle, est que dans l'article xxxii d'Issy, l'ame demeure toujours renfermée dans le cas de la supposition impossible; au lieu que l'article x de l'auteur, fait paroître invinciblement à une ame sainte, que le cas impossible est devenu non-seu-lement possible, mais encore actuellement réel, qui est l'hérésie formelle où nous avons vu que l'auteur engage une ame sainte.

#### IIX

### Quatrième différence.

Une quatrième différence, qu'on ne peut assez remarquer, c'est que l'article x de l'auteur fait permettre par un directeur, à l'ame parfaite, un acquiescement simple à sa juste condamnation; au lieu que dans l'article xxxi d'Issy, qui est relatif au xxxiii, il est expressément porté « qu'il ne » faut pas permettre aux ames peinées d'acquies- » cer à leur désespoir et damnation apparente : » mais avec saint François de Sales, les assurer » que Dieu ne les abandonnera pas ». Tant s'en faut donc que l'article de l'auteur convienne avec ceux d'Issy, qu'au contraire on a affecté dans ce-lui-là le terme d'acquiescement, qui est expressément défendu dans ceux d'Issy, comme celui qui met le comble au désespoir.

Après quatre différences si essentielles, si l'on veut dire que les Articles d'Issy sont de même sens que le x.º du livre de l'Explication, il n'y a plus ni de sincérité ni de bonne foi dans ces discours.

#### XIII.

On vient à saint François de Sales : savoir s'il a été, comme dit l'auteur, dans une persuasion invincible de sa juste réprobation.

CEPENDANT, pour autoriser cet affreux état, où une ame, qu'on suppose sainte, est livrée au désespoir, on se sert de l'exemple de saint François de Sales; et après avoir dit que dans cet état « une ame est invinciblement persuadée qu'elle est » justement réprouvée de Dieu (1) », on ajoute : · « C'est ainsi que saint François de Sales se trouva » dans l'église de Saint-Etienne des Grès ». Voyons donc si l'on pourra montrer que le saint fût dans cette persuasion invincible, en conséquence de laquelle il fût inutile de lui parler de la bonté de Dieu envers tous les hommes, et envers lui en particulier; ou de lui alléguer aucune raison, parce qu'il en étoit incapable: car ce sont là les suites infaillibles qu'on attache à cette invincible persuasion; et il faut montrer que le saint ait été en cet état, ou avouer qu'on ne prouve rien.

<sup>(1)</sup> Explic. des Maxim. etc. art. x, p. 87, 88.

#### XIV.

· Que cet état est contraire à la doctrine du saint.

Mais loin que le saint ait approuvé cet état, il le combat directement par ces paroles : « Vous » me direz que l'on ne peut pas emmi ces grandes » ténèbres faire ces considérations, vu qu'il sem-» ble que nous ne pouvons pas seulement dire » une parole à notre Seigneur (1) ». Voilà du moins l'objection bien clairement proposée: mais le saint la repousse en cette sorte : « Certes vous » avez raison de dire qu'il vous semble; d'autant » qu'en vérité cela n'est pas : le sacré concile de » Trente a déterminé cela, et nous sommes obli-» gés de croire que Dieu et sa grâce ne nous » abandonne jamais »; et le reste qu'on pourra voir dans le même endroit : mais il nous suffit de montrer, que bien loin de croire, avec l'auteur, qu'il n'est pas question de dire à cette ame le dogme précis de la foi, c'est au contraire ce dogme précis, que le saint lui propose ici par le concile de Trente. Il est donc extrêmement question de soutenir ces ames désolées, par les principes de la foi : et si en disant qu'il n'en est pas question, l'auteur veut faire entendre que cela ne leur sert de rien, il se trompe encore; car si cela ne servoit de rien, si la persuasion étoit tellement invincible qu'elle fût en même temps irrémédiable, et que ces ames fussent incapables

<sup>(1)</sup> Entr. v, p. 821; édit. de Toulouse, 1637.

de tout raisonnement, saint François de Sales ne leur tiendroit pas le sage discours qu'on vient d'entendre.

#### XV.

## Autre passage du saint.

In dit ailleurs à une ame dans une semblable épreuve (1): « Ma chère fille, demeurez en paix » dedans votre amertume; vous savez bien cela » en la pointe de votre esprit, que Dieu est trop » bon pour rejeter une ame qui ne veut point » être hypocrite, etc. Cependant, soupirez souvent devant lui doucement vos intentions. Je » suis vôtre, ô Seigneur! sauvez-nous. Il le fera, » ma très-chère fille; qu'à jamais son saint nom » soit béni ».

Celle à qui il écrit ainsi est la même à qui il venoit d'écrire dans la même lettre (2): « Quand » par une entière soumission et résignation à la » Providence, vous vous dépouillerez du soin du » succès de votre vie, même éternelle, ès mains » dé sa douceur et de son bon plaisir, il vous » délivrera de cette peine, ou vous donnera tant » de force pour la supporter, que vous aurez » sujet d'en bénir la souffrance ». Il en revient toujours à la douceur, aux bontés de Dieu, qui ne délaisse jamais ceux qui ne veulent point être hypocrites. Pourquoi? parce qu'il sait que cet abandon, par où l'on remet avec saint Pierre tous

<sup>(1)</sup> Liv. 111, sp. 26; en d'autres éditions, 29. — (2) Instr. sur l'Or. liv. 1x, n. 8, p. 369.

ses soins et toutes ses sollicitudes, même celle de son salut, entre les mains de Dieu, est appuyée sur ce fondement du même apôtre (1): Quoniam ipsi cura est de vobis; parce qu'il a soin de vous. De là vient qu'il met à la bouche de ces ames désolées: Seigneur, je suis à vous, sauvez-moi. Parole de consiance, s'il en sut jamais, dont le fondement est dans ce mot, Je suis à vous : non content de leur faire dire : Je suis à vous, sauvez-moi, il ajoute, il le fera; c'est le vrai ministère des pasteurs évangéliques, de faire sentir aux ames la bonté de Dieu, et leur appliquer les promesses qui nous en assurent. Loin donc des ministres de Jésus-Christ la dureté et la sécheresse des nouveaux directeurs, qui ne parlent aux ames peinées, que d'acquiescer à leur damnation comme juste: leur pratique n'est pas celle de notre saint; aussi posent-ils pour fondement dans les ames une persuasion invincible de leur juste réprobation, que ce bon pasteur ne connoissoit pas.

#### XVI.

Autre passage du saint, où il parle de sa propre épreuve.

Pour consoler un gentilhomme, qui, après une longue et dangereuse maladie, « étoit surchargé » d'une violente mélancolie, d'une triste humeur, » par la crainte de la mort soudaine, et des justes » jugemens de Dieu (2) », il lui allègue en termes exprès les rudes épreuves où il s'étoit trouvé lui-

<sup>(1)</sup> I. Petr. v. 7. — (2) Liv. v, sp. 27; en d'autres édit. 30.

SUR LES MAXIMES DES SAINTS. **461** même: « Hélas! c'est un étrange tourment que » celui-là! mon ame qui l'a enduré six semaines » durant, est bien capable de compatir à ceux » qui en sont affligés ». Voilà donc cette dure épreuve dont il est parlé dans sa vie. Le saint en parle assez souvent: mais ces paroles impies autant que barbares, de persuasion invincible, de sacrifice absolu, d'acquiescement simple à sa damnation, ne sortent jamais de sa bouche: il ne parle que d'espérance à ce gentilhomme alarmé; il lui fait dire avec le Psalmiste: Mon ame, pourquoi es-tu triste? espère en Dieu (1). Pour le reste des duretés qu'on trouve dans les nouveaux directeurs, le saint homme ne les connoît ni dans lui ni dans les autres.

#### XVII.

Conséquence de cette doctrine : nouveau genre de tentation proposé par l'auteur, et inconnu au saint évêque.

In résulte de cette doctrine, que le saint homme ne connoissoit pas le nouveau geure de tentation, et d'une nature, comme dit l'auteur, si différente des tentations communes, puisqu'il y faut acquiescer, comme on fait acquiescer une ame parfaite, mais peinée, par un acquiescement simple à sa fuste condamnation, ce qui d'ordinaire, ajoute l'auteur, sert à la mettre en paix et à la calmer, parce que la tentation n'est faite que pour cet effet. Voilà donc ce nouveau genre de tentation auquel

<sup>(1)</sup> Ps. XLII. 5, 6,

on ne remédie qu'en y consentant : voilà, dis-je, ce nouveau genre de tentation qu'on met au rang des grâces, en sorte que leur résister, c'est résister à la grâce : Le moyen de les appaiser, c'est de n'y point chercher d'appui aperçu, tel que seroit celui de la résistance. Il n'y a donc qu'à acquiescer; et c'est là ce qu'on appelle se laisser purifier de tout intérêt jusqu'à celui du salut par l'amour jaloux (1).

Telles sont ces tentations qui sont insinuées et enveloppées dans l'article viii (2), mais qui sont enfin, après avoir bien tourné, proposées en termes précis dans l'article x, comme on vient de voir.

Ces tentations, encore un coup, sont inconnues au saint évêque de Genève. La tentation du
désespoir n'est jamais invincible non plus que les
autres: c'est une tentation, où, de même que
dans les autres, la chair convoite contre l'esprit,
et l'esprit contre la chair. On leur oppose comme
aux autres la raison avec le dogme de la foi: les
vrais spirituels reconnoissent ces tentations, et en
savent le remède; et ils renvoient aux quiétistes
et aux autres faux spirituels, les tentations à qui
on n'oppose ni la raison ni la foi, et qu'on ne
guérit qu'en y consentant.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 77, 91, 92. — (2) Ibid. art. VIII, p. 74 et suiv.

#### XVIII.

L'article xxxi d'Issy est tiré de cette doctrine du saint.

On voit maintenant que ce n'est pas sans raison qu'on a proposé l'article xxxi comme tiré de la doctrine et construit des propres paroles du saint évêque. On a déjà rapporté cet article décisif en cette matière (1), et il ne reste plus qu'à rappeler en notre mémoire que l'auteur, qui l'a signé, affecte trop visiblement de le contredire.

#### XIX.

On vient aux paroles de M. l'évêque d'Evreux, et on examine s'il est vrai que je me sois contredit en les rapportant.

Mais enfin, dit-on, c'est ici un fait: ce fait est décidé par les paroles de M. l'évêque d'Evreux, auteur de la Vie du saint; je les ai moi-même rapportées avec approbation dans le livre de l'Instruction (2): et je me suis contredit quand j'ai souscrit avec M. de Paris et M. de Chartres dans notre commune Déclaration (3), le contraire de ce que j'ai dit dans mon livre. Voilà l'objection dans toute sa force, telle qu'elle est publiée par cent bouches préoccupées; et si je n'y réponds clairement, ma bonne foi deviendra suspecte.

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. XII. — (2) Instr. sur les Etats d'Or. liv. IX, n. 3, p. 353. — (3) Déclar. p. 276.

#### XX.

# Paroles de M. d'Evreux, et quelle explication l'on y a donnée.

Cer auteur, après avoir représenté « dans les » frayeurs de l'enfer, dont le saint homme fut » saisi, les effets d'une noire mélancolie et des » convulsions qui, lui faisant perdre le sommeil » et le manger, le poussèrent si près de la mort, » qu'on ne croyoit point de remède à son mal; » ajoute, qu'il fallut enfin, dans les dernières » presses d'un si cruel tourment, en venir à cette » terrible résolution, que puisqu'en l'autre vie » il devoit être privé pour jamais de voir et d'ai-» mer un Dieu si digne d'être aimé, il vouloit au » moins, pendant qu'il vivoit sur la terre, faire » tout son possible pour l'aimer de toutes les » forces de son ame ». Au reste; on ne voit point là de persuasion invincible, de sacrifice absolu, d'acquiescement simple, qui étoit pourtant ce qu'il y falloit trouver pour me faire contraire à moi-même. Le saint aussi n'a fait nulle mention de toutes ces choses dans la lettre qu'on vient de voir, où il parle de cette cruelle épreuve (1): mais seulement d'une triste humeur, d'une violente mélancolie, de la crainte d'une mort soudaine et des justes jugemens de Dieu. Pour moi, insistant toujours aux mêmes principes, j'ai dit en trois mots (2), « que le saint homme agissoit

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. xv1. — (2) Inst. liv. 1x, n. 3, p. 353.

» par cette supposition visiblement impossible, 
» qu'après avoir aimé toute sa vie, il n'aimeroit 
» plus dans l'éternité ». Ainsi, j'ai donné ce sens 
nécessaire et naturel aux paroles de l'homme de 
Dieu comme son historien les a rapportées, que 
puisque (par supposition) il seroit privé d'aimer 
Dieu dans la vie future, il vouloit l'aimer toujours dans celle-ci : qui est un sens si simple et si 
droit, que tout lecteur en va convenir.

#### XXI.

#### Démonstration.

En esset, en parcourant tous les sens qu'on peut imaginer dans le discours du saint, l'on aperçoit d'un coup d'œil qu'il n'y a que celui-ci qu'on puisse soussirir. Si l'on pense qu'il ait pu croire sérieusement que ne devant plus aimer Dieu dans l'éternité, il l'aimera du moins durant toute la suite de sa vie, on lui fait croire une hérésie; qui est qu'en persévérant dans l'amour de Dieu on soit damné.

Il y auroit un égal inconvênient à faire, en quelque sorte que ce fût, consentir un saint à déchoir du saint amour. Qu'ainsi ne soit : si l'on prétend faire dire à saint François de Sales absolument, « Puisque je n'aimerai plus dans l'autre » vie, je veux du moins aimer tant que je pourrai » dans celle-ci »; l'acquiescement que contiendroit la première partie de ce discours, ou ne seroit rien, ou seroit un acquiescement à ne plus aimer : chose si absurde et si impie qu'on ne la

Bossuet. XXVIII.

peut supporter, puisque dans les autres suppositions impossibles, par exemple dans celle-ci de l'auteur (1), « Si par impossible Dieu me vouloit » condamner à l'enfer sais perdre son amour, je » ne l'aimerois pas moins », ceux à qui on les attribue du moins réservent l'amour, au lieu, chose abominable, que ce seroit de l'amour même que saint François de Sales se laisseroit dépouiller.

Ainsi l'auteur auroit mieux fait de supprimer tout cet endroit, que d'en tirer avantage: mais puisqu'il en vouloit parler, pour en faire l'analyse, il devoit dire que la première partie, qu'on ne veut plus répéter, étoit, comme on parle, une concession de chose non avouée, et pour me faire mieux entendre, un transeat de l'Ecole. Le vrai acte d'amour du saint étoit de vouloir toujours aimer dans le temps présent : dans le reste, que l'auteur propose d'une manière odieuse et insoutenable, il n'y a rien à prendre au pied de la lettre: tout consiste en suppositions absurdes et impossibles : l'acquiescement qu'on suppose ne fut jamais en esset ni n'a pu être ni dans saint François de Sales, ni dans aucune ame pieuse: ce qu'on appelle acquiescement et sacrifice est une peine, une tentation qu'il faut saire détester à l'ame; qu'elle déteste en effet dans son fond, encore que dans la peine elle s'imagine qu'elle y consent, ainsi qu'il arrive en tant d'autres tentations, surtout aux ames peinées et scrupuleuses: mais on ne peut sans impiété supposer

<sup>(\*)</sup> Max. dos 85: p.:87.

qu'elle y consente, ni appeler sacrifice ce qui est une tentation ou un crime.

#### XXII.

On explique quelques expressions.

IL se faut bien garder de croire, lorsque je dis que le saint portoit dans son cœur comme une réponse de mort (1), que je l'entende d'une réponse de réprobation : c'est que le saint en effet étoit à la mort comme parle son historien, et et comme, il parle lui-même dans sa lettre qu'on a rapportée (2): ainsi cette réponse de mort s'entend comme dans saint Paul (3), et signifie à la lettre, qu'ennuyé de la vie il crut mourir, afin, dit-il, qu'il apprit à ne plus mettre sa confiance en lui-même; mais en Dieu qui ressuscite les morts: ce qu'il y eut de particulier dans cet accident de saint François de Sales, c'est que la tentation le portoit à croire que la mort qu'il voyoit présente seroit le sceau de sa perte, à quoi pourtant une ame si sainte ne pouvoit pas adhérer.

Après tout, quand M. d'Evreux n'auroit pas assez expliqué cet endroit de la vie du saint, ce n'est pas de ces minuties que dépend la vérité, et il ne m'est pas permis de dissimuler le grand péril de la religion dans l'abus d'un si grand exemple.

<sup>(1)</sup> Instr. etc. p. 353. — (2) Ci-dess. n. 16. — (3) II. Cor. 1. 8, 9.

#### XXIII.

Si la doctrine de l'article x peut être excusée.

On voudra peut-être excuser l'auteur sur ce que « la persuasion et la conviction qu'il nomme » invincible est réfléchie, apparente, et n'est pas » le fond intime de la conscience » : et qu'après tout pour se conformer au xxxi. article d'Issy, il dit « qu'on ne doit jamais ni conseiller ni per-» mettre à l'ame peinée de croire positivement » par une persuasion libre et volontaire qu'elle » est réprouvée (1) ».

Mais la vérité me force à dire que ces excuses sont pires que le mal même. Car c'est par où nous serons contraints à reconnoître qu'on peut être invinciblement et même avec réflexion dans le désespoir, sans néanmoins que le désespoir soit dans le fond intime de la conscience: toute autre tentation, à cet exemple, induira des acquiescemens qui ne seront qu'apparens, encore qu'ils soient invincibles (2). Il nous faudra reconnoître ces tentations dont le remède est d'y céder; et il n'y aura plus de vertu qui ne puisse subsister avec une adhérence actuelle, invincible, et réfléchie à l'acte que la loi défend.

Quant au refus de la permission « de croire » positivement par une persuasion libre et volon-» taire qu'on est réprouvé (3) », que sert-il à l'ame

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 87, 90, 92.— (2) Ci-dessus, n. xvII.—
(3) Max. des SS. p. 92.

peinée, si on y reconnoît d'ailleurs une persuasion invincible et involontaire, à laquelle on n'ose opposer ni la raison ni la loi de Dieu et le dogme précis de la foi : si l'on permet d'y acquiescer par un acquiescement simple, et qu'on appelle cet acquiescement un sacrifice comme l'acte le plus parfait de la religion?

Voilà des nouveautés contre lesquelles on ne peut assez s'élever, tant à cause des maux qu'elles contiennent, qu'à cause de ceux qu'elles attirent par des conséquences infaillibles. Le sage lecteur jugera si l'on a tort d'en souhaiter le désaveu; et si cette doctrine est contradictoire en elle-même, comme elle l'est nécessairement par son propre excès, il ne faut que se souvenir que la contradiction n'est pas une excuse.

## QUATRIÈME ÉCRIT

OT

## MÉMOIRE

## DE M. L'ÉVÊQUE DE MEAUX,

SUR LES PASSAGES DE L'ÉCRITURE.

Cz qui marque le plus clairement le mauvais caractère de la nouvelle spiritualité, est l'abus manifeste et perpétuel de la parole de Dieu; et ce discours fera voir le même défaut dans le livre dont il s'agit.

Deux parties de ce discours.

Il y a ici deux choses à considérer: l'une, que pour établir l'amour qui s'aide des motifs de la récompense éternelle, l'auteur allègue toute l'Ecriture, soutenue comme il dit lui-même de toute la tradition, de toutes les prières de l'Eglise, et ce qui rend la preuve complète, d'un décret exprès du concile de Trente (1), où la pratique des plus grands saints est établie par l'exemple de Moïse et de David: toutes preuves qui selon les règles de l'Eglise, et du même concile de Trente, rendent cette vérité incontestable.

L'autre chose à considérer, est au contraire, que pour exempter les parfaits de l'obligation de

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 19, 21. Sess. V1, cup. XI.

quatrième écrit sur les maximes, etc. 471 ce motif, et pour établir la perfection dans cette exclusion on séparation, les passages que l'auteur produit, sont, par un abus manifeste, détournés de leur sens naturel à un sens étranger et faux, dont aussi on n'allègue aucun garant parmi les saints Pères.

## PREMIÈRE PARTIE,

Où le motif de la récompense est établi par l'Ecriture et la tradition constante.

#### I

Quelques réflexions sur les passages de l'Ecriture, qui proposent le motif de la récompense. Première réflexion : qu'ils sont proposés en termes généraux, et sans exception.

Pour entrer d'abord en matière, sans rechercher avec soin les passages où l'Ecriture nous propose ce saint et cher intérêt, si on vent l'appeler ainsi, de l'éternelle béatitude; puisque l'auteur demeure d'accord qu'ils sont répandus partout, nous remarquerons:

1. Que ce motif est également proposé à tous dans les termes les plus généraux, sans aucune restriction: de sorte qu'on n'en peut excepter personne. Il n'y a point de restriction dans les huit béatitudes: il n'y en a point dans cette parole, Réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans

le ciel (1): ni dans toute l'Epître aux Hébreux, où la cité permanente nous est proposée; ni en aucun des endroits de l'Ecriture, où toute l'E-glise, sans distinction de parfaits et d'imparfaits, est mise en mouvement vers le ciel.

#### II.

Remarque sur le précepte de la charité.

CE motif nous est proposé avec le grand et premier commandement, qui est celui d'aimer Dieu; ce qui paroît par ces paroles du Deutéronome (2): « Ecoute Israël, et prends garde à ob-» server les commandemens que te donne le Sei-» gneur ton Dieu, afin que tu sois heureux, (et » bene sit tibi) que tu sois multiplié, et que tu » possèdes la terre coulante de lait et de miel, » comme le Seigneur te l'a promis ». Cette terre coulante de lait et de miel est pour nous la patrie céleste, qui est la terre des vivans, et le royaume de Dieu: à quoi le Seigneur attache le commandement en ces termes (3): « Ecoute Israël; le » Seigneur notre Dieu est un seul Dieu: Tu ai-» meras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, » et de toute ton ame, et de toute ta force ».

#### III.

Tous les motifs de l'amour de Dieu sont compris dans ce commandement.

In n'est pas ici question de discuter les motifs de l'amour de Dieu spécificatifs, principaux, im-

(1) Luc: x. 20. — (2) Deut. vs. 3; 4. — (3) Ibid. 4.

médiats, subsidiaires, ou autres dont on dispute dans l'Ecole; mais seulement de considérer les choses que Dieu veut qui marchent ensemble en quelque manière que ce soit; qui sont d'aimer Dieu à titre de Seigneur; ce qui est un titre relatif à nous: à titre de notre Dieu, Deum tuum, d'un Dieu qui veut être à nous en toutes manières, et autant par ses bienfaits que par son empire naturel: et enfin avec le motif de désirer d'être heureux, et de posséder la terre qu'il nous a promise.

#### IV.

Preuve de la vérité par la suite du précepte.

Ces annexes inséparables du premier commandement ont la même étendue que le commandement même, et entrent dans les motifs, sinon spécificatifs, de quoi il ne nous importe pas à présent, du moins excitatifs de l'amour de Dieu, ainsi qu'il paroît encore dans ces paroles du Deutéronome (1): « Regarde que le ciel, et le ciel des » cieux, est au Seigneur ton Dieu, avec la terre » et tout ce qu'elle contient : et toutesois le Sei-» gneur ton Dieu s'est attaché et collé à tes pères, » (conglutinatus est) et les a aimés et leur posté-» rité après eux »: pour en venir à conclure (2), « Aime donc le Seigneur ton Dieu »; ce qui montre que l'union de Dieu avec nous pour nous rendre heureux, et son amour bienfaisant, entre en quelque manière que ce soit dans le motif de

<sup>(2)</sup> Deut. x. 14, 15. - (2) Ibid. x1. 1.

474 QUATRIÈME ÉCRIT l'aimer, et ne peut pas en être absolument séparé.

V.

#### Les béatitudes.

Cz motif de notre béatitude n'entre pas seulement dans le culte de l'ancien Testament, comme il paroît par ces passages : « Heureux I'homme » qui ne marche point dans le conseil des impies : » Heureux ceux dont les péchés sont remis : Heu-» reux ceux qui marchent sans tache dans la voie » du Seigneur »; et cent autres de cette nature : mais il est encore présupposé comme un fondement de la nouvelle alliance, dès le sermon sur la montagne, où Jésus-Christ commence à établir la loi nouvelle par les huit célèbres béatitudes, qui sont le fondement de ce grand édifice.

#### VI.

Comment Jésus-Christ propose la béatitude.

Jésus-Chaist, en proposant ce motif, n'use point de paroles de commandement, mais il procède en présupposant que de soi il est voulu de tout le monde, et le donne aussi pour motif commun de tous les commandemens qui doivent suivre dans les v, vi et vii. chapitres de saint Matthieu.

#### VII.

Tout cela regarde les parsaits comme les autres.

CES commandemens regardent les parfaits comme les autres, et même plus que les autres, puisque Jésus-Christ y établit l'excellence de l'E-vangile par-dessus la loi : ainsi les béatitudes, qui en sont les fondemens et les motifs, les regardent aussi.

#### VIII.

Jesus-Christ propose la récompense comme motif, à ceux qui aiment.

LE motif de la récompense est clairement exprimé dans ces paroles adressées à tous : Quoi, « vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la » vie (1) »? Qu'est-ce que venir à lui, sinon s'y unir par une foi vive, ce qui revient à cette parole : « Maître, que ferai-je pour posséder la vie » éternelle (2) »? Celui qui parle en cette sorte, déclare assez de quel motif il est poussé; et loin de l'en détourner, le maître céleste, après lui avoir fait réciter le commandement de la charité, le confirme dans son intention, en lui disant: « Faites cela, et vous vivrez ».

#### IX.

Ce motif est proposé nominément aux plus parsaits.

Pour exclure toute exception, ce motif est proposé nommément aux plus parfaits; à ceux qui font les plus grands miracles, lorsqu'on leur dit (3): « Ne vous réjouissez pas de ce que les mau» vais esprits vous sont assujettis; mais réjouissez» vous de ce que vos noms sont écrits dans le
» ciel »: à ceux « qui souffrent persécution pour

<sup>(1)</sup> Joan. v. 40. — (2) Luc. x. 25, 28. — (3) Ibid. x. 20.

» la justice (1) », qui sont au plus haut degré de la perfection chrétienne, auxquels on dit néanmoins: « Réjouissez-vous, et triomphez de joie, » parce que votre récompense est grande dans le » ciel »; ce que Jésus-Christ confirme, lorsqu'il promet « le centuple avec la vie éternelle (2) » à ceux qui ont pour lui un si grand amour, qu'il leur fait « quitter pour son nom leurs maisons, » leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, » leur femme, leurs enfans, leurs terres »; qui sont sans doute les plus parfaits: et toutefois il ne trouve pas indigne d'eux, ni de lui, de les exciter par la récompense éternelle.

#### X.

Toute l'Ecriture se rapporte à la charité: principe de saint Augustin.

Si on répond que ce motif doit être proposé à tous les justes et même aux plus parfaits, mais non pas précisément comme le motif de leur charité: on oublie cette parole de saint Paul: « La » sin du précepte est la charité (3) »: ce qui montre que Dieu se propose, dans tous les préceptes, de la faire régner en nous de plus en plus: et c'est aussi ce qui a fait dire à saint Augustin, « que l'Ecriture ne désendoit que la con- » voitise, et ne commandoit que la charité: non » vetat nisi cupiditatem, non præcipit nisi chari- » tatem ».

<sup>(1)</sup> Matth. v. 12. — (2) Ibid. x1x. 29. — (3) I. Tim. 1, 5.

#### XI.

## Exemple d'Abraham.

Les exemples secondent les préceptes: Abraham est le père des croyans et le modèle de la justice chrétienne, même dans les plus parfaits: son premier pas a été de tout quitter pour l'amour de Dieu et de le suivre à l'aveugle; et néanmoins Dieu ne juge pas indécent d'attirer par la récompense un homme si parfait, en lui disant: « Je » suis ton protecteur et ta trop grande récompense (1) »: à quoi Abraham consent en disant: « Seigneur, que me donnerez-vous »? parce qu'on ne peut mieux répondre à la libéralité de Dieu qu'en l'acceptant.

#### XII.

Moïse, selon saint Paul, en exerçant le plus grand amour de Dieu regardoit à la récompense.

Moïse est si parfait, que lorsque Dieu lui promet Jésus-Christ, il se sert de ces paroles (2): « Je » leur donnerai un prophète comme vous : sicut » te » : ce qui montre qu'il devoit être la plus parfaite image de Jésus-Christ : et néanmoins saint Paul ne croit pas le rabaisser en disant (3), « que » s'il préféroit à tous les trésors de l'Egypte l'op-» probre de Jésus-Christ, c'est à cause qu'il regar-» doit à la récompense ».

<sup>(1)</sup> Gen. xv. 1, 2. — (2) Deut. xvIII. 18. — (3) Heb. xi. 24, 26.

#### XIII.

Si l'on peut dire qu'alors Moïse n'étoit point parsait, ou que ce n'étoit pas là sa plus parsaite action.

Si l'on répond que lorsqu'il agissoit par cette vue, il n'étoit pas encore si parfait, ou qu'en tout cas ce n'étoit pas là sa plus parfaite action : il faudroit rendre raison pourquoi c'est celle-là que saint Paul remarque, et demander s'il vouloit parlà dégrader Moïse, un si parfait ami de Dieu, qui dès-lors « étant devenu grand ne voulut plus être » le fils de la fille de Pharaon (1) », ni changer à cette naissance royale la sienne si méprisée et si haïe dans l'Egypte. Il faudroit aussi expliquer si ce n'est pas au plus haut état de la perfection qu'il disoit à Dieu: « Si j'ai trouvé grâce devant » vos yeux, montrez-moi votre face (2) »: et encore : « Montrez-moi votre gloire : et Dieu ré-» pondit: Je vous montrerai tout bien (3) ». Que ne disoit-il une fois à ces parfaits qu'ils étoient encore trop intéressés, et que contens de l'aimer sans rien désirer de lui, ils ne devoient point demander de voir sa face?

## XIV.

## Exemple de David.

J'an dis autant de David, cet homme selon le cœur de Dieu qui consesse qu'il « a incliné son » cœur à observer ses commandemens, à cause de

·(1) Heb. 21. 24. — (2) Exod. XXXIII. 13. — (3) Ibid. 18, 19.

<sup>(1)</sup> Ps. CXVIII. 112. — (2) Sess. VI, cap. XI. — (3) Ibid. 17. — (4) Ibid. 82. — (5, Ps. XV. 5. XXVI. 14. LXXII. 25.

#### XV.

#### Décret du concile de Trents.

On ne peut donner un autre sens à ces exemples de Moïse et de David sans encourir la condamnation du concile de Trente qui les rapporte
expressément pour montrer qu'on « peut exciter
» sa paresse et s'encourager par la vue de la ré» compense, quoique ce soit principalement pour
» glorifier Dieu (1) »: ce qui montre qu'il reste
toujours dans la nature, et même dans les plus
grands saints, un fond de paresse qu'il faut exciter par le motif de la récompense.

#### XVI.

Les saints, à l'exemple de David, sont concourir tous les motifs à l'amour de Dieu.

It y a donc plusieurs motifs d'aimer Dieu:

l'excellence de sa nature, comme quand on dit:

Le Seigneur est grand; Magnus Dominus: sa
bonté communicative, ou, ce qui est la même
chose, sa magnificence, comme quand on dit et
qu'on répète avec un sentiment si vif: « Louez

» le Seigneur, parce qu'il est bon et que sa mi
» séricorde est éternelle: quoniam in externum

» misericordia ejus »: le bienfait particulier de la
création, comme quand on dit: « Il nous a faits,

» et nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes:

» ipse fecit nos, et non ipsi nos »: tous les bien-

(1) Sess. VI, cap. XI.

faits

faits ramassés, comme lorsqu'on dit: « Je vous » aimerai, Seigneur, qui êtes ma force: le Sei» gneur est mon appui, mon refuge, et mon
» libérateur, mon Dieu, mon secours, et j'espé» rerai en lui »: où l'on prend pour motif de son amour les grâces qu'on en a reçues et celles qu'on en espère.

#### XVII.

Jésus-Christ décide en termes formels que la rémission des péchés est un motif de la charité.

Surrour c'est un grand motif de l'aimer que la rémission des péchés: et si elle n'étoit pas l'un des motifs des plus naturels d'un grand amour, Jésus-Christ n'auroit pas décidé que « celui à qui » on remet plus, aime plus: et que celui à qui on » remet moins, aime moins (1) ». Il s'agit bien certainement de l'amour de charité, puisqu'il s'agit de l'amour à qui les péchés sont pardonnés: « Plusieurs péchés, dit-il, lui sont pardonnés, » parce qu'elle a beaucoup aimé »; c'est donc s'opposer directement à l'intention et à la parole de Jésus-Christ, que d'ôter ce motif à la charité.

## XVIII.

Autre motif dans l'amour de Dieu prévenant.

C'est encore un grand motif d'aimer Dieu, que d'être prévenu de son amour; et le disciple bienaimé en est si touché, lui dont l'amour étoit si

<sup>(1)</sup> Luc. VII. 43, 47.

parsait, qu'il s'unit à tous les sidèles pour dire avec eax d'une commune voix (1): « Aimons donc » Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier : quo-» niam ipse prior dilexit nos » : quoniam; par cette vue, par ce motif.

#### XIX.

#### Les motifs sont infinis.

La charité a donc, encore un coup, plusieurs motifs nécessaires en tout état : elle en a une infinité, puisqu'elle en a autant qu'il y a, pour ainsi parler, de grandeurs en Dieu et de bienfaits envers l'homme.

#### XX.

#### L'Oraison domînicale.

Tous ces motifs sont compris dans l'Oraison dominicale, qui n'est pas moins l'oraison des parfaits que des imparfaits: et l'on y joint l'excellence de la nature divine à la grandeur de ses bienfaits, dès l'abord sous le nom de père, dans la suite en le regardant dans les cieux où il jouit de sa grandeur et où il en fait jouir ceux qu'il aime: toute la tradition reconnoît que par la première demande son nom saint en lui-même devoit être sanctifié en nous; que son règne en lui-même toujours invincible devoit nous arriver; que sa volonté toujours accomplie dans le ciel, le devoit être en nous et par nous, en sorte que nous fussions saints et heureux; et ainsi du reste,

<sup>(1)</sup> I. Joan. 17. 10, 19.

où la parfaite charité nous fait joindre la grandeur de Dieu à notre bonheur et à ses bienfaits.

## XXI.

Dessein de l'Ecole dans la distinction des motifs.

Quand donc, en considérant tous ces motifs de la charité, on demande en théologie quel est le premier et le principal, ou, ce qui est la même chose, quel est l'objet spécifique de cette vertu: on demande quel est l'objet sans lequel elle ne peut ni être, ni être entendue, l'objet qu'on ne peut séparer d'elle, pas même par abstraction et par la pensée, et on répond que c'est l'excellence et la perfection de la nature divine : mais en pratique on ne prétend pas dire qu'on puisse négliger les autres motifs, ou les regarder comme foibles, ou, ce qui seroit encore plus faux, les exclure d'entre les motifs de la charité; ce seroit contredire directement l'Ecriture. On peut bien n'y pas penser tonjours, et le seul objet qu'on ne peut pas séparer absolument des autres, même par la conception et par la pensée, c'est celui de l'excellence et de la perfection divine, car qui peut songer seulement à aimer Dieu sans songer que c'est à l'être parfait qu'il se veut unir? C'est la première pensée qui vient à celui qui l'aime, et sans elle on ne connoît même pas les bienfaits de Dieu, puisque ce qui en fait la valeur est qu'ils viennent de cette main divine et parfaite qui donne le prix à ses présens.

#### XXII.

S'il est vrai qu'on est d'accord dans le fond, et qu'il n'y a qu'à s'entendre.

Si après cela on nous répond qu'on ne prétend pas autre chose, et qu'enfin on ne s'entend pas les uns les autres; entendons-nous donc: car c'est mauvais signe de dire toujours qu'on n'est pas entendu par les chrétiens. Je demande à l'auteur ce qu'il entendoit par ces paroles (1): « Il faut » laisser les ames dans l'exercice de l'amour qui » est encore mélangé du motif de leur intérêt » propre, tout autant de temps que l'attrait de » la grâce les y laisse »? Ne suppose-t-il pas par ce discours qu'il viendra un temps où la grâce ne laissera plus les ames dans l'usage de ces motiss, et qu'alors il faudra les en tirer, comme on ôte le lait à l'enfant qu'on sèvre? car c'est précisément la comparaison dont on se sert. Hé bien donc viendra le temps de sevrer l'enfant: mais si l'on demande de quoi donc il faut sevrer les chrétiens, on répondra, selon la méthode des nouveaux spirituels, que c'est des motifs répandus partout dans l'Ecriture: un des motifs, par exemple, dont il faudra les sevrer, c'est celui de la vue de Dieu à laquelle nous sommes préparés par la purification du cœur. Est-ce là entendre l'Ecriture? n'est-elle que pour les imparfaits? y a-t-il un autre évangile pour les autres?

<sup>(1)</sup> Max. p. 33.

485 SUR LES MAXIMES DES SAINTS. en est-on quitte pour dire toujours : On ne-nous entend pas: sans jamais vouloir parler nettement? Car ensin que signissent « ces motifs ré-» pandus partout qu'il faut révérer, et dont il » faut se servir pour réprimer les passions, pour » affermir toutes les vertus, et pour détacher les » ames de tout ce qui est rensermé dans la vie » présente »? Voilà ces motifs répandus partout : et quand est-ce qu'on cesse d'en avoir besoin? quand est-ce, dis-je, qu'on n'a plus besoin de réprimer ses passions, ou d'affermir ses vertus, ou de se dégoûter du siècle présent par ces motifs. dignes d'être révérés? Mais est-ce les révérer que de les juger indignes des parfaits, ou dire en tout cas qu'ils y ont recours par pure condescendance? C'est un nouvel évangile : ces motifs, dignes en esset d'être révérés, sont les bienfaits et les récompenses : et le besoin n'en cessera jamais.

#### XXIII

Que le prétendu amour pur, qui bannit les motifs de la récompense, est une illusion.

It ne cessera pas, dira-t-on, mais il cessera d'être dominant. Je le veux : ce sera l'état du quatrième « degré de l'amour, où l'on ne cherche » son bonheur propre que comme un moyen su- » bordonné à la gloire de Dieu (1) ». N'est-ce pas là un vrai amour désintéressé? sans doute, dès que c'est un amour de charité : et vous ne

<sup>(1)</sup> Max. p. 8.

sauriez le désintéresser davantage qu'en poussant la chose jusqu'à empêcher les chrétiens de s'intéresser dans leur salut. C'est aussi à quoi l'on déclare qu'on les veut porter : c'est ce qu'on réserve au cinquième degré d'amour, où l'on sappose que l'ame s'épure, même de la vue du bonheur uniquement rapporté et subordonné à la fin dernière, qui est la gloire de Dieu. C'est donc alors qu'il se faut sevrer de tous les motifs du salut et du bonheur éternel: mais qui bannira ces motifs? qui aura l'autorité d'exempter les ames d'un motif répandu partout dans l'Ecriture? Sera-ce dans la tradition des saints que se trouvera cette exception? Mais l'auteur avone que ces motifs ne sont pas moins répandus dans la tradition que dans l'Ecriture même, et que l'Eglise ne rétentit d'autre chose dans ses prières; ce qui est, selon saint Augustin, et selon toute la théologie, la preuve la plus constante de la tradition.

## XXIV.

## Conclusion démonstrative.

De l'a se forme la démonstration, qui fera la réduction de tout le discours précédent, et la conclusion de cette prémière partie. La règle pour entendre l'Ecriture est de l'entendre selon la tradition, par le concile de Trente (1), qui établit ce principe. Or est-il que le motif de la récompense, qui est enfermé dans celui des bienfaits, se trouve

<sup>(1)</sup> Sess. IV.

par toute l'Ecriture, de l'aveu de l'auteur : du même aveu, l'explication que nous donnons aux passages est conforme à la tradition, dont nous avons pour preuve invincible, comme parle le même auteur, les monumens les plus précieux de la même tradition; c'est-à-dire, les plus beaux endroits des saints, et encore toutes les prières de l'Eglise, où tout le monde est d'accord que reluit principalement sa foi, comme nous l'avons démontré ailleurs (1). Cette explication de l'Eglise, et ne peut être niée sans erreur.

## SECONDE PARTIE.

Les passages de l'Ecriture, allégués pour le sentiment contraire, sont un abus manifeste de la parole de Dieu.

### XXV.

Premiers passages. David et Paniel.

La vraie interprétation des passages de l'Ecriture, pour le motif de la récompense sans exception ni restriction, étant établie, tout ce qu'on peut alléguer au contraire ne peut être qu'une erreur où l'on commet l'Ecriture avec l'Ecriture, et un abus manifeste de la parole de Dieu. En effet, les premiers passages qu'on allègue contre

<sup>(1)</sup> Inst. sur les Etats d'Or. liv. VI, n. 2, 3, p. 210, etc.

nous sont ces deux-ci (1): « La sainte indifférence, » qui n'est que le désintéressement de l'amour, » est le principe réel de tous les désirs désinté-» ressés. C'est ainsi que Daniel fut appelé l'homme » de désirs: c'est ainsi que le Psalmiste disoit: » Tous mes désirs sont devant vous ». Mais rien n'est plus éloigné de l'indifférence que ces deux endroits. David demandoit que Dieu détournât sa colère, et sous la figure d'une maladie, qu'il le délivrât de ses péchés et de ses tentations. Et après cela, au lieu de dire, mon indifférence vous est connue, il dit: Mon désir est devant vous (2); vous voyez ce que j'ai reçu, et ce que j'attends de vos bontés infinies: Soyez attentif à mon secours, Seigneur, vous qui êtes l'auteur de mon salut (3). Voilà comme il y est indissérent.

Pour Daniel, tout occupé du désir du rétablissement de Jérusalem marqué par le prophète Jérémie, et occupé sous rette figure de la délivrance future des enfans de Dien par Jésus-Christ, il est appelé non pas l'homme d'indifférence, que la restauration de Jérusalem et la rédemption par Jésus-Christ ne touchât pas; ce qu'on ne peut penser sans impiété: mais au contraire, l'homme de désirs, à qui aussi ses désirs ardens obtiennent la révélation du temps précis du mystère (4). L'auteur, qui ne peut trouver en aucun endroit son indifférence du salut, inouie parmi les saints, est si prévenu en sa faveur, qu'il croit la trouver partout.

<sup>(1)</sup> Max. p. 60. — (2) Ps. XXXVII. 10. — (3) Ibid. 23. — (4) Dan. IX. 16, etc. 23.

### XXVI.

Troisième passage, le seul nécessaire.

« Il n'y a plus pour cette ame qu'un seul néces-» saire (1) »; c'est-à-dire, comme on l'avoit expliqué deux lignes auparavant, « qu'elle n'a plus » besoin de rassembler des motifs intéressés sur » chaque vertu pour son propre intérêt »; ce qu'on soutient d'un passage de saint François de Sales (2), où il dit « qu'il faut que l'amour soit » bien puissant, puisqu'il se soutient lui seul sans » être appuyé d'aucun plaisir ni d'aucune pré-» tention ». Nous avons vu que le passage de ce saint auteur est pris à contre-sens; nous remarquerons ici qu'il est employé pour ôter aux ames parfaites toute prétention, c'est-à-dire, toute vue de son salut, tout le motif de l'espérance chrétienne: c'est à quoi on rapporte le seul nécessaire que Jésus-Christ a proposé aux sœurs de Lazare (3).

Voici une étrange interprétation: le seul nécessaire, n'est pas dit par opposition à la multiplicité de désirs vains et corrompus que nous inspire la triple concupiscence, où saint Jean a renfermé tout l'esprit du monde (4): il est dit encore par opposition au motif de l'espérance chrétienne; il n'est pas permis aux parfaits de se servir de ce motif pour s'exciter à aimer et à servir Dieu,

<sup>(1)</sup> Max. p. 167. — (2) P. 168. — (3) Luc. x. 41. — (4) I. Joan. 11. 16.

Moïse et David, allégués par le concile de Trente, comme ayant besoin de s'exciter par ce motif, sont sortis de cette unité, se sont écartés du seul nécessaire: lequel des saints l'ajamais pensé, et où Jésus-Christ a-t-il marqué ce sens? Mais il falloit bien, en cet endroit comme en tant d'autres, dire quelque chose en faveur des nouveaux mystiques, et de l'auteur du Moyen court, où nous avons trouvé et repris cet abus des paroles de l'Evangile (1).

### XXVII.

Quatrième passage : la mort et la résurrection spirituelle.

" Vous éles morts: La mort spirituelle n'est par l'entière purification ou désintéressement de l'amour (2) »; c'est-à-dire, que c'est la mort des prétentions, comme on vouloit tout-à-l'heure le faire dire à saint François de Sales, et du motif de l'espérance. On oublie donc que saint Paul ajoute à ces mots, « Vous êtes morts; et votre » vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ: quand » Jésus-Christ, qui est votre vie, paroîtra, alors » vous paroîtrez en gloire avec lui (5) ». Et après cela on voudra nous faire accroire que saint Paul, en disant, Vous êtes morts, nous veut séparer du motif de l'espérance chrétienne?

Saint Paul venoit de parler de la résurrection spirituelle, en disant (4) : « Si vous êtes ressuscités

<sup>(1)</sup> Inst. sur les Etats d'Or. liv. 111, n. 13, p. 132. — (2) Maxim. p. 228. — (3) Col. 111. 3, 4. — (4) Ibid. 1.

avec Jésus-Christ, cherchez ce qui est en haut,

noù est Jésus-Christ à la droite de son Père »;

ce qui est sans doute l'exercice des parfaits, qui
désirent, comme on vient de voir, d'être unis

avec Jésus-Christ dans sa gloire. Mais l'auteur

ajonte à saint Paul, que « la résurrection spiri
no tuelle n'est que l'habitude du pur amour (1) »,

d'où l'on sépare tous les autres motifs chrétiens seremarquez, elle n'est que cela, et tout le reste

n'agit plus en nous.

### XXVIII.

Erreur commune, d'attribuer, dans tous les passages, à des états particuliers ce qui est commun à tous les fidèles.

Tovs ces passages, et en général tous ceux que l'auteur produit, regardent tous les justes; et on ne peut les déterminer à des états particuliers, ou les restreindre aux seuls parfaits, sans les détourner de leur sens naturel. C'est cependant ce que l'auteur fait partout, et il n'en faut pas davantage pour détruire toutes ses interprétations pour son prétendu pur amour, qu'il élève dans son cinquième degré sur la ruine de l'espérance, et de son motif: car, au reste, le pur amour de la charité demeure toujours inébranlable, et nous avons souvent repris l'auteur de l'avoir fait mercenaire.

<sup>(1)</sup> Max. p. 229.

#### XXIX.

Autres passages de saint Paul, et après lui des martyrs.

IL applique encore à son pur amour ces passages de saint Paul, « Que toutes vos actions se » fassent en charité », et les autres de même nature, qu'il cite en ce lieu (1): mais c'est en vain qu'on veut les restreindre au seul état des parfaits: ils regardent tous les chrétiens, et ainsi on n'en peut conclure l'exclusion des motifs de l'espérance qui est commune à tous les états.

J'en dis autant de celui-ci (2), « où l'ame (par-» faite) dit en simplicité après saint Paul: Je vis, » non plus moi, mais Jésus-Christ en moi »; et, « Jésus-Christ se manifeste dans sa chair mor-» telle »; ce que saint Paul répète à toutes les pages, et toujours pour conclure que sa mort paroît en nous, afin que sa résurrection y paroisse aussi: mais la nouvelle théologie nous veut faire accroire que l'amour de Jésus-Christ absorbe cette idée, et ne lui laisse dans les parfaits aucune action. Pour ces mots, Je vis, non plus moi (3); voudroit-on que le moi auquel on ne vit plus, fût le moi qui cherche à posséder Jésus-Christ, et qui dit, « Jésus-Christ est ma vie, et ce m'est un gain » de mourir pour être aveç Jésus-Christ (4) ». C'est le gain qu'il cherche, et il a toujours en vue ce cher intérêt : il est suivi par tous les martyrs.

<sup>(1)</sup> Maxim. p. 179. — (2) P. 232. — (3) Gal. 11. 20. — (4) Phil. 1. 21, 23.

Saint Ignace allant au supplice, avec un amour que rien ne surpassoit, ne laissoit pas de dire: « Pardonnez-moi, mes enfans, je sais ce qui m'est » utile »: et c'étoit là une utilité dont il ne vouloit jamais se désintéresser.

#### XXX.

Autres passages sur l'abandon, marqué par saint Pierre.

Mais le plus grand abus qu'on ait jamais fait de l'Evangile est dans ces paroles : « La sainte » indissérence devient l'abandon, c'est-à-dire, » que l'ame désintéressée s'abandonne totalement » et sans réserve à Dieu pour tout ce qui regarde » son intérêt propre (1) »; et pour ne laisser aucun doute, on ajoute, même éternel (2), ce qui ne peut être que le salut, puisque l'auteur nous apprend à le regarder comme le plus grand de nos intérêts (3): là même, « cet abandon n'est » autre chose que l'abnégation de soi-même, que » Jésus-Christ nous demande dans l'Evangile... » pour l'intérêt propre (4) ». Ainsi, par le précepte de l'abnégation, l'intention de Jésus-Christ seroit, en nous portant à la prétendue sainte indifférence, de nous faire renoncer au motif de l'espérance chrétienne, qui sans doute est notre avantage et notre intérêt éternel. Qu'on nous montre un seul auteur qui l'ait jamais entendu de cette sorte; et si l'on n'en peut montrer aucun, qu'on reconnoisse qu'on interprète l'Ecri-

<sup>(1)</sup> Max. p. 72. — (2) P. 73. — (3) P. 46. — (4) P. 72, 73, 107.

494 QUATRIÈME ÉCRIT ture sainte contre la règle du concile de Trente (1) et la profession de foi des Gatholiques.

#### XXXI.

Abus de l'abandon, prouvé par saint Pierre.

Pour l'entendre plus clairement, faisons l'analyse des propositions de l'auteur. Il nous dit (2) que par l'abandon, l'on ne voit plus « aucune res» source ni aucune espérance pour son intérêt
» propre, même éternel »; ce qui comprend le salut, puisqu'il n'y a point d'autre intérêt éternel que celui-là.

Qu'ainsi ne soit, il est clair, par toute la suite de la doctrine de l'auteur, qu'il veut élever les parfaits au-dessus de leur bonheur propre, même comme subordonné à la gloire de Dieu (3), puisqu'en le recherchant de cette sorte, on demeureroit dans le quatrième degré, et que l'auteur ne tend dans son livre qu'à nous en proposer un cinquième, où, libre de tout motif intéressé de crainte ou d'espérance, on exerce le pur amour ou la parfaite charité (4). Or cet abandon est condamné par ces paroles de saint Pierre, rejetant en lui toute votre sollicitude, parce qu'il a soin de vous (5); où cet apôtre nous donne pour motif de notre abandon, non point une volonté de renoncer à tout avantage; mais au contraire cet inébranlable fondement, que Dieu a soin de nous, où tout avantage est compris.

<sup>(1)</sup> Sess. 1v. — (2) Max. p. 73. — (3) P. 8, 9. — (4) P. 15. — (5) I. Petr. v. 7. Voy. Inst. sur les Etuts d'Or. liv. x, n. 18; p. 418.

#### XXXII.

L'abus de l'explication du renoncement, démontré par les paroles du précepte même.

L'explication du renoncement, que nous propose l'auteur avec tous les mystiques, n'est pas seulement contraire aux autres paroles expresses de l'Ecriture, mais encore au propre commandement de l'abnégation, où Jésus-Christ expliquant son intention, ajoute à ces mots: qu'il se renonce soi-même: « Celui qui perd son ame, la trouvera: » que sert à l'homme de gagner le monde, s'il » perd son ame? Le Fils de l'homme viendra » pour rendre à chacun selon ses œuvres(1)». Ce qui montre que son intention est qu'on veuille gagner son ame; en sorte que le salut nous est proposé comme un motif qui nous presse à ce nécessaire renoncement, loin de nous en éloigner. Mais si, selon la nouvelle interprétation, renoncer à soi-même, c'est renoncer au motif de son intérêt éternel, qui n'est autre que son salut; la première moitié de la sentence de Jésus-Christ nous fait renoncer à la seconde.

#### XXXIII.

Démonstration du même abus par le dénombrement que fait Jésus-Christ de toutes les choses auxquelles il faut renoncer.

JESUS-CHRIST explique ailleurs tout ce qu'il faut renoncer en renonçant à soi-même : « Il faut,

(1) Matth. xv1. 24. Luc. 1x. 23.

» dit-il (1), abandonner sa maison, ses frères, ses
» sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfans
» ses terres »; et il n'a rien oublié, sinon qu'il
falloit encore renoncer au centuple qu'il nous
promet avec la vie éternelle, pour avoir renoncé
à toutes ces choses, et encore à son ame propre,
comme il l'explique en un autre endroit (2), c'està-dire, à ses sens, à sa convoitise; et enfin à tout
ce qui fait une vie humaine.

#### XXXIV.

Autre remarque sur l'abnégation; et contradiction maniseste de l'auteur.

CE qui rend l'interprétation plus insoutenable, c'est qu'elle se contredit elle-même. Le précepte du renoncement est conçu en ces termes: « Si » quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce » à soi-même (3) »: c'est donc une obligation qu'il impose sans exception à tous ses disciples : et il la consirme en ajoutant, que celui qui veut sauver son ame, la perd; ce qui ne fait qu'expliquer en d'autres termes le renoncement commandé, et l'établir sous peine de perdre son ame, qui est la marque la plus certaine du commandement absolu. C'est en vertu de cette parole de Jésus-Christ, qu'on prétend que nous devons faire l'abnégation de notre intérêt propre, même éternel, ce qui est appelé ailleurs la propriété du second rang; c'est-à-dire, la propriété qui n'est point un

<sup>(1)</sup> Matt. x1x. 29. — (2) Luc. x1v. 26. — (3) Matth. xx1. 24. péché

péché véniel, ni même absolument une imperfection (1): ainsi ce qui répugne au commandement exprès de Jésus-Christ, loin d'être un péché du moins véniel, n'est pas même une imperfection dans le commun des fidèles, mais seulement pour les ames actuellement attirées par la grâce au parfait désintéressement,

Il est vrai que, pour éluder l'autorité du commandement de Jésus-Christ, l'auteur se sert d'un terme ambigu; et qu'au lieu de dire simplement que Jésus-Christ commande cette abnégation, il croit se sauver en disant qu'il la demande (2): comme si ce qu'il demande, sous les conditions que nous avons remarquées, pouvoit jamais être autre chose qu'un commandement précis; ou que, pour établir le nouveau systême, il fût permis d'inventer tout ce qu'on voudra.

### XXXV.

Deux réponses : la première combien vaine.

It est bien aisé, quand on est pressé par des vérités manisestes, d'en revenir à dire toujours qu'on ne nous entend pas; car cela même c'est ce qu'on entend encore moins: et rien n'est plus inintelligible que de mettre la persection à n'être plus touché des saints motifs que le Saint-Esprit propose dans son Ecriture à tous les justes.

Je ne vois ici que deux réponses : l'une, en avouant qu'à la vérité tous les passages qu'on

<sup>(1)</sup> Maxim. p. 133, 134, — (2) P. 72.

allègue en faveur de l'état parfait conviennent en effet à tous les justes, et que ce qui donne lieu à les attribuer particulièrement aux parfaits, c'est qu'ils les observent d'une façon particulière; mais si par une façon particulière on entend qu'ils les observent dans un degré de perfection plus éminent, j'en conviens, et ce n'est rien dire; mais si l'on entend avec l'auteur l'exclusion du motif commun de la récompense éternelle; c'est précisément l'erreur qu'il faut détruire.

#### XXXVI.

Seconde réponse : s'il nous est permis de séparer la gloire de Dieu d'avec les bienfaits : passages de saint Grégoire de Nazianze.

L'AUTRE réponse est de dire qu'on prétend seulement exclure le salut comme voulu de l'homme et pour son bien, mais non pas comme voulu de Dieu dans son ordre et pour sa gloire. Mais c'est là en effet précisément ce que nous n'entendons pas, qu'on entreprenne de séparer de la volonté de Dieu les saintes volontés qu'il nous inspire et qu'il nous commande, qui sont celles de notre éternelle félicité, dont lui-même il fait le fond : nous n'entendons pas, encore un coup, qu'on entreprenne de séparer la gloire de Dieu d'avec notre bien, pendant qu'il a révélé, dans toute son Ecriture, qu'il met sa gloire à nous bien faire : il veut s'intéresser à notre salut, puisqu'il y met sa grande gloire; il veut nous

intéresser à sa grande gloire, puisqu'il la met dans notre salut. Nous louons Dieu dans cet esprit, et nous n'augmentons sa gloire qu'en prositant de ses grâces.

C'est ce que saint Grégoire de Nazianze, un si sublime contemplatif, a exprimé par ces paroles: « Quand les anges louent Dieu, dit ce » grand homme (1), ce n'est pas afin que par » leurs louanges il lui arrive quelque bien, à lui » qui est plein, et qui est la source de tout; mais » c'est asin que la nature angélique, qui est la » première après Dieu, ne soit point privée de ses » bienfaits »: c'est là qu'il faut mettre la gloire de Dieu: aimer ses bienfaits en nous, c'est aimer sa gloire; c'est l'aimer souverainement, que d'aimer l'état bienheureux où notre amour sera immuable. Ce qui fait dire encore au même saint (2): « Embrassons le Verbe par les plus étroits em-» brassemens; et pour tout bien, désirons de » posséder Dieu, qui est le bien perpétuel, et qui » est le nôtre »: ne séparons pas ce qu'il a uni dans toute son Ecriture, et ne cessons de joindre sa gloire à notre bonheur.

(1) Oral. XXXIV. — (2) Epist. LVII.

# CINQUIÈME ÉCRIT

OV

# **MÉMOIRE**

# DE M. L'ÉVÊQUE DE MEAUX.

Des trois états des justes, et des motifs de la charité; où sont donnés des principes pour l'intelligence des Pères, des scolastiques et des spirituels.

I.

Paroles de l'anteur, où il pose les trois états des justes, esclaves, mercenaires et enfans.

En relevant les endroits où un auteur manque, il ne seroit pas de bonne soi d'oublier ceux qui semblent le soulager. Dans le livre de l'Explication des Maximes des Saints, etc. le principal sondement est la distinction de trois états, que l'auteur explique en cette sorte. « C'est, dit-il (1), ce » que tous les anciens ont exprimé, en disant » qu'il y a trois états (des justes:) le premier est » des justes qui craignent encore, par un reste » d'esprit d'esclavage. Le second est de ceux qui » espèrent encore pour leur propre intérêt, par » un reste d'esprit mercenaire » : cet intérêt est celui que l'auteur appelle ailleurs « l'intérêt pro-

<sup>(1)</sup> Maxim. p. 23.

» pre éternel, ou l'intérêt propre pour l'éternité.

» Le troisième état est de ceux qui méritent d'être

» nommés les enfans, parce qu'ils aiment le père

» sans aucun motif intéressé ni d'espérance ni de

» crainte (1) »; c'est ce qu'il venoit d'expliquer,

en disant que « par cet amour purement désin
» téressé, on aime sans aucun autre motif que

» celui d'aimer uniquement en elle-même et pour

» elle-même la souveraine beauté de Dieu ». Ainsi
la distinction de ces trois états semble nous conduire naturellement à un amour qui exclut le

motif de la récompense avec celui de la peine : et

voilà sans rien déguiser ce qu'on nous objecte.

#### H.

Alusion de l'auteur dans la distinction des trois états.

Qualque spécieuse que soit cette distinction des états, de la manière dont l'auteur nous les représente, l'illusion en est manifeste.

Il erre avant toutes choses, en ce qu'il omet que l'amour désintéressé est de tous les trois états, puisque la charité qui est essentiellement désintéressée, non quærit quæ sua sunt (2), y est dominante : ainsi, en réduisant le désintéressement au seul état des parfaits, il pose un mauvais fondement et donne une fausse idée.

Il n'erre pas moins dans les caractères qu'il donne à chaque état particulier. Il met avant toutes choses, un reste d'esprit d'esclavage; c'est-

<sup>(1)</sup> Max. p. 73, 90. — (2) I. Cor. XIII.

à-dire un reste de crainte des peines dans le premier état: et cela pourroit passer, si premièrement l'impression de la crainte n'y étoit si forte, qu'on ne la pût pas nommer un reste, et secondement si cette impression ne duroit encore au second état; de sorte qu'on la donne en vain pour le caractère du premier.

Le défaut du second état consiste donc en ce qu'on le met dans l'esprit mercenaire, c'est-à-dire dans le désir des récompenses, dans cet intérêt éternel qu'on vient de voir : en quoi il y a deux erreurs; l'une, en ce que dès cet état on semble exclure la crainte; ce qui est directement contre l'apôtre saint Jean qui n'attache cette exclusion de la crainte qu'à la charité parfaite, qui, dit-il (1), bannit la crainte; l'autre erreur est de ne mettre dans cet état qu'un reste de ce désir de la récompense qu'on appelle l'esprit mercenaire : au lieu que ce désir y est très-fervent, de l'aveu même de l'auteur.

De là s'ensuit l'illusion du troisième état, où l'on ôte tout-à-fait la crainte de la peine et le désir de la récompense. Car puisque dans les deux états précédens on n'a pu trouver qu'un reste du motif de la peine non plus que de celui de la récompense, il s'ensuit qu'il n'y en a pas même un reste, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus du tout dans le dernier état, qui est celui des parfaits et des enfans.

Ainsi cette distinction des trois états, qui sem-

<sup>(1) 1.</sup> Joan. 14. 18.

bloit si favorable à l'auteur, aussitôt qu'elle est pénétrée, découvre la fausseté et l'illusion de son systême, qui consiste principalement en ce qu'il fait décroître avec la crainte de la peine le désir de la récompense à mesure qu'on avance dans la perfection : ce qui est absurde et contradictoire, puisque la perfection qui rabat la crainte, en même temps et par la même raison doit faire monter l'espérance : de sorte qu'il n'est pas possible que l'un et l'autre décroissent ensemble.

#### III.

Ce qu'il y a de vrai dans ces trois différens états, et quels en sont les inconvéniens, à les prendre à la rigueur.

saints Pères, et convenir, avant toutes choses, qu'encore que l'auteur en tire de mauvaises conséquences, le fait qu'il allègue ne laisse pas d'être véritable. Saint Clément d'Alexandrie, qui a le premier exposé ces trois états, est suivi en termes formels, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Basile, de Cassien parmi les Latins, et de beaucoup d'autres.

Pour établir l'état le plus bas et le plus servile, où la crainte agissoit encore, ils se servoient des passages de l'Ecriture où l'esprit de crainte est appelé un esprit de servitude. Ils fondoient l'état de mercenaires sur ces paroles de l'enfant prodigue : « Combien de mercenaires ont du pain en abondance dans la maison de mon père » : et

504

encore, « Faites-moi comme l'un de vos merce-» naires (1) »: et pour l'état des enfans, qui est un état d'amour parfait, ils le trouvoient dans toute l'Ecriture.

Il n'y a personne qui ne sente les inconvéniens où l'on tomberoit en poussant à bout cette doctrine : car à la rigueur elle introduiroit des justes où la crainte seroit dominante : d'autres qui seroient justifiés par la seule espérance, sans amour: d'autres enfin où l'amour n'auroit plus besoin de regarder à la récompense : toutes choses incompatibles avec la saine théologie : il faut donc chercher des principes pour débrouiller tout cela.

#### IV.

Principes des Pères : deux sortes de récompenses : laquelle fait les mercenaires.

Le premier principe qu'il faut établir, c'est qu'on appelle récompense, ou les biens qu'on reçoit de Dieu, ou lui-même. Cette dernière sorte de récompense est celle qu'a proposée saint Clément d'Alexandrie, en disant qu'il faut désirer Dieu, et le désirer pour s'unir à lui (2).

Un second principe, c'est que la vue de cette dernière récompense n'est jamais regardée par ces saints docteurs, comme faisant des mercenaires. Ceux qu'ils appeloient mercenaires étoient ceux qui plus touchés des biens qu'on reçoit de Dieu que de lui-même, ne goûtoient pas assez cette

<sup>(1)</sup> Luc. XV. 17, 19.—(2) Strom. lib. 11, edit. Par. p. 403; lib. 17, p. 533.

vraie et substantielle récompense qui aussi étoit la plus inconnue au sens humain. L'esprit de saint Clément d'Alexandrie paroît clairement dans ces paroles où il fait consister le désintéressement des gens de bien, en ce qu'ils « aiment à faire le bien » à cause que cela est bon en soi, et non pour la » gloire ou la bonne réputation ou pour quelque » autre récompense qu'ils puissent recevoir ou des » hommes ou de Dieu (1) ». On voit qu'il regarde Dieu comme celui qui donne la récompense, plutôt que comme celui qui est lui-même la récompense qu'il faut rechercher.

#### V.

## Quelques expressions de saint Clément d'Alexandrie.

La manière dont il s'explique est remarquable. Il est vrai qu'il répète toujours que le véritable vertueux désire le bien, non pour l'utile et le délectable, mais pour le bien même, et que c'est aussi pour ce bien-là qu'il assure qu'on veut être chaste (2); mais pour s'expliquer, il ajoute aussitôt après, que ce beau, ce bon, cet honnête qu'il oppose à l'utile et au délectable, c'est le royaume des cieux; c'est la béatitude éternelle.

Et on ne peut assez remarquer que ce plaisir et cet intérêt dont il parle distinctement, est celui du dehors (3); ce qui n'exclut en tout cas, que les récompenses extérieures et comme étrangères à la vertu.

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 17, p. 529. — (2) Lib. 111, p. 451. — (3) Ibid. p. 531, 532.

Il faut donc soigneusement observer, que les vertus sont perfectionnées dans leur intérieur par cette récompense qui est Dieu même; parce que lorsqu'on le possède on est à la source du bien, de sorte que les vertus sont consommées.

La vertu en général est consommée, quand elle est portée à la persection, qui empêche de succomber jamais au vice. La charité est consommée, lorsqu'elle est immuablement unie à Dieu sans pouvoir en être séparée. Il en est de même des vertus particulières, qui toutes sont consommées par l'immuable union qu'on a avec Dieu; cette union, qui fait la perfection de la vertu, en est en même temps la récompense. La vraie récompense de la bonne volonté, est de la rendre éternelle: toute autre récompense, comme la gloire, la réputation et les voluptés, qui ne sont pas dans la vertu même, lui sont étrangères et extérieures; mais cette récompense de la bonne volonté ou de la vertu, qui la rend éternelle et immuable, ne lui est pas étrangère, puisque ce n'est qu'elle-même dans sa perfection. Ainsi quand saint Clément d'Alexandrie exclut d'entre les motifs de la vertu la récompense avec cette note, que la récompense qu'il exclut est seulement. celle du dehors; il a pris garde à n'exclure pas la récompense de la vertu qui en est la perféction; et c'est celle-là où consiste la béatitude essentielle.

#### VI.

Passage de ce même Père sur l'espérance.

Ly avoit alors, comme aujourd'hui, des chrétiens plus grossiers, que saint Clément pour cette raison a traités d'enfans (1); qui outre les grands biens que Dieu promettoit de donner, hors en quelque façon de lui-même, se faisoient mille petites espérances. Ceux qui trop touchés de ces biens ou véritables ou imaginaires distingués de Dieu, les ressentoient plus que Dieu possédé en lui-même, pouvoient être considérés comme ayant l'esprit mercenaire. Mais ce Père n'avoit pas la même pensée de ceux qui cherchoient à posséder Dieu, puisqu'il fait dire aux vierges prudentes, dont les lampes toujours allumées, faisoient voir la perfection de leur charité: Seigneur, nous vous désirons pour jouir de vous (2).

#### VII.

Passage de saint Grégoire de Nazianze.

SAINT Grégoire de Nazianze parle dans le même sentiment, lorsqu'il dit que « le vrai amour » est d'aimer à être uni au souverain bien pour » l'amour de lui-même, et non pas pour les hon» neurs de l'autre vie (3) ». Il ne se trouvera jamais dans les saints Pères, qu'ils appellent l'amour

<sup>(1)</sup> Strom. lib. VII, p. 788. — (2) Ibid. p. 742. — (3) Orat. 111, p. 72.

de cette récompense incréée, comme l'appelle saint Bonaventure, du nom d'amour mercenaire et intéressé; au contraire, c'est un tel amour que saint Augustin appelle cent fois, chaste ou pur, désintéressé, gratuit; et quand on traitera la matière à fond, il ne sera pas malaisé de montrer que les autres Pères sont de même esprit.

#### VIII.

Autre passage de saint Clément d'Alexandrie sur la crainte.

Pour ce qui regarde la crainte, saint Clément d'Alexandrie dit, que celui qui a la vraie crainte de Dieu « ne craint pas Dieu, mais qu'il craint » de perdre Dieu (1) ». Il ne se trouvera jamais que ni lui ni aucun autre Père ait appelé cette crainte, intéressée, quoique celui qui craint de perdre Dieu, aime nécessairement à le posséder. Et voilà en abrégé les principes de dénouement pour les passages des Pères.

#### IX.

Les trois différens états expliqués selon ces idées: que c'est par un pur amour de charité, que saint Paul a dit: Je désire d'être avec Jésus-Christ.

It est maintenant aisé d'entendre les trois états de justice ou de charité, marqués par les saints. L'amour désintéressé s'y trouve partout, puisqu'ils

<sup>(1)</sup> Strom. lib. 11, p 276.

509 SUR LES MAXIMES DES SAINTS. sont dans la charité, qui est la véritable justice; et que la charité dont saint Paul a dit, qu'elle ne cherche point ses propres intérêts (1), est essentiellement désintéressée, ayant pour son objet spécifique Dieu comme bon en lui-même. Ainsi le désintéressement est commun, et ce n'est point par cet endroit-là que ces trois états dissèrent. En voici donc la vraie différence. Au premier, qui est le plus bas, on a besoin d'être soutenu par l'état servile, lorsqu'on est encore troublé et inquiété par les terreurs qu'inspire la peine éternelle. Au degré qui suit, on est élevé à quelque chose de plus noble, lorsqu'on y est soutenu par les récompenses que nous avons nommées étrangères, après saint Clément d'Alexandrie. Le troisième et le dernier état est tout ensemble le plus solide et le plus parfait, puisque Dieu s'y soutient tout seul en lui-même et par lui-même: ce qui constitue l'état de la parfaite charité.

En même temps il faut observer que la récompense qui est Dieu même, non-seulement n'est point étrangère à la charité, mais encore lui appartient à la manière que nous avons expliquée; ce qui fait que selon les idées des saints, dont nous avons produit les autorités, elle ne nous rend point mercenaires.

Si le langage a varié dans la suite, et que quelques-uns aient appelé du nom d'intérêt la béatitude consommée par la jouissance de Dieu, la doctrine n'a pas varié pour cela, comme nous

<sup>(1)</sup> I. Cor. XIII. 5.

avons souvent promis de le démontrer; et quoi qu'il en soit, tous les docteurs anciens et modernes rapportent à la charité, et même à la charité parfaite, le désir de jouir de Dieu.

Saint Thomas y est exprès, lorsqu'expliquant la distinction des commençans d'avec ceux qui profitent, et d'avec les parfaits, par l'application à la charité, il dit (1) que « le troisième » soin des vertueux (tertium studium) est d'avoir » pour intention principale d'être uni à Dieu et » d'en jouir; ce qui appartient aux parfaits qui » désirent d'être séparés de leurs corps, et d'être » avec Jésus-Christ ». Saint Bonaventure enseigne précisément la même doctrine (2); et sans ici rechercher d'autres témoignages, la pratique de saint Paul, qui est parfait entre les parfaits, le démontre assez.

#### X.

### Vraie pratique du parsait amour.

In faut donc entendre ici ce que nous répéterons souvent, et ce qui ne peut être assez répété;
qu'encore que Dieu, bon en soi, soit l'objet spécificatif de la charité, cette notion n'exclut pas,
mais renferme plutôt en pratique celle de Dieu
bienfaisant et aimant les hommes, parce qu'être
ainsi bienfaisant, est en Dieu une bonté, une
perfection, une excellence digne d'être aimée.
L'amour que Dieu a pour nous, est en lui, pour
ainsi parler, une spéciale amabilité, comme saint

<sup>(1) 2. 2. 9. 24,</sup> art. 9. e. - (2) In 3. dist. 27, art. 2, 9. 2, conclus.

Thomas, comme saint Bonaventure, comme Scot, etc., comme Suarez, comme tous les scolastiques anciens et modernes l'enseignent unanimement (1): ce qui aussi par soi-même est de la dernière évidence.

Nous avons marqué ailleurs (2) une grande partie des passages, tant des Pères que des scolastiques, et nous pourrons les recueillir plus commodément en un autre lieu, s'il est nécessaire. Sylvius qui est un des auteurs qu'on nous objecte le plus, décide (3), qu'encore que l'amour de Dieu (il parle de l'amour de charité) conçu par le motif de la perfection, qui est le principal, soit en lui-même plus excellent et plus digne que celui qui seroit conçu par le motif de la récompense; il ne s'ensuit pas qu'il y ait plus de perfection de n'avoir que l'un des motifs, c'està-dire le principal, que de les avoir tous deux ensemble, en sorte que le dernier enferme et suppose l'autre.

Les mystiques sont de même avis : témoin Rusbroc (4), témoin Harphius (5), qui donnent pour motif au plus pur et plus vif amour, d'aimer l'amour qui nous aime éternellement : amorem æternaliter nos amantem : d'aimer comme ils parlent, l'amour abyssal : abyssalem amorem; c'est-à-dire,

<sup>(1)</sup> S. Thom. 2. 2. q. 23, 4. c. S. Bon. in 3. dist. 26, art. 1, q. 1, art. 5: d. 27, a. 2, q. 2. Scot. in 3. dist. 27, q. un. n. 8. Suar. de Char. disp. 1, sect. 2, n. 3. — (1) Inst. eur les Etats d'Or. liv. x, n. 19. Addit. etc. — (3) In 2. 2. q. 27, art. 3. — (4) Rusbr. Lib. de VII grad. amoris, edit. Colon. 1552, p. 301. — (5) Harph. lib. 111. Theol. myst. cap. 28. edit. Rqm. 1586, p. 786.

selon leur langage, l'amour intime, insini, profond, qui en Dieu n'est autre chose que Dieu même.

C'est ainsi, dans la pratique, sans tant rassiner sur la distinction des objets et des motifs de l'amour; c'est ainsi, dis-je, qu'ont aimé ceux qui se sont signalés dans l'exercice du divin et pur amour. On peut mettre parmi ceux-là dans les premiers rangs sainte Catherine de Gênes, qui ne parle que de l'amour pur et net, et cependant je trouve à l'ouverture du livre (1): « Elle vit ce » que c'étoit que l'amour pur et net, qui se verse » et se répand dans l'ame, et vit qu'il étoit si » pur, droit et net, qu'elle comprenoit bien dès » ce monde ici, que ce n'étoit autre chose que » Dieu même, lequel étoit amour béatifique, » et non autre; c'est-à-dire la seule cause de » notre béatitude: et ce sien pur amour est tel, » qu'il ne peut faire autre chose, sinon qu'ai-» mer, etc. »; ce qu'elle répète sans cesse, et ne donne d'autre objet à son amour pour le rendre pur, que l'amour si pur de Dieu, qui nous aime, qui nous béatifie, nous sauve sans intérêt: mais tout désintéressé qu'est son amour, à l'exemple de celui de Dieu, elle sait bien dire « que le divin » amour ne craint rien, que de perdre la chose » aimée (2) ». Qu'on ne nous parle donc point de cet amour qui se croit plus pur en ne craignant plus de perdre cette chose aimée, et tenant tout, jusqu'à son salut, pour indifférent.

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Cath. de Génes, ch. 21. — (2) Ibid. ch. 25.

#### XI.

Expressions des scolastiques, qui veulent qu'on aime Dieu sans rapport à nous.

IL faut donc entendre sagement et sainement les expressions des scolastiques, lorsqu'ils disent que Dieu, bon en soi, sans rapport à nous, est l'objet spécificatif de la charité: car à pousser à bout cette expression, il s'ensuivroit qu'on ne pourroit aimer par la charité, Dieu comme bienfaisant, comme créateur, comme rédempteur; pensée absurde et insoutenable, contre laquelle réclame toute l'Ecriture; et non-seulement tous les passages, mais encore tout l'esprit et toute la pratique des saints. Il faudroit encore s'empêcher de regarder en aimant, la propre amabilité de Dieu, qui seroit l'absurdité des absurdités: il faudroit exclure jusqu'à la bonté de Dieu: je dis cette bonté excellente et transcendentale par laquelle on l'appelle bon, ainsi qu'on l'appelle vrai, puisque cette notion si simple et si pure, en présupposant que Dieu est parfait, l'exprime selon saint Thomas (1), comme désirable, de même que l'idée de vrai l'exprime comme intelligible. A la fin donc on aimeroit tellement Dieu comme bon en soi, que même le mot de bon ne conviendroit plus à l'objet de la charité. Entendons plutôt que l'Ecole, quand elle donne pour objet à la charité, Dieu comme bon en lui-même sans

<sup>(1) 1.</sup> p. q. 5, art. 1, 2, 3.

rapport à nous, outre les autres explications que nous avons déjà données à ce terme, veut dire encore qu'il ne faut pas regarder Dieu comme chose qui soit relative à nous, puisqu'au contraire c'est plutôt nous qui par notre fond devons lui être rapportés, et l'aimer plus que nous-mêmes; et concluons, après toutes nos spéculations, qu'en pratique il entre deux sortes de motifs dans l'amour quelque pur qu'il soit : l'un est l'excellence de la nature divine en elle-même; et l'autre, en la supposant, d'y ajouter que cette parfaite et excellente nature nous aime éternellement, ce qui fait qu'elle nous crée, qu'elle nous rachète, et qu'elle nous rend heureux : d'où il s'ensuit que l'objet total de l'amour, même le plus pur, est Dieu comme excellent en lui-même, et par-là infiniment communicatif : en sorte que séparer ces deux idées autrement que par abstraction, comme nous l'avons dit souvent, c'est une doctrine contraire à la piété, à toute la théologie, et à toute l'Ecriture sainte.

#### XII.

Que l'espérance et la charité regardent différemment la jouissance de Dieu.

Pour ceux qui après cela seront en peine comment on distinguera l'espérance de la charité, si la charité comme l'espérance peut produire le désir de posséder Dieu; ils devroient penser que la charité, qui est la vertu universelle, comprend

515 SUR LES MAXIMES DES SAINTS. en soi les objets de toutes les autres vertus qui lui sont subordonnées, pour s'en servir à s'exciter et à se perfectionner elle-même; à quoi nous ajouterons ce beau principe, que l'espérance et la charité regardent la jouissance de Dieu chacune d'une manière différente: l'espérance comme un bien absent et difficile à acquérir; et la charité, comme un bien déjà si uni et si présent, que nous n'aurons pas un autre amour quand nous serons bienheureux; selon ce que dit saint Paul (1): La charité ne périt jamais; soit que les prophéties s'anéantissent, soit que la science soit abolie avec tout ce qui est imparfait, et que tout cela soit absorbé dans la claire vue.

C'est ce qui fait dire quelque part à saint Clément d'Alexandrie, qu'il n'y a plus pour la charité ni d'espérance, ni de désir, ni d'absence, parce qu'elle nous unit au bien qui nous est promis, par une jouissance anticipée; en sorte qu'en un certain sens, il nous est présent, et qu'à l'instant de la mort, notre amour, sans y rien ajouter, devient jouissant et béatifiant.

De là vient que la charité, qui de sa nature a la force de nous unir immuablement et inséparablement à Dieu, par-là est incompatible avec l'état de péché; ce qui ne convenant pas à l'espérance, il n'en faut pas davantage pour mettre une éternelle différence entre les opérations de ces deux vertus.

C'est aussi cette dissérence qui est marquée en

termes précis par saint Thomas (1); et il en conclut que la charité ne regarde pas le bien éternel comme difficile, ainsi qu'il est regardé par l'espérance; parce que ce qui est présent et uni n'est pas considéré comme difficile.

#### XIII.

Objection tirée de la pratique des spirituels; et premièrement de Rodrigues.

'JE ne sais pourquoi l'on nous objecte certaines façons de parler des spirituels tirées principalement de Rodriguez (2).

« L'accomplissement de la volonté de Dieu, » donne, dit-il, plus de joie à l'homme parfait » que son bonheur propre ». Ce passage conclut pour nous, puisque, loin d'exclure la joie du bonheur, il ne fait que la subordonner à la volonté de Dieu, de quoi nous sommes d'accord, et ne condamnons seulement que l'exclusion établie au cinquième état du livre de l'Explication, comme il a souvent été dit.

J'en dis autant de l'autre passage, où il est dit, que les bienheureux se réjouissent davantage de l'accomplissement de la volonté de Dieu, que de leur élévation à la gloire; ce qui est, pour ainsi parler, ordinatif des deux motifs, et non pas exclusif de l'un des deux, qui est la seule chose que nous condamnons.

<sup>(1) 2. 2.</sup> q. 23, art. 6, ad 3. — (2) L. p. 8.\* tr. ch. 31, tom. 1, p. 639, de la traduct. de M. l'abbé Régnier.

Mais voici qui semble tendre à l'exclusion: a Moïse et saint Paul s'oublient eux-mêmes, et ne se soucient point de leur propre béatitude (1) s. Ce qui regarde Moïse et saint Paul sera examiné à part avec les suppositions impossibles. En attendant, si Rodriguez dit qu'ils ne se soucient point de leur béatitude, son discours seroit outré, n'étoit qu'il entend et qu'il explique lui-même, que pour éviter le relâchement et la nonchalance dans la recherche des choses spirituelles comme des temporelles, sous le nom de souci, il ne faut exclure que le trouble, l'inquiétude, et le trop grand empressement, en laissant non-seulement le désir, mais encore l'effort.

Ces passages de Rodriguez sont proposés par M. l'archevêque de Cambrai dans ses explications manuscrites, comme parties de la tradition qu'il nous a promise; et il insiste beaucoup sur ce qu'il est dit qu'on ne se soucie point de sa béatitude, en supprimant la réponse de Rodriguez même, qu'on vient de rapporter.

C'est à cette condition que ce pieux auteur enseigne qu'il faut abandonner à Dieu le soin de son ame comme celui de son corps; où il faut toujours se souvenir que cet abandon, tiré de saint Pierre, a pour fondement ces paroles du même apôtre, que Dieu a soin de nous : ipsi est cura de vobis (2); de sorte que rejeter en lui tous nos soins, et même celui du salut comme il nous l'ordonne, ce n'est pas l'abandonner, à Dieu ne

<sup>(1)</sup> I. p. 8. tr. ch. 31, tom. 1, p. 639, etc. - (2) I. Petr. v. 7.

plaise, mais le mettre en des mains plus sûres.

Il faut entendre selon ces règles ce que dit le même Rodriguez, qu'il est de la perfection consommée de ne chercher aucunement son intérêt: ce qui ne peut être supporté qu'avec les explications et les tempéramens qu'on vient d'entendre de la bouche de ce pieux auteur.

On insiste beaucoup sur cette pieuse dispute rapportée par le même Rodriguez (1), entre le père Lainez et saint Ignace son père : le premier voulant accepter d'abord la vue de Dieu si elle lui étoit présentée, et l'autre consentant à la différer avec le péril de son salut si ce délai lui donnoit l'occasion de « rendre à Dieu quelque service » signalé; à quoi le saint ajoutoit, qu'il ne considéroit purement que Dieu sans aucun retour » sur soi-même ».

Saint Ignace rendoit néanmoins cette raison de son choix, « que dans le parti qu'il prenoit » de demeurer sur la terre, son salut eût été éga» lement indubitable, et sa récompense plus » grande, étant impossible de se pouvoir figurer » d'un aussi bon maître que Dieu, qu'il nous » laissât choir dans le précipice, parce que nous » aurions disséré pour l'amour de lui de jouir de » lui-même ».

On voit donc que ce retour sur soi-même, qui est exclus par saint Ignace, n'est déjà pas le désir de son éternelle béatitude: ce retour n'est point désintéressé au sens que le propose l'auteur, puis-

<sup>(1)</sup> Dans la même explication. Ms. Rodrig. ibid. ch. 31.

que le saint ne consent à ce délai qu'en présupposant son salut également assuré, et l'impossibilité en cette occasion d'être abandonné de Dieu jusqu'à le perdre.

#### XIV.

Autre objection tirée d'un livre intitulé: Fondemens de la vie spirituelle.

On m'objecte en dernier lieu un passage tiré d'un livre qui porte pour titre: Fondemens de la vie spirituelle: que j'ai approuvé il y a trente ans, où l'on prétend que sont enseignées avec la plus grande force les maximes que je condamne aujourd'hui.

Avant que de relire ce livre, dont les traces presque effacées depuis tant d'années ne tenoient plus guère à mon cœur, non plus qu'à ma mémoire, il me semble que j'ai résolu sous les yeux de Dieu, si j'étois tombé dans quelque erreur sur une matière alors peu examinée, de confesser franchement ou ma surprise ou mon ignorance; et si j'avois quelque chose à craindre dans cette résolution, ce seroit peut-être de l'exécuter avec trop de complaisance.

Après cette consession que je sais à mon lecteur, je lui exposerai maintenant en toute simplicité, que l'endroit que l'on m'objecte est tiré, comme je l'apprends, du chapitre v du livre m de cet ouvrage : dont le titre est, Sur ces paroles du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, Où est-ce

qu'on trouvera quelqu'un qui veuille servir Dieu gratuitement?

La méthode de ce livre est de procéder, comme dans un catéchisme, par demandes et par réponses, et la demande est: « En quoi consiste le » service gratuit qu'on rend à Dieu »? Il répond, qu'il consiste à vouloir « agir par le motif de lui » plaire, et par son amour duquel ils sont pleins, » n'étant véritablement poussés que par l'extrême » estime qu'ils ont de sa majesté, et par l'attrait » qui les touche vers sa bonté et son mérite. Cela » les excite de telle sorte, qu'ils n'ont besoin d'au-» cun autre aiguillon pour bien faire, que de » savoir que Dieu est bon et libéral et généreux, » opérant et saisant du bien par pure charité et » générosité » : où l'on voit, en paroles claires, que l'amour que l'on porte à Dieu, comme bienfaisant, libéral et généreux, fait partie de ce service gratuit que l'auteur vouloit expliquer : ce qui, loin d'exclure les biensaits de Dieu, de l'amour gratuit et pur, n'en pose que ce fondement.

C'est donc sur ce sondement inébranlable qu'il établit trois degrés d'amour et de service gratuit, dont le dernier et le plus parsait est « de ceux » qui ont même abandonné entre les mains de » Dieu leur salut et leur éternité, sans vouloir » conserver en eux aucune inquiétude ni vue au- » cune, sinon pour voir ce que Dieu veut d'eux » : ce qu'il explique assez au long et conclut ensin, qu'on ne peut parvenir à ce degré, « sans un » long effort de renoncer à soi-même en l'orai-

» son, disant à Dieu mille fois qu'on ne veut que » lui ». On le veut donc, et dans le plus haut point du désintéressement, on ne se désintéresse pas de la volonté de le posséder. Qui jamais en a désiré davantage? et d'ailleurs cet amour de Dieu comme bon, libéral et généreux, étant posé pour fondement commun des trois degrés, il est clair qu'il se doit trouver dans les trois, et qu'ainsi les bienfaits de Dieu à recevoir et reçus, sont un motif naturel du plus pur amour; surtout si l'on met sa possession comme le plus grand de tous ses bienfaits, et le fondement de tous les autres.

C'est à quoi insistoit perpétuellement ce pieux auteur : et dans le chapitre suivant il veut toujours que celui qui aime « cherche Dieu en soi, » le cherche dans son intérieur, y établisse son » repos »; ce qui se trouve répandu dans tout le livre.

Quand donc il dit si souvent dans l'endroit qu'on nous objecte, qu'il faut être « sans inquiétude et » sans vue pour son intérêt, pour sa récompense, » pour ses mérites mêmes; sans du tout penser à » soi »: ou c'est en présupposant, selon le précepte de saint Pierre, que Dieu y pense et prend soin de nous: quoniam ipsi cura est de vobis: ou c'est que ce qu'il appelle intérêt, ne comprend pas ce grand intérêt de posséder Dieu qui mérite un nom plus relevé: ou c'est que le soin que nous en prenons doit être sans inquiétude, ou en tout cas que nos mérites étant un don de Dieu, il faut être plus attentif à sa libéralité qu'à notre coopération, à la source plus qu'aux ruisseaux,

au principe plus qu'aux effets; et quoi qu'il en soit, lui donner tout, attendre tout de sa grâce, lui attribuer tout, et reconnoître de lui par un abandon parfait tout le bien qu'on a, comme nous l'avons exposé dans notre Instruction sur les états d'Oraison(1), après saint Cyprien et saint Augustin.

Voilà les vaines recherches qu'on a faites dans ce pieux livre pour nous y rendre approbateurs de la nouvelle spiritualité, sans y avoir pu trouver un mot qui marque l'indifférence du salut, ni l'exclusion du motif de la perfection, du bonheur, de la récompense. On n'y trouve non plus dans les épreuves, dont eet auteur a parlé si divinement (2) après les avoir expérimentées, ni l'acquiescement à sa damnation, ni le sacrifice absolu de son éternité, ni l'invincible persuasion de sa perte, ni l'union dans son désespoir avec le délaissement de Jésus-Christ, ni ses troubles involontaires, ni les autres choses qui font, dans le livre dont nous improuvons la doctrine, le juste sujet de nos plaintes.

#### XV.

Conclusion de ce discours; et cinq vérités pour établir les motifs de l'amour divin.

Pour conclure ce discours, nous pouvons réduire à cinq vérités les règles ou les maximes qui établiront les motifs du divin amour.

<sup>(1)</sup> Instr. sur les Etats d'Orais. liv. z, n. 18. — (2) Cat. spir. 2. p. ch. 6, etc. 4. p. ch. 6, etc.

La première : le parfait amour a pour motif la plus grande perfection et la plus haute excellence.

La seconde vérité: c'est une excellence en Dieu d'être bon, libéral, bienfaisant, communicatif, aimant ceux qui l'aiment, les prévenant de son amour, et les comblant de tous biens quand ils y répondent, jusqu'à se donner lui-même à eux.

La troisième: il n'appartient qu'à Dieu seul d'aimer sans besoin; notre besoin essentiel nous attache et nous assujettit à lui comme à celui qui nous rend heureux en se donnant lui-même, et hors duquel nous ne pouvons trouver que trouble et malheur.

La quatrième: rien ne nous peut arracher du cœur le désir d'être heureux; et si nous pouvions gagner sur nous de ne nous en pas soucier, nous cesserions d'être assujettis à Dieu, qui ne pourroit nous rendre heureux ni malheureux, nous récompenser ni nous punir, si ce n'est peut-être en nous anéantissant; ce qui encore seroit incertain, si on supposoit que cela même nous pût être indifférent.

La cinquième et dernière vérité: la béatitude essentielle n'est autre chose que la perfection ou la consommation de la charité: la vision de Dieu en rend l'amour le plus pur et le plus parfait qu'il puisse être, en le rendant immuable; l'amour même fait une partie de la possession. Ainsi, dire que le désir de posséder Dieu empêche la pureté

524 cinquième écrit sur les maximes, etc. et la perfection de l'amour, c'est dire qu'elle est empêchée par le désir d'arriver où l'amour est immuable et parfait.

Ces cinq vérités sont évidentes par la raison, indubitables par la foi, incontestables dans l'Ecole: on ne peut montrer un auteur qui les ait jamais révoquées en doute, et tout ce qui s'y oppose est digne de condamnation. C'est la preuve, c'est l'abrégé, c'est le résultat de ce discours.

# **PRÉFACE**

SUR

# L'INSTRUCTION PASTORALE

Donnée a Cambrai le 15.º de septembre 1697.

#### SECTION I.

## Proposition du sujet.

PENDANT que cette impression étoit à sa fin, et qu'on alloit publier ces cinq écrits, il a paru une Instruction pastorale, donnée à Cambrai le 15 de septembre 1697, qui en a suspendu la publi- de ceue Précation, et change un peu mes mesures. Je ne voulois ici regarder le livre intitulé Explication des Maximes des Saints, que dans les premières idées traiter. que la lecture en inspire; mais l'Instruction pastorale déclare d'abord qu'elle est donnée en explication de ce livre, et je ne puis m'empêcher de considérer avant toutes choses ce que cette explication aura de nouveau.

Il sembloit qu'une Explication qui dès sa préface promettoit tant de précision, tant d'évidence, une scolastique si rigoureuse, si éloignée de toute équivoque et de toute ambiguité (1), devoit s'entendre d'elle-même, sans avoir besoin d'une autre

(1) Explic. des Max. etc. Avertiss. p. 7, 11, 26, 28, 29, etc.

I. Dessein de l'Instruction pastorale et face : deux questions qu'on y doit

526 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE explication beaucoup plus longue que le texte: mais ce qui surprend davantage, c'est qu'en lisant cette seconde explication, malgré les douces et coulantes insinuations dont elle est remplie, on n'est pas long-temps sans s'apercevoir, qu'en effet cette explication est un autre livre construit sur d'autres principes directement opposés à ceux du premier, et qui ont eux-mêmes besoin d'explication. Il faudra désabuser ceux qui mal informés de ce qui se passe, ou amusés par des questions inutiles, s'imaginent qu'il s'agit ici de quelques disputes de mots, ou en tout cas de quelques finesses indissérentes d'écôle : mais la vérité nous force à dire avec la sincérité et la liberté qu'elle inspire à ses désenseurs, qu'il y va du tout pour la religion. La démonstration en sera aisée. Pour la réduire en méthode, nous traiterons ces deux questions : la première, si l'explication proposée dans l'Instruction pastorale excuse le livre : la seconde, si elle-même elle est excusable.

IÎ. Sur la lon-Préface.

Ce dessein va produire un ouvrage fort irrégueur néces- gulier; une préface beaucoup plus grande que le saire de cette livre même : mais apparemment le lecteur se souciera peu du titre, pourvu que, sous quelque titre que ce soit, on le mène au fond des matières. Il entrera nécessairement dans ce discours beaucoup de ces saintes vérités qui éclaircissent la nature de la charité et l'effet de la grâce chrétienne : mais il faut avant toutes choses nous dégager des minuties où l'on voudroit réduire une cause si grave.

#### SECTION II.

Première partie : question : Si l'Instruction pastorale justifie l'Explication des Maximes des Saints.

IL faut supposer d'abord que les deux livres dont il s'agit, c'est-à-dire celui des Maximes, et celui de l'Instruction pastorale, roulent sur ce qui livres qu'on s'appelle intérét: l'Ecole le prend en un sens, et l'Instruction pastorale en prend un autre. Dans l'Explication des maximes, on avoit suivi naturellement les idées de l'Ecole, où la commune opinion est de prendre la béatitude et le salut pour un intérêt : ce qui fait que l'espérance est intéressée, parce qu'on y regarde Dieu comme bon pour nous, et par cet amour qu'on appelle de concupiscence, amor concupiscentiæ: au lieu que la charité qui est un amour d'amitié, amor amicitiæ, où l'on regarde ce divin objet comme bon en soi, est appelée pour cette raison un amour désintéressé. Telle est l'idée de l'Ecole, et on n'a jamais songé à blâmer l'auteur de s'y être attaché : mais comme il l'a outrée, et qu'à force de désintéresser les parfaits, il a voulu leur ôter tout intérêt, il s'est trouvé à la sin, qu'à suivre les idées de l'Ecole qui étoient les siennes, il leur ôtoit l'espérance, ou ce qui est la même chose, il en supprimoit les motifs. Mais ce dessein réussissant mal et soulevant tout le monde, on prend aujourd'hui d'autres mesures, et c'est ce qui a produit les nouvelles subtilités de l'Instruction pastorale.

III. Plan géne ral des deux se propose de comparer.

#### PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

IV. Plan partistruction pastorale: définition de l'intérêt.

Pour d'abord en proposer toutes les parties : la culier de l'In- première chose qu'il y falloit saire étoit de donner une idée nouvelle de ce qui s'appelle intérêt, et la voici dès les premières pages (1): « Le terme d'in-» térêt peut être pris en deux sens; ou simple-» ment, pour tout objet qui nous est bon et avan-» tageux; ou bien pour l'attachement que nous » avons à cet objet par un amour naturel de nous-» mêmes ». C'est donc là que l'on commence à nous faire voir, que vouloir l'intérêt de quelqu'un, ce n'est pas lui vouloir un bien ou un avantage; c'est le lui vouloir par un désir naturel. Si nous nous désirons quelque avantage, par exemple la béatitude éternelle, par un motif naturel, c'est intérêt : si nous le voulons par un motif surnaturel, ce n'en est pas un; et notre intérêt dépend non pas de l'objet utile que nous recherchons, mais du principe naturel ou surnaturel qui nous pousse à le rechercher. Voilà déjà une idée nouvelle et une nouvelle finesse que l'Ecole ne savoit pas; et on y croyoit simplement qu'on pouvoit appeler intéressé tout désir ou naturel ou surnaturel que nous avions de notre avantage, de notre gain, de notre profit.

V. Suite du plan de l'Instruction pastorale: équivoque du mot intérét.

C'est là en effet dans l'Instruction pastorale un des sens du mot intérêt : mais pourquoi l'auteur l'abandonne-t-il, et s'en tient-il à ce second sens, où l'on appelle intérêt l'attachement par un amour naturel de nous-mêmes pour un objet qui nous est avantageux? il nous le va dire. Dans le premier sens, dit-il (2), c'est-à-dire dans le sens où

l'intérêt

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3. — (2) Instr. past. ubi sup.

l'intérêt se prend pour tout objet qui nous est bon, « chacun peut dire comme j'ai fait, que la » béatitude est le plus grand de tous nos inté-» rêts (1). Mais suivant le second sens, qui est le » plus naturel et le plus ordinaire dans notre lan-» gue, le terme d'intérêt exprime une imperfec-» tion, en ce que l'ame, au lieu d'agir par un » amour surnaturel pour soi, agit par un amour » naturel d'elle-même, qui est très-différent de l'a-» mour surnaturel d'espérance. C'est pourquoi, » continue-t-il, après avoir dit (2), L'objet est » mon intérêt; j'ai ajouté, mais le motif n'est » point intéressé ». Ainsi l'auteur nous avoue, qu'en deux lignes consécutives, le mot intérêt se prend en deux sens : l'objet est mon intérét ; c'està-dire, c'est mon avantage : le motif n'est pas intéressé; le sens change là tout-à-coup, et le motif intéressé veut dire un motif qui nous pousse à un amour naturel.

Il vient ici d'abord une pensée: pourquoi ce terme d'intérêt nous étant donné comme ambigu, et l'auteur l'employant lui-même, comme il en pourquoi le demeure d'accord, en deux divers sens, pour-terme d'intéquoi, dis-je, il ne l'a pas défini dans le livre des Maximes, lui qui promettoit sur toutes choses des ne l'a pas dédéfinitions si exactes (3)? D'où vient que son dic- fini d'abord: tionnaire, qui devoit être si riche contre toutes l'amour qu'il les équivoques, demeure court en celle-ci? La appelle naquestion; si l'on prend la peine de la bien entendre, est un peu embarrassante; mais l'auteur

VI. Demande importante: rététant ambigu,l'auteur définition de turel.

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p. 46. — (2) Ibid. p. 45. — (3) Ibid. Avert. p. 26.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE s'échappe en cette sorte : « Les ames parfaites', » poursuit-il (1), veulent pleinement leur souve-» rain bien, en tant qu'il est tel; mais elles ne le » veulent pas d'ordinaire par une affection mer-» cenaire ». Que ce terme ne nous embarrasse pas : mercenaire et intéressé, selon l'auteur (2), c'est la même chose; entendons donc par affection mercenaire, une affection intéressée, et continuons notre lecture (3): « les termes d'intérêt pro-» pre et de motif intéressé sont encore plus déter-» minés dans notre langue que le terme simple w d'intérêt, à signifier cette affection imparfaite. » Ainsi quoique j'aie dit en deux ou trois endroits » que le souverain bien est notre intérêt, je ne » me suis néanmoins jamais servi du terme d'in-» térêt, en y ajoutant celui de propre, que pour » signifier ce seul amour naturel de nous-mêmes, » ou affection mercenaire, qui fait ce que les » saints ont appelé propriété » : ce qu'il conclut en cette sorte, « c'est ce qu'il importe de bien » observer dans toute la suite de mon livre, dont » le systême entier roule sur le vrai sens de ce » terme que j'ai employé, comme tous les auteurs » spirituels les plus approuvés l'avoient employé » avant moi ».

Ainsi le grand dénouement de l'Instruction pastorale est compris dans ces minuties : il s'agit de la différence qu'on voudroit trouver, non pas entre l'intérêt et le désintéressement; car elle semble palpable, mais ce qui est bien plus fin,

<sup>(1)</sup> Inst. past. ubi sup. - (2) Ibid. n. 20, - (3) Inst. past. n. 3.

entre l'intérêt et l'intérêt propre : chose si subtile et:si fine qu'on la perd de vue.

Il sembleroit qu'un système qu'on réduit à ces finesses de discours auroit peu de solidité : mais : laissons ces réflexions, il ne s'agit pas encore de combattre le nouveau système, mais de le prendre tel qu'il est; et pour être entièrement au fait, voici ce qu'il y faut ajouter.

L'auteur veut donc, et c'est en ceci que consiste tout son systême, que cet amour naturel qui en fait le dénouement soit délibéré (1): cet tante de cet amour n'est pas l'instinct naturel à la béatitude, amour natupuisqu'on n'en délibère pas, et que l'Instruction pastorale le reconnoît pour invincible : il n'est pas libéré. l'amour vertueux qu'on appelle charité, puisque celui-là est surnaturel: il n'est non plus cet amour vicieux qu'on appelle concupiscence : « c'est un » amour naturel et délibéré de nous-mêmes, et » qui est imparsait sans être péché (2) » : c'est pourquoi « il est bon quand il est réglé par la » droite raison et conforme à l'ordre : il est néan-» moins une imperfection dans les chrétiens, » quoiqu'il soit réglé par l'ordre; ou pour mieux » dire, c'est une moindre perfection, parce qu'elle .» demeure dans l'ordre naturel qui est inférieur » au surnaturel (3) ». Le systême est complet par ces paroles : tout est expliqué : outre les amours de nous-mêmes que tout le monde connoît; le nécessaire, qui nous fait aimer notre béatitude; le surnaturel, qui est l'amour de nous-mêmes

(\*) Inst. past. n. 20. — (\*) Ibid. n. 9. — (3) Ibid. n. 3.

VII. Une condition imporrel, c'est qu'il soit dé-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE pour l'amour de Dieu, que la charité nous inspire; le vicieux, qui est l'amour-propre et la concupiscence déréglée : il faut encore reconnoître un amour de nous-mêmes non vicieux, comme la concupiscence, puisqu'il est du fond de la nature, et seulement imparfait : délibéré pourtant, et de soi ni bon ni mauvais, comme on vient d'entendre; et c'est de là que vient toute la persection chrétienne. Telle est la cause qu'on voudroit porter au saint Siége : voilà de quoi on espère éblouir l'Eglise romaine; et par ces subtilités on croit lui avoir ourdi un tissu, qu'avec toute sa lumière, elle ne pourra jamais démêler.

VIII. L'amour · pur change devient impie au sens proposé d'abord.

Cependant la bonne cause que nous défendons tire-d'ici un grand avantage: on éblouissoit le de figure, et monde par ces grands mots d'amour pur, d'amour désintéressé, qui ne regarde ni la peine ni la réqu'on l'avoit compense, et les foibles étoient éblouis par cette idée apparemment noble et généreuse: cependant on voit maintenant que ce sont là seulement de belles paroles, et que le sens naturel que tout le monde y donnoit est insoutenable.

> L'Instruction pastorale nous apprend qu'on peut unir l'amour pur avec celui de la récompense, pourvu qu'il soit surnaturel: on n'a qu'à renoncer seulement à une idée assez inconnue d'amour naturel de la récompense, dont la perte ne coûtera guère à qui sera en possession et dans l'exercice du motif surnaturel. Au reste, on ne défend plus cette fausse générosité qui fait craindre d'être imparfait en s'attachant à la récom

pense, et on la trouve si déraisonnable, que, comme on verra dans la suite, on n'y revient plus que par un détour.

Non-seulement elle est mauvaise et insoutenable, mais encore elle est impie. L'auteur le prononce ainsi aux endroits cités à la marge (1), où il dit qu'il y auroit de l'impiété, et non-seulement de l'erreur, mais encore du blasphéme; un désespoir impie et brutal, une indifférence impie et monstrueuse, un affreux désintéressement, et ainsi du reste, à se détacher dans l'amour de la récompense, d'autre chose que de ce désir naturel. Ce n'est donc pas sans raison que nous condamnons d'impiété tout autre détachement de la récompense.

Comme le système est nouveau, et qu'il importoit de le bien comprendre, il y a fallu donner tout ce temps: asin de ne rien omettre, peut-être faudroit-il encore expliquer quel besoin a eu l'au- amour natuteur d'appeler à son secours ce dernier amour naturel, délibéré et non vicieux, qui après tout ne paroît pas être de grand usage dans la vie : mais c'est que se trouvant embarrassé à découvrir quelque chose d'où il pût tirer la différence d'entre l'état des parfaits et des imparfaits, il a vu premièrement que ce n'étoit pas la charité, puisqu'elle est commune aux uns et aux autres; secondement que ce n'étoit pas la concupiscence, puisqu'elle reste dans les plus saints jusqu'à la fin de la vie comme la matière de leurs combats. Il a donc recours à

IX. Quel usage

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 18, 23, 37, 49, 51, 56, 82, 84, 92, 104, etc. edit. in-4°.

534 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE cet amour naturel, qu'on ne sait jamais si l'on a, ou si l'on ne l'a pas, (car qui sent la grâce jusqu'à la discerner d'avec la nature?) pour en faire le motif de pur intérêt qui se trouve dans les imparfaits, et qui, dit-il (1), d'ordinaire ne se trouve plus dans l'état de perfection.

X. point définir

Hélas! si le dénouement de l'intérêt propre pris On démontre qu'il n'y pour un amour « naturel, délibéré, innocent en avoit aucune » soi, et seulement imparfait », est si décisif; comraison de ne bien faut-il déplorer que l'auteur n'ait pas voulu le terme d'in. s'en expliquer dans son livre? Tout y roule sur térêt propre. ce seul mot intérêt propre; et cependant l'auteur qui vouloit tout définir, n'a oublié que ce terme d'où dépendoit tout : « Plus vous lirez le livre, » dit-il (2), plus vous verrez que tout son systême » dépend du terme d'intérêt propre ». L'auteur a-t-il défini un terme si essentiel? il avoue que non: « Si ce terme n'est pas expliqué dans le li-» vre, c'est que nous avons supposé que tout le » monde le prendroit comme nous »; et un peu après; « nous avons supposé ce sens comme éta-» bli par tous les meilleurs auteurs de la vie spi-» rituelle qui ont écrit en français, ou dont les » livres ont été traduits en notre langue ». Pour moi, j'entends bien que l'auteur fait tout rouler là-dessus; car il ne cesse de le répéter : et ce qu'il demande le plus à la sin comme au commencement de son Instruction pastorale, c'est qu'on « se ressouvienne que l'intérêt propre n'est qu'un » amour naturel de nous-mêmes (3) », tel qu'on vient de le proposer, délibéré, innocent, et seu-

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3. — (2) Ibid. n. 20. — (3) Ibid. p. 100.

lement imparfait; car il le faut répéter jusqu'à ce qu'on se soit bien mis ces qualités dans l'esprit. Mais, en vérité, je ne connois point cette propriété du français; je connois encore moins cette notion particulière des spirituels; on nous découvre de nouveaux mystères dans notre langue: cette détermination du terme d'intérêt propre, nous est inconnue: quoi qu'il en soit, qu'auroitil coûté de l'expliquer en un mot: et pourquoi n'éviter pas à si peu de frais tant de trouble et tant de scandale? D'où vient que jamais on n'en avoit entendu parler? d'où vient que les spirituels qui ont tant recherché les différences des parfaits et des imparfaits, n'ont pas touché celle-ci? Comment l'apôtre saint Jean, au lieu de dire que la parfaite charité bannit la crainte (1), n'a-t-il pas dit plutôt qu'elle bannit l'amour naturel et délibéré de soi-même? C'est le sujet de l'étonnement de tous les lecteurs.

## SECTION III.

Le dénouement de l'auteur détruit par ses propres termes.

Mais pourquoi entrer dans ces discussions, puisque l'assaire se peut trancher en un mot? Tout l'intérêt prole dénouement de l'auteur, « c'est, dit-il, qu'il pre éternel; » ne s'est jamais servi du terme d'intérêt propre ce que c'est » que pour signifier ce seul amour naturel de selon l'au-

XI.

<sup>(1)</sup> I. Joan. 1V. 18.

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3. — (2) Ibid. n. 10. — (3) Max. des SS. p. 73. — (4) Ibid. p. 90.

manisestement, et en deux mots, tout le dénouement de l'Instruction pastorale s'en va en fumée.

Mais il faut passer plus avant, et de peur qu'on ne nous réponde qu'après tout, quelle que soit cette erreur, on ne s'est trompé que dans les mots: voici la démonstration qui fait voir que la ques- teur d'avoir tion est vidée au fond dans le point le plus important, qui est celui du désespoir parmi les épreuves. L'intérêt propre éternel ne peut être que le salut, tout autre intérêt étant temporel et passager; or est-il que les dernières épreuves ne laissent aux saints et aux parfaits aucune ressource, aucune espérance, pour leur intérêt propre éternel (1), qui est le salut; ils n'ont donc aucans espérance de leur salut, et ne voient aucune ressource à la perte qu'ils croient en avoir faite : ils sont donc dans ce désespoir que l'auteur appelle impie (2), et il ne faut que joindre son livre avec son Instruction pastorale, pour ne lui laisser à lui-même aucune ressource.

Qu'ainsi ne soit, écoutons d'abord ce qui est dit dans l'Instruction pastorale : « Si on entendoit » par intérêt le souverain bien, le sacrifice absolu » de l'intérêt seroit un acte de vrai désespoir, » et le comble de l'impiété (3) ». Or est-il que c'est cela qu'on entend dans les Maximes des Saints, puisqu'on ôte toute ressource et toute espérance pour l'intérét propre éternel (4), qui ne peut être que le salut. Le sacrifice absolu que l'on y fait, est celui de l'intérét propre pour l'éter-

XII. Oue cette notion convainc l'auenseigné le désespoir.

XIII. Suite de la même démonstration.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 73. — (2) Instr. past. n. 10 et 20; p. 18, 59, 92, etc. — (3) Ibid. n. 1Q. — (4) Max. p. 73.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE nité (1), qui n'est encore que le salut même. Donc par le résultat manifeste et inévitable des deux livres, le sacrifice absolu du premier est un acte de vrai désespoir, et le comble de l'impiété.

XIV. Il demeure clair, par les paroles de l'auteur, que le sacrifice lui du salut.

Ainsi (car il le faut dire à peine de trahir la vérité) ainsi, dis-je, le château de verre plus fragile que brillant, que l'auteur construit avec tant d'art dans son Instruction pastorale, est mis en absoluest ce- poudre. Il s'agit de sortir de l'embarras du sacrifice absolu et de l'acquiescement simple à sa juste condamnation; l'auteur suppose pour cela qu'il y a un sacrifice conditionnel, et qu'il y a aussi un sacrifice absolu. Car, dit-il, dans l'état ordinaire les ames éminentes peuvent saire à Dieu (par supposition impossible) un sacrifice conditionnel sur leur béatitude éternelle; c'est le sacrifice qu'il attribue à Moise, à saint Paul, et au gnostique ou parfait contemplatif de saint Clément d'Alexandrie. Mais il ajoute (2), qu'il y a outre cela « le cas unique des plus extrêmes épreuves, où » l'on ne parle plus dans les termes conditionnels, » mais dans une forme absolue : on ne dit plus, » Je voudrois; mais on dit, Je veux ». C'est ce sacrifice absolu qu'on a prétendu attribuer à saint François de Sales et à quelques autres. Sur cette distinction l'on construit ce raisonnement : « Dans » le premier cas où le sacrifice n'étoit que condi-» tionnel, il regardoit réellement ce que les théo-» logiens appellent la béatitude formelle ou créée, » en tant que séparée de l'amour divin ». Passons tout cela, quoique faux, puisque jamais les théo-

<sup>(1)</sup> Max. p. 90. — (2) Inst. past. n. 10.

logiens n'ont seulement songé à séparer la béatitude formelle de l'amour divin : passons néanmoins, encore un coup, et voyons où l'auteur en veut venir. « Mais, ajoute-t-il, dans le second cas. » où les termes ont une forme absolue, le sacrifice » ne tombe plus sur la béatitude même créée ». Sur quoi donc? Voici l'illusion : « Il ne tombe » que sur l'intérêt propre pour l'éternité ». Mais l'intérét propre pour l'éternité, qu'est-ce autre chose en d'autres termes que l'intérêt propre éternel; et encore, en d'autres termes, que le salut qui n'a point de sin? Ainsi ce sacrifice absolu, qui ne tombe plus sur la béatitude créée et éternelle, y retombe sous l'autre titre d'intérêt propre éternel, ou d'intérêt propre pour l'éternité; et le sacrifice absolu qu'on voudroit sauver redevient impie, puisque c'est, malgré qu'on en ait, le sacrifice du salut, que l'auteur lui-même reconnoît pour tel.

C'étoit en effet une étrange illusion que celleci : Que le sacrifice conditionnel et le sacrifice absolu tombent, et ne tombent pas sur deux objets dissérens: d'un côté, ces objets sont dissérens conditionnel par la définition qu'on vient d'entendre : d'autre côté, le sacrifice conditionnel bien certainement objet : contombe sur le salut, et l'auteur l'avoue. « On dit, » ce sont ses paroles (1), Mon Dieu, si vous me rauteur. , » vouliez condamner aux peines éternelles de » l'enfer, je ne vous en aimerois pas moins ». Par ces termes, ce qu'on sacrifie et à quoi l'on se soumet pour l'amour de Dieu, c'est l'enser

XV.

Que le sacrifice absolu et le sacrifice ont et n'ont pas le même tradiction manifeste de

(1) Max. des SS. p. 87.

540 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE même: cela n'est que conditionnel, et l'auteur voit bien que rendre absolu un tel sacrifice, ce seroit absolument introduire le renoncement au salut : à quelque prix que ce soit, il faut détourner une si funeste pensée; mais comment faire? Quand on a voulu expliquer le sacrifice absolu, on en a posé le fondement sur la croyance certaine que le cas impossible devenoit réel (1), et que la perte du salut étoit essective: ainsi les deux sacrifices, le conditionnel et l'absolu ont le même objet; c'est de part et d'autre le salut que l'on sacrisse : voilà ce qu'il faudroit dire, à parler naturellement; on ne le peut, on ne l'ose: il suivroit de là trop clairement, que le salut éternel seroit l'objet du sacrifice absolu comme du conditionnel. Il ne faut donc pas s'étonner si ce qu'on dit est insoutenable et contradictoire.

XVI. sussion inloit attribuer pres termes raison.

Mais ce qu'avance l'auteur sur la juste répro-Que la per- bation et condamnation, n'est pas moins étrange: vincible que dans ce funeste acquiescement à sa condamnal'auteur vou- tion, « l'ame est invinciblement persuadée qu'elle à l'imagina- » est réprouvée de Dieu (2) » : c'est ce que porte · tion, selon le livre en termes formels; la conviction qu'elle lui en pro- en a est invincible (3). L'auteur a senti que de est dans la telles propositions faisoient horreur aux fidèles; il tourne tout court dans l'Instruction pastorale, et ce qui étoit persuasion et conviction invincible, n'est plus qu'imagination : « ces ames, dit-on (4), » ne croient pas, elles s'imaginent seulement être » contraires à Dieu ». Un peu après : « Une

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 90. — (2) Ibid. p. 87. — (3) Ibid. p. 90. — (4) Inst. past. n. 10.

•

» ame troublée s'imagine voir Dieu irrité »; dans la suite : « l'ame dans l'excès de la peine s'ima-» gine être coupable ». Ainsi dans le nouveau dictionnaire, la persuasion et la conviction ne sont plus un effet du raisonnement ni de la réflexion: on ne songe pas que cette persuasion invincible dans les Maximes des Saints (1); est en même temps réfléchie; et il n'y a personne qui n'entende que ce qui est si bien refléchi est plus qu'imaginé: mais si quelqu'un est capable d'en douter, l'Instruction pastorale va lever le doute. « Ce seroit, dit-elle (2), être peu instruit que de » mettre la partie inférieure dans les réflexions, » et la supérieure dans les actes directs, comme » quelques personnes ont cru que je le voulois » faire: la partie inférieure consiste dans l'ima-» gination et dans les sens : or l'imagination est » incapable de résléchir; les réslexions sont donc » de la partie supérieure qui consiste dans l'en-» tendement et dans la volonté ». Cela est précis; qu'on ait fait tort à l'auteur, puisqu'il le veut, en lui faisant croire que la réflexion appartient à la partie inférieure; on ne lui en fait point, de croire que la persuasion et conviction invincible, dont il s'agit, ne soit point un acte de l'imagination, puisqu'évidemment elle est réfléchie (3), et que l'imagination est incapable de réflechir (4). Il arrive donc à l'auteur, comme à ceux qui bâtissent mal; c'est un ouvrage plâtré, et ce qu'ils soutiennent d'un côté tombe de l'au-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 87. — (2) Inst. past. n. 15. — (3) Max. p. 87. — (4) Inst. past. n. 15.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE tre: cette persuasion, cette conviction qu'il avoit tâché d'attribuer à l'imagination, est visiblement dans la raison : elle est « dans la partie supérieure, » qui consiste dans l'entendement et dans la vo-» lonté ». C'est là qu'est le désespoir : or est-il que c'est cela même que l'auteur trouvoit impie; c'est donc lui-même (il le faut bien dire), c'est lui-même qui s'est convaincu d'impiété.

XVII. Le livre de **l'Instruction** d'Oraison mal objecté.

Mais, par le même principe, ce qu'il dit pour justisier le reste de son discours, se dément soisur les Etats même. « Cette impression involontaire de déses-» poir est, dit-il, très-différente du désespoir; » M. de Meaux lui-même l'a reconnu (1) » : je l'avoue; mais il faut tout joindre: quand cette impression consiste dans un acte réfléchi, qu'elle produit une persuasion invincible, et pour dire quelque chose de plus fort, une invincible conviction, c'est un jugement formé et déterminé dans la raison: l'acquiescement simple qui naît de là n'est autre chose qu'un consentement au désespoir, et l'on ne dira pas que M. de Meaux ait rien avancé de semblable.

XVIII. Vaine réponse, et suite de contradictions.

Il ne sert de rien de répondre que ce n'est ici selon l'auteur, qu'une persuasion apparente et une espèce de persuasion (2): un terme équivoque ne résout pas une objection; une contradiction dans les termes la résout encore moins : c'est une preuve, et non pas un soulagement de l'erreur; cette persuasion est de l'espèce qui est invincible.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 90. Instr. past. n. 10. Instr. sur les Etats d'Or. liv. 1x, n. 3. — (2) Max. des SS. p. 88, 90. Instr. past. n. 10.

On verra dans l'un des Ecrits de ce recueil (1) que le comble de l'erreur est dans cette conviction en même temps invincible et apparente: car c'est parlà qu'on s'abîme dans les horreurs de Molinos, qui fait subsister le vice avec la vertu opposée, et qui dit qu'il n'est qu'apparent, tandis qu'il est invincible: ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur qui se convainc lui-même; je ne fais que prêter à la vérité les expressions qu'elle demande; et touché, comme saint Paul, de la crainte d'altérer la sainte parole, « je parle avec sincérité, je » parle comme de la part de Dieu, devant Dieu, » et en Jésus-Christ (2) ».

Les autres illusions de l'auteur tombent par ce même coup: l'acquiescement de l'ame à sa juste condamnation n'est pas, dit-il (3), l'acquiescement où l'on acà la réprobation éternelle. Conférons les termes : « l'ame, a-t-il dit (4), est invinciblement persua-» dée qu'elle est justement réprouvée de Dieu »; c'est à cette persuasion qu'elle conforme son acquiescement : c'est donc à sa juste réprobation qu'elle acquiesce, et la juste condamnation où l'on croit être de la part de Dieu (5) ne peut être autre chose. Poussons encore, et voyons si, en représentant la vérité avec toute l'évidence où elle se montre, nous pourrons lui ramener ceux qui s'en écartent. C'est de son crime que l'ame est invinciblement persuadée et convaincue : la juste condamnation du crime, du côté de Dieu, est celle qui nous condamne à l'enfer : quand donc

(1) Troisième Ecrit, n. 23. — (2) II. Cor. 11. 17. — (3) Instr. past. n. 10. — (4) Max. des SS. p. 87. — (5) Ibid. p. 91.

XIX. La juste condamnation quiesce, n'est autre chose que l'enser.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE on acquiesce à la juste condamnation où l'on croit être du côté de Dieu par son crime, c'est à sa juste damnation, c'est à la perte éternelle de son salut qu'on acquiesce. Ce sentiment est impie, de l'aveu de l'auteur; il fait donc acquiescer l'ame à l'impiété: il veut avec cela qu'elle soit sainte et parfaite; ainsi il fait compatir l'impiété non-seulement avec la grâce, mais encore avec la perfection: Molinos n'a rien dit de plus étrange, et n'a pas ouvert la porte à des conséquences plus affreuses.

XX. Autre démonstration, les de l'Instruction pastorale.

Mais après tout, si ce n'est pas à sa juste condamnation que l'ame acquiesce, à quoi acquiescepar les paro- t-elle? Voici ce qu'on nous répond : « Cette con-» damnation juste n'est que l'opposition de Dieu » au péché, et la colère de Dieu dont tout pé-» cheur doit porter la juste impression (1) »; je le veux : mais c'est de là même qu'il faut conclure qu'on acquiesce à la juste et implacable colère de Dieu contre les pécheurs et contre soi - même, puisqu'on se croit de leur nombre, par une conviction réfléchie autant qu'invincible. Or, qu'estce que la damnation, si ce n'est cette opposition éternelle de la justice divine avec le péché dans une ame justement réprouvée, ou qui se croit telle invinciblement, et avec une réflexion aidée de l'avis de son directeur? C'est donc en vain qu'on tournoie; il en faut venir à reconnoître le consentement à sa perte.

XXI. Job mal allégué.

ζ

Après tant d'erreurs manifestes, on allègue pour les soutenir l'exemple de Job. Il est vrai,

(1) Instr. past. n. 10-

dit-on,

dit-on (1), qu'il portoit « une impression de dé-» sespoir: mais confondre l'impression de désespoir avec le désespoir, ce seroit confondre l'i-» magination avec la volonté, et la tentation avec » le péché ». Je reçois la distinction; mais non pas qu'on donne pour un acte de l'imagination : ce qui étant résléchi ne peut appartenir selon l'auteur qu'à la partie supérieure : je consens que cette impression que Job représente ne soit qu'une tentation; mais de dire en même temps, avec notre auteur, que la persuasion et la conviction, c'est-à-dire le consentement à la tentation soit invincible, et que Job ait pu le penser; c'est faire de ce prophète un blasphémateur, à l'exemple de Molinos, qui, dans sa xxiv. proposition condamnée par la bulle d'Innocent XI, a dit: Job a blasphémé; c'est contredire l'apôtre, qui prononce en termes formels, que Dieu ne permet pas que les fidèles soient tentés par-dessus leurs forces (2): c'est rejeter les conciles, qui ont décidé que Dieu ne commande pas l'impossible; ainsi il n'y a rien de plus opposé que Job, et ces ames prétendues parfaites, qu'on nous représente dans l'impuissance de résister à la tentation du désespoir.

. Mais, dit-on, il est porté expressément, dans cet endroit-là, que ce qu'on sacrifie est l'intérét propre (3): oui, l'intérêt propre éternel; l'intérêt par les terpropre pour l'éternité: ce n'est donc pas cet inté mes de l'aurét propre qui ne peut avoir lieu que dans cette-

XXII. **Objection** et réponse

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 10. — (2) I. Cor., x. 13. — (3) Max. des SS. p. 73, 90.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 546 vie : ce n'est point cet intérêt propre qu'on a défini (1) un amour naturel et délibéré de soi-même; ce n'est, dis-je, pas cet intérêt propre, quoi que puisse dire l'auteur, que l'on sacrifie en termes absolus (2). Car il ne faudroit pas saire tant de façons à sacrifier un acte qui est libre, délibéré, et cependant le dernier obstacle à la persection. C'est donner un mauvais conseil à un directeur que de vouloir lui persuader, comme on fait dans l'Instruction pastorale (3), d'attendre pour inspirer ou permettre un acte si juste une extrême né: cessité: il ne faut point travailler avec l'auteur à rendre cet acte si rare et si précautionné; au contraire on ne peut trop tôt en enseigner la pratique, puisqu'elle n'a rien de suspect ni de dangereux, ni trop tôt y pousser une ame sainte, telle qu'est celle qu'on suppose dans ces épreuves.

XXIII.

Que toutes
les excuses
de l'auteur se
contredisent
elles-mêmes.

Mais j'ai dit, nous répond l'auteur, dans le même endroit « d'où l'on tire cette objection; que le » directeur ne doit jamais ni permettre ni con» seiller de croire positivement par une persua» sion libre et volontaire, qu'elle est réprouvée, » et qu'elle ne doit plus désirer les promesses par » un désir désintéressé (4) »; et cette doctrine se confirme dans l'article faux. Il y a du vrai et du faux dans cette réponse. Il est vrai que l'auteur a dit, qu'on ne doit « ni permettre ni conseiller » de croire positivement par une persuasion libre » et volontaire, qu'on est réprouvé (5) »; mais il n'a pas dit de même, qu'on ne doit ni permettre

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3. -- (1) Ibid. n. 10. -- (3) Ibid. -- (4) Max. des SS. p. 92. -- (5) Instr. past. n. 10.

ni conseiller « de le croire positivement par une » persuasion invincible et involontaire ». Si l'on dit qu'une permission de cette nature ne tombe pas sous le conseil, il est vrai en soi; mais quand cette invincible persuasion est réfléchie : quand dès-là, par les propres termes de l'Instruction pastorale, c'est une conviction et un jugement de la raison : quand on permet d'agir, de sacrifier, d'acquiescer en conformité et sur ce seul fondement; n'est-ce pas là approuver cette invincible conviction jusque dans la partie supérieure, qu'on livre par ce moyen clairement au désespoir?

Si l'auteur pense qu'on puisse accorder toutes les parties de sa doctrine, il est visible qu'il se trompe: et s'il ne peut accorder deux choses qu'il a prononcées toutes deux si clairement, qu'il cesse d'exiger de nous, comme il fait dans son Instruc- serois contretion pastorale (1), le soin de le concilier parfai- dit : quand tement avec lui-même, puisqu'on voit que l'entreprise en est impossible, et ne peut être tentée tredit en efque vainement.

Une chose du moins est bien assurée, c'est qu'encore qu'il désavoue les conséquences affreuses de cette doctrine, elles ne laissent pas d'étre démontrées dans notre écrit intitulé Summa doctrinæ (2) et dans le troisième Ecrit de ce recueil (3), où je renvoie le lecteur; et s'il n'en demeure pas convaincu, je consens qu'il n'ajoute plus aucune foi à ma parole.

XXIV. Que se n'est point une excuse, de se défendre en disant: Jeme il est clair qu'on se con-· fet.

<sup>(2)</sup> Instr. past. n. 10. — (2) Summa doct. n. 3, etc. — (3) Trois. Ecrit, n. 23.

## PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

XXV. Dernier resion des expériences: il par la règle de la foi.

Mais il n'est que trop véritable que tout ce sysfuge de l'au- tême se dément lui-même par cent endroits, et teur : l'illu- qu'il ne reste de solution à l'auteur que celle-ci, où il met enfin son dernier recours. « Il n'est en fant juger v pas question de dire que ces choses sont déli-» cates, subtiles et difficiles à démêler; le fait est » qu'elles sont, et qu'il faut les révérer sans les » bien comprendre, puisque les saints attestent » qu'ils les ont éprouvées (1) ». C'est là prendre pour dernier refuge la source des illusions; et si, après avoir attribué aux ames saintes des actes, des sentimens, des sacrifices et des acquiescemens directement opposés aux principes de la foi, on croit, quand on n'en peut plus, se sauver en disant toujours qu'on n'est pas entendu, et qu'enfin on en appelle aux expériences; ces expériences sont fausses, elles sont contraires à la règle de la foi; il n'est pas vrai que les saints attestent qu'ils les ont senties, et le troisième Ecrit de ce recueil démontre (2) que cela n'est pas ni ne peut être.

> Il est vrai qu'en citant Gerson, et sans qu'il fût question de ces prétendues expériences, l'auteur leur prépare un soutien en disant, que ce pieux docteur « a défendu la vie mystique, jus-» qu'à assurer que ceux qui n'en ont pas l'ex-» périence, n'en peuvent non plus juger qu'un » aveugle des couleurs (3) ». Il devoit du moins excepter les pasteurs dont il avoit dit dans son livre (4), « qu'ils ont une grâce spéciale pour con-

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 10. — (2) Trois. Ecrit. Quest. import. n. 4, etc. Ci-dessus, p. 451 et suiv. — (3) Inst. past. n. 20, p. 69. — (4) Max. des SS. Art. 43, p. 259.

» duire sans exception toutes les brebis du trou-» peau ». S'ils sont véritablement par leur charge et leur mission, indépendamment des expériences particulières, les dépositaires de la saine doctrine (1), il ne falloit point avancer, que sans l'expérience de la vie mystique on est un aveugle qui veut juger des couleurs: ni, en alléguant Gerson, taire les endroits où ce pieux docteur combat l'erreur de ceux qui, pour se soustraire au jugement de l'Ecole, renvoient tout le jugement à l'expérience: nous avions marqué un assez grand nombre de ces endroits dans notre préface du livre de l'Oraison (2), et nous pourrions y en ajouter beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, et en avouant, comme incontestable, que l'expérience donne des secours qu'on ne peut guère tirer d'ailleurs dans la conduite, il demeurera pour certain, que le discernement du point de foi est dans les docteurs indépendamment des expériences, puisqu'elles peuvent n'être autre chose que des illusions. Ainsi les nouveaux mystiques ne doivent pas espérer qu'on révère tout ce qu'ils nous vantent, jusqu'à leurs désespoirs, puisqu'ils seront toujours, malgré qu'ils en aient, jugés par ceux qui écoutent l'Ecriture et la tradition, sans qu'on puisse décliner leur jugement, sous prétexte qu'ils n'auroient point par eux-mêmes, ou qu'ils ne vanteroient pas certaines expériences qu'on fait trop. valoir.

Il est vrai encore ce que dit l'auteur (3), que

XXVI. Que l'au-

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 105. — (2) Instr. sur les Etats d'Or. Préf. n. 3, 4 et 5. — (3) Instr. past. n. 10.

**5**50 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

en vain à M. de Meaux la mère Marie de l'Incarnation.

teur oppose « M. l'Evêque de Meaux assure (1), que la Mère Marie de l'Incarnation, dans une vive impresl'exemple de » sion de l'inexorable justice de Dieu, se condam-» noit à une éternité de peines, et s'y officit elle-» même, au que la justice de Dieu fût satisfaite ». En rapportant ce passage, il ne falloit pas oublier que j'ai mis cet acte parmi les suppositions impossibles, qui se rédnisent enfin à une simple velléité, et jamais à une valonté absolue. C'est ce que j'ai si souvent expliqué, qu'on ponvoit m'épargner la peine de le répéter, et surtout il ne falloit pas se servir de cet exemple pour me faire admettre avec l'auteur le sacrifice absolu, et le simple acquiescement à sa juste réprobation et condamnation, dont je n'ai jamais parlé qu'avec horreur.

XXVII. Erreur sur les volontés inconnues: contradictions de l'auteur.

... Après cela, sans examiner davantage si l'auteur est bien d'accord avec lui-même dans ses articles vrais ou faux, il ne peut plus excuser « ses désirs » généraux sur toutes les volontés de Dieu que » nous ne connoissons pas (2) ». Il se trompe s'il croit se sauver en disant, « que la volonté de per-» mission n'est jamais notre règle (3) ». Car le déeret de la damnation des particuliers, qui est positif après la prévision de l'impénitence finale, n'en sera pas moins compris parmi les volontés inconnues, pour lesquelles on nous inspire des désirs. Et sans examiner davantage toutes les excuses qu'apporte l'auteur à une proposition si strange et si inouie, il sussit qu'elles soient dé-

<sup>· (1)</sup> Instr. sur les Etats d'Or. liv. 12, n. 3. - (2) Max. des SS. p. 61. — (3) Instr. past. n. 3. Max. des SS. p. 151.

truites par les essets, puisqu'on voit les ames parfaites acquiescer essectivement à leur damnation et sacrifier leur salut : ce qui ne peut avoir d'autre sondement qu'une sausse consormité à la volonté de Dieu, et un zèle aussi saux pour sa justice.

Sans doute, quoi qu'on puisse dire, et de quelque côté qu'on sé tourne, qui sacrisse, sacrisse volontairement (1); qui acquiesce, veut acquiéscer; qui consent à la juste condamnation d'un criminel qui se croit invinciblement avec réslexion, très-justement réprouvé pour son péché, ne peut consentir à rien moins qu'à sa perte; et quelque plainte qu'on fasse qu'on ne peut pas se contredire si follement dans un même article (2); la chose est claire, et consirme cette inébranlable vérité, que l'erreur aussi bien que « l'iniquité se s dément toujours elle-même: mientita est infs quitas sibi (3) ».

C'est une proposition également insoutenable XX de dirè, avec l'auteur, « que le désir de la vie du d » éternelle est bon, mais qu'il ne faut désirer que salut. » la volonté de Dien (4) », ou, comme il l'a tourné silleurs, « que le désir du salut est bon, mais qu'if » est encore plus parfait de ne rien désirer (5) » : de même que si l'on disoit : Il est bon de diré : Que votre règne arrive; mais, après tout, il s'en faut temr à demander que la volonté de Dieu soit faite. De telles propositions induisent l'exclusion

XXVIII. Exclusion du désir du

<sup>(1)</sup> Ps. 2-11. 8. — (2) Instr. past. n. 10. — 3) Ps. xxv1. 12. — (4) Max. des SS. p. 55. — (8) Ibid. 226. Inst. past. pag. sans chif. après 80.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 552 du désir du salut comme nécessaire, ou du moins comme meilleure aux parfaits (1): ce que l'auteur rejette maintenant lui-même comme impie.

XXIX. Si les propositions exsalut sont de S. François de Sales.

Nous n'avons pas besoin d'examiner si ces deux propositions deviennent incensurables, pour ainsi clusives du parler, par l'autorité de saint François de Sales, ni s'il est permis de condamner des propositions. des saints canonisés, du moins dans le mauvais sens qu'y donneroit un auteur : puisque de ces deux propositions, la dernière bien constamment n'est pas de ce saint, et que la première, quoiqu'on la cite de l'édition de Lyon, n'en est non plus,

XXX. Discussion nécessaire sur les Entretiens de ce saint, et sur les éditions différentes de ce livre.

Il faut une fois vider, à cette occasion, la question que nous avons avec l'auteur sur le sujet de saint François de Sales qu'il cite sans cesse, croyant se mettre à couvert de toute censure. Voici donc ce qu'il dit sur ce sujet .: « Ce dernier passage » semblable à beaucoup d'autres, et celui qui-» regarde le mérite, ne sont point dans l'édition » de Paris, mais ils sont dans celle de Lyon (2) ». On lui nie en premier lieu qu'il y ait beaucoup de passages semblables, puisqu'il n'en produit. aucun ni dans son livre ni dans son Instruction pastorale, et que j'en ai produit une infinité de contraires dans l'Instruction sur les états d'Orais son (3); et quant aux éditions des Entretiens, je ferai ces observations : la première, sur celle de 'Paris, qu'il n'y en a pas pour une seule, mais un très-grand nombre, et que ce passage ne se trouve

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. 8. - (2) Instr. past. ubi sup. - (3) Liu. VIII et ix.

en aucune: la seconde observation est, qu'outre les éditions de Paris ou de Lyon, tant des Entretiens seulement que des autres éditions où ils sont compris, il ne falloit pas oublier celle de Toulouse, faite sous les yeux et par les ordres du grand archevêque Charles de Montchal, sur laquelle aussi les autres éditions qui comprennent un recueil des œuvres du saint se sont moulées, et où ce passage n'est non plus. Ma troisième observation regarde les éditions des Entretiens faites à Lyon : j'en connois trois de Vincent de Cœursillis, celle de 1629, celle de 1631, et celle de 2632, qui toutes trois sont semblables; et la dernière a servi de modèle à celle de Toulouse. J'air donc examiné dans celles-là le passage que l'auteur allègue comme étant d'une édition de Lyon; mais ni le nombre de l'Entretien, ni celui des pages marquées à la marge, ni les paroles, ni le sens n'y conviennent : toutes ces éditions n'ont rien d'approchant, non plus que sept ou huit autres que j'ai vues. C'est donc à l'auteur à nous produire, s'il veut, son édition de Lyon des Entretiens semblables aux nôtres, et comme les nôtres donnés sous l'aveu des filles de sainte Marie d'Anessi, où son passage se trouve. Car il faut encore ici remarquer deux choses: l'une, que par la préface de ces saintes religieuses sur ces Entretiens, il est constant qu'ils ont seulement été reou eillis de la bouche de leur saint instituteur, sans qu'ils aient jamais passé sous ses yeux : et secondement qu'il y a eu une impression d'Entretiens sous le nom du saint évêque, si peu dignes de lui, qu'on

554 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE a été obligé de les rejeter; ce qui aussi a porté ces religieuses à donner à leur édition le titre de Vrais Entretiens du saint évêque de Genève, pour montrer que les autres n'étoient pas de lui, ni avonés de ses filles : d'où aussi il estarrivé qu'on les a méprisés au point de ne les insdrer jamais dans le recueil de ses Ϙvres.

Nous avons donc raison de tenir pour nul tout ce qu'on pourra nous produire sans l'aven de ces saintes filles; et les propositions dont 1 s'agit ne se trouvant pas dans leur recueil, elles sont soumises à la censure, même selon les maximes que l'on voudroit introdwire sur l'autorité des saints canonisés, de quoi nous traiterons plus bas.

J'ai voulu entrer exprès dans cette petite critique, pour deux raisons: l'une, comme j'ai dit, qu'il est important de comostre à l'œil le peu d'assurance qu'il y a aux citations de notre auteur, sertout à celles de saint. François de Sales, dont il fait son fort: et la seconde, pour empêcher qu'on ne donnât de l'autorité à des propositions où l'exclusion de tout désir du salat étoit si formelle, et d'autant plus dangereuse qu'elle paroisseit sous le nom d'un saint qui n'y a aucune part.

XXXI.

propositions faussement attribuées à S. François de Sales sont

Que si maintenant nous regardons en eux-Que ces mêmes ces deux passages de notre auteur, contraires au désir du salut (1); c'est en vain qu'il y a voulu attacher son prétendu amour naturel, dont il ne fait nulle mention dans ces endroits de

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 55. 225. Instr. past. ubi sup.

insoutenables en ellesmêmes.

son livre. Il est juste d'entendre les propositions générales sans restriction, quand elles n'en contiennent point, on que la suite ne leur en donne aucune : d'ailleurs, quand on dit que le désir de la vie éternelle est bon, ce désir qui est bon n'est autre manisestement que le désir surnaturel: quand donc on ajoute après: mais il ne faut désirer que la volonté de Dieu; c'est ce désir surnaturel qu'on veut exclure: et comme l'on a déjà dit, on veut exclure l'adveniat regnum tuum, comme une demande des imparfaits, en ne laissant aux prétendus parfaits que le fiat valuntas. J'en dis autant de l'autre passage : « le désir du » salut est bon, mais il vaut mieux ne désirer » que la volonté de Dieu (1) ». Ce n'est point par ce prétendu amour naturel qu'on ne désire que la volonté de Dieu: ce n'est donc point par ce même amour qu'est conçu le premier désir, qui est celui du salut; et visiblement l'amour prétendu naturel n'est ici qu'une illusion.

On trouve la même faute dans un passage du même saint cité par l'auteur pour exclure toute prétention (2), c'est-à-dire toute espérance dans le saint amour, et faire qu'il se soutienne de luimême. Nous avons traité ce passage dans le troisième Ecrit de ce recueil (3), et ainsi je n'en dirai rien; mais je conclurai seulement que l'auteur dans son premier livre tendoit à exclure le désir du salut, qu'il trouve impie dans le second.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 225. — (2) Ibid. art. 21, p. 107. — (3) Trois. Ecrit, n. j.

## SECTION IV.

Où l'on détruit le dénouement de l'auteur par les principes qu'il pose.

XXXII. Explication desprincipes l'intérêt propre.

Tel est l'état des deux systèmes rapportés l'un avec l'autre; et il est très-clairement démontré del'Ecolesur par les propres termes des deux livres, que celui de l'Instruction pastorale ne laisse aucune excuse à celui des Maximes des Saints: mais pour entendre plus à fond ces deux plans divers, et pourquoi l'on est maintenant contraint d'abandonner le premier qui étoit tiré des principes de l'Ecole, mais outrés et mal entendus; il faut écouter saint Anselme de qui l'Ecole les a pris.

XXXIII. Distinction de S. Anselme, soutenue de saint Bernard, et suivie de Scot et de son école, entre la justice et l'intéprise la béa-

titude.

Il dit donc que nous ne pouvons vouloir autre chose que ce « qui est juste ou ce qui est utile, et » que le diable même lorsqu'il est tombé n'a pu » vouloir que la justice ou ses propres intérêts: » nihil velle potuit nisi justitiam aut commodum: » parmi lesquels il faut mettre la béatitude: ex » commodis constat beatitudo (1) »: ce qu'il exrét sous le-plique plus nettement dans le livret de la Voquel est com- lonté, où il détermine que nous « ne pouvons » vouloir autre chose que la justice ou nos inté-» rêts, et qu'on veut tout ou pour l'un ou pour » l'autre (2) » : et encore plus à fond dans le livre de la Concorde et du libre Arbitre (3), dont le précis est, « que l'intention de Dieu étoit de faire

<sup>(1)</sup> De cas. diab. cap. 4.—(2) De vol. p. 116.—(3) De Conc. etc. cap. 13.

» la créature raisonnable pour être juste et heu» reuse : mais qu'il lui avoit donné la béatitude
» pour l'intérêt de l'homme même; au lieu qu'il
» lui avoit donné la justice pour le propre hon» neur de Dieu : Beatitudinem ad commodum
» ejus; justitiam verò ad honorem suum ». Ce
qui lui fait définir la béatitude, « l'affluence on
» la plénitude des intérêts ou des avantages con» venables : Sufficientiam competentium commo» dorum ».

Cette distinction de saint Anselme est soutenue de l'autorité de saint Bernard dans le livre de l'Amour de Dieu, où il réduit les raisons de l'aimer pour l'amour de lui-même, à ces deux chefs (1): « qu'il n'y a rien qu'on puisse aimer » avec plus de justice, ni avec plus de fruit et » d'utilité: Sive quia nil justius, sive quia nil » fructuosius diligi potest »; où l'on aperçoit d'abord la justice et l'utilité de saint Anselme; et saint Bernard s'y attache encore plus clairement, lorsqu'il se propose d'expliquer par quel mérite du côté de Dieu, et par quel intérêt du nôtre on le doit aimer: quo merito suo: quo nostro commodo.

Il emploie les premiers chapitres à établir les raisons d'aimer du côté de Dieu; et venant à celles de notre intérêt: quo commodo nostro, il parle de la récompense qu'il réserve à ses élus (2): ce qui revient manifestement aux idées de saint Anselme.

Jusqu'ici il est clair que par l'intérêt on en-

<sup>(1)</sup> De dil. Deo. cap. 1, n. 1. - (2) Ibid. cap. 7, n. 17.

558 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE tend un intérêt surnaturel, et qu'on n'a pas seulement songé à une autre idée.

Scot, avec toute son école, rapporte à ce même sens les paroles de saint Anselme, et après avoir observé dans les passages de ce Père, qu'on vient d'alléguer, « l'affection que nous avons pour la » justice, et celle que nous avons pour l'intérêt », il établit la différence de la charité et de l'espérance, « en ce que l'une nous perfectionne selon » l'affection de la justice qui est la plus noble, et » l'autre (qui est l'espérance) nous perfectionne » selon l'affection que nous avons pour l'intére rêt (1) ».

Il présuppose partout la même distinction, et dans son livre sur les Sentences, où il établit la différence des trois vertus théologales, il dit que la charité « diffère de l'espérance, parce que son » acte n'est pas de désirer le bien de celui qui » aime, en tant que c'est son intérêt, commodum; » mais de tendre à l'objet en lui-même, quand » par impossible on en retrancheroit tout ce qu'il » y a d'intérêt pour celui qui aime: Etiansi per » impossibile circumscriberetur ab eo commodi- » tas ejus ad amantem (2) ».

Il enseigne la même doctrine dans le livre intitulé, Reportata Parisiensia (3); où sur le même fondement de saint Anselme, « il pose la nature » de l'espérance en ce qu'elle désire l'intérêt de » celui qui espère » : tout au contraire de la cha-

<sup>(1)</sup> In 1, q. 3, n. 17. — (2) In 3. dist. 27, q. unic. p. 643. — (3) Lib. 3, dist. 23. q. un. 66.

rité qui regarde l'objet en soi; et cette distinction. tirée de saint Anselme, est le sondement de toute la doctripe de Scot et de son école sur l'espérance et la charité. On voit donc que dès l'origine de la distinction entre les raisons de justice et les raisons d'intérêt, on n'a jamais entendu sous ce dernier mot que cet intérêt surnaturel proposé à l'espérance chrétienne.

Cette doctrine de Scot a passé depuis presque à toute l'Ecole; et sans encore en examiner les raisons, il suffit ici de poser comme un fait constant, que c'est aujourd'hui sans difficulté la plus commun de commune; de sorte qu'il ne reste plus qu'à la bien comprendre. Je n'alléguerai ici que Suarez, en qui seul on entendra, comme on sait, la plus grande partie des modernes. Il enseigne dans le traité de l'Espérance (1): « Cet amour (celui de » l'espérance) n'est point l'amour de charité: » non est charitatis : parce que la charité ne tend » pas à son propre intérêt : non tendit in proprium » commadum : et que l'amour d'espérance est l'a-» mour de son propre intérêt : ille quien est amor » proprii commodi ». Un peu après (2) : « L'objet » de l'espérance est le souverain bien, comme » étant aimable d'un amour de concupiscence, et » comme pour l'intérêt de celui qui aime : quasi » in commodum amantis ». Dans la suite (3) : « L'amour que la charité a pour elle-même re » regarde pas prochainement le propre bien de la » nature: bonum proprium natura: mais le bien

XXXIV. .Sentiment conforme de Suarez, et du l'Ecole.

<sup>(1)</sup> Tract. 2. de spe. disp. 1. speculat. sect. 3, n. 2, etc. — (1) Ibid. num. 4. — (3) Ibid. num. 9.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » ou l'honneur divin, ou la divine excellence : » mais cet amour (celui d'espérance) regarde pro-» prement: propriè attendit: à la raison de pro-» pre intérêt : rationem proprii commodi ». Il est clair, par tous ces passages, que l'intérêt propre ne veut rien dire de naturel, mais qu'il est mis expressément pour établir l'objet surnaturel de l'espérance chrétienne. S'il ne falloit que cinquante passages de cette nature, ou de cet auteur, ou des autres modernes, on les produiroit sans peine: je marquerai encore Sylvius, parce que l'auteur paroît s'y fier beaucoup.

XXXV. Sentiment de Sylvius par l'auteur.

Pour justifier l'espérance contre les Luthériens, qui soutenoient que c'étoit mal fait d'agir pour la souvent cité récompense, il établit ces propositions (1): « Il » n'est pas permis d'avoir pour la fin dernière de » son amour, la récompense de la vie éternelle, » parce que la vie éternelle et la propre vision de » Dieu n'est pas Dieu même, et nous devons ai-» mer Dieu pour lui, quand même il ne nous en » reviendroit aucun intérêt : dato quod nobis ni-» hil commodi proveniret » : où visiblement l'intérêt, commodum, n'est pas un objet naturel, mais l'objet surnaturel de l'espérance.

Pour définir l'amour mercenaire ou intéressé il décide (2), « ou bien, avec saint Thomas, que c'est » celui qui a pour motif les biens temporels, ou » qu'improprement c'est celui qui regarde tel-» lement la récompense, qu'il ne laisse pas d'ai-» mer Dieu pour lui-même quand la récompense » ne lui seroit pas proposée ».

<sup>(1) 2. 2.</sup> q. 27, art. 3, p. 170. — (2) Ibid.

XXXVI.

Sentiment

Il allègue saint Bonaventure, dont voici le sentiment. Ce séraphique docteur demande si la charité peut être mercenaire (1): et il conclut venure rapavec distinction, que si par le mot de mercenaire, porté par le mercimonia, on entend la récompense créée, la vius. charité n'est pas mercenaire; mais que « si l'on » entend la récompense incréée, qui est Dieu » même, selon cette parole dite à Abraham : Je » suis ta très-grande récompense : il n'y a nul » inconvénient à dire, que la charité est merce-» naire ». Telle est la résolution de saint Bonaventure par rapport à la question que nous traitons, et le reste, qu'il ne faut point embrouiller avec cette difficulté, n'y appartient pas.

Selon cette décision de saint Bonaventure, Sylvius conclut avec saint Paul, « que la charité ne » cherche point son intérêt : non, dit-il (2), qu'elle » ne cherche point la récompense, mais parce » qu'elle n'est point attachée à ses propres inté-par l'autorité » rêts: quòd non studeat privatis commodis: en né- expresse de » gligeant ou estimant moins le bien commun qui » est Dieu : neglecto vel postposito bono com-» muni »: de sorte que l'affection où l'on cherche son intérêt propre en le rapportant à Dieu n'a rien que de juste, et qu'elle est aussi manifestement sumaturelle.

Telle est la doctrine commune de l'Ecole, et si l'on en veut enfin savoir la raison, c'est, en peu de mots, que la charité, qui est la plus parfaite des vertus, ayant dès-là pour objet le bien le : principe

XXXVII. Conclusion de Sylvius: la charité toujours désintéressée S. Paul.

XXXVIII. Raison de cette doctrine de l'Eco-

<sup>(2)</sup> Dist. 27. art. 2. q. 2. — (2) Ibid. ad 3.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

tion entre toutes les exdocteurs sa-Crés.

de concilia- le plus excellent; et Dieu en lui-même étant sans doute plus excellent que Dieu en nous, puisqu'en pressions des lui-même il est infini et ne peut nous être communiqué que d'une manière finie: il s'ensuit que la charité doit avoir pour objet essentiel Dieu en tant qu'il est bon en soi, et non Dieu en tant qu'il nous rend heureux.

De quelle sorte maintenant l'idée de Dieu comme bienfaisant et béatissant revient à celle de Dieu comme bon en soi et sait une de ses excellences, ce n'est pas notre question présente. Nous l'avons suffisamment expliqué ailleurs (1): et c'est assez en ce lieu que nous voyions la raison qui détermine l'Ecole à faire de Dieu parfait en soi sans rapport à notre intérêt, l'objet essentiel de la charité. Nous avons aussi marqué le principe pour concilier toutes les expressions des docteurs sacrés (2), et ce n'est pas de quoi il s'agit.

XXXIX. Idées de l'Ecole con-Paul.

Si de là l'Ecole conclut que l'espérance regarde notre intérêt propre, et que cet intérêt propre formes à S. est surnaturel comme étant l'objet d'une vertu théologale, elle ne fait que suivre saint Paul, qui dit que la mort lui est un gain (3), parce qu'elle lui donne Jésus-Christ qu'il a tant envie de gagner: ut Christum lucrifaciam (4): et que la piété est utile à tout, à cause qu'elle a des promesses de la vie présente et de la future (5): d'où le même apôtre insère après, que la piété est un grand gain (6). Au reste, je ne prétends point

<sup>(1)</sup> Vid. Summa doct. n. 8. et deux. Ecrit, n. 5, et suiv. -(2) Instr. sur les Etats d'Or. liv. x, n. 29, 30. — (3) Philip. 1. 21. - (4) Ibid. 111. 8. - (5) I. Tim. 17. 8. - (6) Ibid.  $\forall 1. 8.$ 

que ces idées soient contraires à celles de quelques Pères, qui donnent ordinairement à la béatitude éternelle une dénomination plus excellente que celle d'intérêt. Tout cela se conciliera parfaitement quand nous traiterons à fond la question, et il suffit ici de montrer, selon les idées de l'Ecole, que le mot de gain, ou de prosit, ou d'intérêt, ou d'utilité ne désigne rien de naturel, mais désigne le propre objet de l'espérance chrétienne, et qu'on peut regarder son intérêt propre par le motif surnaturel de l'espérance, sans affoiblir la charité, pourvu qu'on rapporte enfin ce cher intérêt à la gloire de Dieu, comme sont universellement non-seulement les parfaits, mais encore tous les justes.

Il n'y a nul doute que saint François de Sales n'ait suivi ces idées de l'Ecole, lorsqu'il a traité conforme de expressément cette matière dans le livre de l'A-saint Franmour de Dieu, et qu'il désinit l'amour d'espé- çois de Sales. rance, un amour « qui va à Dieu, et aussi qui » retourne à nous : qui a son regard à la divine » bonté, mais qui a l'égard à notre utilité (1) »: où il est clair qu'il ne parle pas des vues naturelles; mais de celles de l'espérance chrétienne. Sur ce fondement, et au même sens il ajoute, « Il tend certes à notre perfection, mais il préw tend à notre satisfaction: et partant, conclut-il, » cet amour est vraiment amour, mais amour de » convoitise et intéressé » : et un peu après : « C'est un amour de convoitise, mais d'une con-» voitise sainte et bien ordonnée : notre intérêt,

(1) Am. de Dieu, liv. 11, ch. 17.

XL

564 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE w ajoute-t-il, y tient quelque lieu, mais Dieu » y tient le rang principal »: tout au contraire de la charité, « laquelle, dit-il (1), est une ami-» tié, et non pas un amour intéressé » : c'est donc ainsi que prenant toutes les idées de l'Ecole, il reconnoît, avec les docteurs que nous avons vus, un intérêt divin et surnaturel dans l'objet essentiel de l'espérance, lequel ne se trouve point dans celui de la charité.

XLI. Que l'auteur a suivi l'Ecole dans les Maximes des Saints.

Notre auteur, qui fait profession de suivre saint François de Sales, avoit pris naturellement ces idées de après lui ces communes idées de l'École dans les Maximes des Saints. Tout le monde a entendu de cette sorte son Exposition des divers amours, et ses trois premiers articles qui sont le fondement de son livre, et dont les idées règnent partout. Certainement quand il a dit que « les motifs de » l'intérêt propre sont répandus dans tous les li-» vres de l'Ecriture sainte (2) »; il ne peut pas avoir entendu que Dieu y recommandât un autre intérêt que celui du salut éternel. Car pour cet amour naturel, qui fait maintenant tout le dénouement du nouveau système, il n'a pas seulement tenté de le prouver par l'Ecriture, et il n'oseroit dire qu'il y en ait un seul mot dans les saints livres. Il ne se trouve non plus dans aucune des prières de l'Eglise, où l'auteur reconnoît partout l'intérêt propre. L'intérêt propre que l'on y recherche n'est autre partout que le salut, et l'esset des promesses de l'Evangile. Je ne

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 11, ch. 22. — (2) Max. des SS. art. 3, p. 33.

parle pas ici de la tradition, où l'auteur prétend trouver son amour naturel: car nous ferons voir bientôt, que, parmi tant de passages qu'il eite, il ne l'a jamais trouvé en aucun, et ne l'insère que par des conséquences mal tirées. Quoi qu'il en soit, il est bien constant que ce n'est point l'amour naturel, mais l'amour surnaturel des récompenses que l'Ecriture inculque dans tous ses livres, et l'Eglise dans tous ses vœux, aux enfans de la promesse.

Qu'on prenne la peine de suivre l'auteur dés le commencement de son livre jusqu'à la fin, on verra partout le même sens. Qu'est-ce qu'il faut l'auteur. rapporter à Dieu, selon les Maximes des Saints (1)? est-ce assez de lui rapporter l'amour naturel qu'on a pour soi-même? non sans doute. Ce qu'il lui faut rapporter par la charité, c'est le désir surnaturel de son salut et de son bonheur éternel: ainsi le propre bonheur dans l'éternité, et le propre intérêt, c'est la même chose. Tout cadre avec cette idée; c'est en ce sens que « l'intérêt » propre est le motif principal et dominant de » l'amour qu'on nomme d'espérance (2) s. Il s'agit de l'espérance chrétienne, où l'on ne mettroit pas un amour naturel comme dominant. Il cesse de dominer lorsqu'on « ne cherche son bonheur » propre que comme un moyen subordonné à » la gloire du Créateur (3) » : ainsi l'intérêt propre et le bonheur propre sont toujours termes synonymes: et l'espérance chrétienne cherche son propre bonheur par le motif qui lui fait cher-

(1) Max. des SS. p. 18. — (2) Ibid. p. 4, 5, 6. — (3) Ibid. p. 8.

principes de

XLII.

Suite des

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 566 cher son propre intérêt. C'est ce qui produit à la fin l'intérêt propre éternel (1), ou, ce qui est la même chose, l'intérêt propre pour l'éternité(2), dont nous avons tant parlé. Il n'y a rien là de nouveau : ce sont les idées de l'Ecole : ce sont celles des mystiques, si l'on compte saint François de Sales comme un des plus excellens : il étoit scolastique aussi et attaché à l'Ecole, où l'on a vu l'utilité propre, proprium commodum, comme l'objet de l'amour chrétien et surnaturel de l'espérance, et il n'y a point d'autre mot pour expliquer en latin, ce qu'on appelle en français le prop: e intérêt.

XLIII. Comment on a été forcé d'abandonner, dans l'Instruction pastorale, Maximes des Saints.

Que si l'on demande après cela d'où vient que l'auteur, qui avoit pris naturellement ces idées, les rejette maintenant avec tant de force : c'est qu'il en avoit abusé; c'est qu'il les avoit outrées. L'Ecole avoit dit que dans l'amour d'espérance ces idées des on cherchoit son intérêt propre, mais elle n'avoit pas dit qu'on en dût exclure le motif, quand on seroit arrivé au pur et parfait amour (3). Le premier est une doctrine innocente et suivie de toute l'Ecole : le second est une doctrine manifestement erronée, où l'on exclut de l'état de perfection l'espérance avec son motif. Ainsi quand on avoit dit (4), qu'il « falloit laisser les ames dans l'exer-» cice qui est encore mélangé du motif d'inté-» rêt propre, tout autant de temps que l'attrait » de la grâce les y laisse » : le mal n'étoit pas d'appeler un intérêt propre, le salut que toute

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 73. — (2) Ibid. p. 90. — (3) Ibid p. 15, 40, etc. — (4) Ibid. p. 33.

l'Ecriture et les prières de l'Eglise nous recommandent, puisque c'est parler le langage commun de l'Ecole : l'erreur est de dire que ce motif ne soit donné aux fidèles que pour un temps, et que l'attrait de la grâce n'y laisse plus les parfaits (1); car c'est ce qui fait cesser l'espérance avec son motif, contre cette parole expresse de l'apôtre: « Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la » charité: tria hæc (2) ». Cette erreur règne dans tous les passages où le motif de la crainte est banni de l'état du pur amour avec célui de l'espérance, c'est-à-dire par tout le livre. Ainsi l'on ne peut plus dire avec l'Ecole, que le motif d'intérêt propre soit surnaturel (3), parce qu'alors partout où l'on ôteroit l'intérêt propue, il entraîneroit avec soi la ruine du bien surnaturel avec celle de l'espérance : on s'est vu contraint par ce moyen à abandonner l'Ecole dont on vouloit naturellement s'appuyer : il a fallu forcer le langage pour n'avoir pas'tort : et voilà sans déguisement ce qui a produit les deux systêmes opposés : celui du livre, et celui de l'Instruction pastorale.

Le malheur est que, dans ces explications forcées, il y a toujours au premier aspect quelque chose qui ne s'entend pas. C'est qu'en promettant de tout définir, on a seulement oublié les mots tinctions du sur lesquels on convient que tout rouloit. On s'en est pris à notre langue (4). Mais le terme d'in- l'intérêt protérêt y étant déterminé par le sujet, et devenant preou bas ou relevé ou indissérent par ce rapport, il

XLIV. Equivoques inévitables et vaines disfrançais et da latin sur

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 33, 36. — (2) I. Cor. xIII. 13. — (3) Max. des SS. p. 15, etc. — (4) Instr. past. n. 3.

a fallu recourir à quelque chose de plus mystérieux, et s'appuyer « des meilleurs auteurs de la » vie spirituelle, qui ont écrit en notre langue », chez lesquels le mot « d'intérêt propre signisse un » amour naturel de soi-même (1) ». Mais qui a sixé ce langage? quelque auteur a-t-il désini l'intérêt propre en ce sens? Pour moi je le trouve comme vicieux en plusieurs endroits de saint François de Sales : et surtout dans le traité de l'Amour de Dieu (2). J'y trouve aussi l'intérêt comme vertueux et surnaturel dans la définition de l'espérance et de la charité; mais pour cette signification qui affecte l'intérêt propre à un amour naturel et innocent de nous-mêmes, le mystère m'en est inconnu. En tout cas, quatre ou cinq mystiques qu'on ne lit point ne feroient pas un usage dans la langue: et au fond pourquoi ne pas avertir de ce langage mystique? quelques lignes de plus ne devoient pas être épargnées, puisqu'elles edssent illuminé tout le discours. Je n'ai rien expliqué, dit-on, parce que j'ai supposé que tout le monde m'entendroit; mais cependant on n'a point entendu, et toute l'Eglise en est dans le trouble.

Voilà les minuties où l'on nous réduit dans une matière si importante: mais quoi, faudra-t-il encore faire différence entre le latin et le français? Nous trouvons partout l'intérêt propre en latin comme l'objet vertueux et surnaturel de l'espérance chrétienne; les auteurs latins n'ont point d'autres termes pour expliquer l'intérêt propre,

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20. — (2) Liv. 21, ch. 14. Liv. 11, ch. 17, 22.

que ceux-ci, Proprium commodum, utilitas propria. Faut-il penser autrement en latin qu'en français, ou qu'on explique en français le commodum proprium, autrement que par le propre intérét? Ainsi tout se brouille chez l'auteur : et cependant il faudra croire qu'il a toujours eu en vue l'idée qu'il nous donne, dès qu'il a commencé son livre, sans jamais en avoir dit un seul mot, et en avouant que quelquefois il a pris le sens opposé.

Le même accident est arrivé à ce terme, motif; « je ne l'ai pas employé en cet endroit comme " l'Ecole »; et il en apporte encore pour raison terme motif. l'usage de notre langue : « Quand, dit-il (1), on » n'est excité que par l'amour naturel, on agit » par le motif de l'intérêt propre : quand on » n'est excité que par un amour surnaturel, » on agit par un motif désintéressé ». Voilà un langage bien nouveau; « Ce langage, continue-t-il, m'a paru le plus sensible, et le plus » proportionné aux mystiques qui ne sont point » accontumés à celui de l'Ecole: c'étoit pour eux » que j'écrivois, afin qu'ils apprissent à se précau-» tionner contre l'illusion ». L'auteur aura toujours de bonnes raisons, soit qu'il suive le langage de l'Ecole, soit qu'il l'abandonne: mais en trouvera-t-il de bonnes, pour ne point définir des termes douteux, et qu'on prend en certains endroits d'une saçon, et en d'autres endroits d'une autre? N'étoit-ce pas là le meilleur moyen d'éviter les illusions qu'on craignoit pour les mystiques? où en sommes-nous? n'auroit-on pas plutôt fait

XLV. Mêmeséquivoques sur le

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 4.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE d'avouer sincèrement ce qu'aussi bien tout le monde voit, et de donner gloire à Dieu.

XLVI. Erreur de l'auteur sur établie, détruite, et rétablie par ses principes.

Il sembloit que l'auteur se fût corrigé de l'erreur qui règne partout dans son livre, qu'on se peut la béatitude, tellement désintéresser du motif de la béatitude, « qu'on aimeroit Dieu également, quand on sau-» roit qu'il voudroit rendre malheureux ceux qui » l'aiment (1) » : en sorte que ces motifs demeurent « séparés réellement, encore que les choses ne le » puissent être (2) ». Par-là il se soulevoit contre les lumières naturelles et surnaturelles, qui décident invinciblement que l'homme veut être heureux, et ne peut pas ne le pas vouloir; ce que toute la théologie, et avec elle la philosophie reconnoissent pour la sin dernière. L'auteur sembloit s'être corrigé d'une erreur qui offense la nature, en disant qu'on ne peut pas ne pas s'aimer soi-même, ni « s'aimer sans se désirer le » souverain bien (3); ni jamais disconvenir du » poids invincible d'une tendance continuelle à » sa béatitude (4) », que saint Augustin établit: mais pour montrer qu'il revient toujours à ses premières idées, il avance encore, dans son Instruction pastorale, que « si on ne pouvoit jamais » aimer sans le motif de notre béatitude, les sou-» haits de Moïse et de saint Paul n'auroient aucun » sens réel (5) »; sans vouloir entendre qu'en les prenant même selon l'interprétation de l'auteur, qui, comme on verra bientôt, n'est pas certaine, le sens en est réel, mais expressif d'une simple

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 11. — (2) Ibid. p. 28. — (3) Inst. past. n. 11. -(4) Ibid. n. 20, p. 47. - (5) Ibid. n. 7.

velléité, et d'un impossible qui ne peut ôter réellement la béatitude d'entre nos motifs. Les autres raisons qu'il ajoute, montrent bien qu'on peut quelquesois ne penser pas actuellement à sa béatitude, mais non pas qu'on puisse s'arracher du cœur une chose que la nature, c'est-à-dire Dieu même, y a attachée.

On a repris justement l'auteur d'avoir enseigné que l'amour de pure concupiscence, quoiqu'il soit une impiété et un sacrilége, prépare à la justice (1). Qu'y avoit-il à répondre, sinon qu'on s'étoit trompé, en parlant ainsi, et que cette proposition étoit condamnée par toutes les décisions qui rapportent au Saint-Esprit la préparation à la justice? Mais l'auteur, qui a toujours de bonnes inexcusable raisons, au lieu de s'humilier s'excuse, en ce qu'il a dit « que c'est une préparation qui n'a rien de » positif et de réel, mais qui lève seulement l'ob-» stacle des passions violentes, et nous rend pru-» dens pour connoître où est le véritable bien (2) ». Mais si l'on peut excuser de telles erreurs, on pourra encore excuser ceux qui ont été condamnés pour avoir dit, non-seulement que la crainte que le Saint-Esprit imprime dans le cœur, mais encore celle qui selon l'auteur vient de la nature (3), prépare à la justice. Les chutes les plus affreuses, comme celles du reniement de saint Pierre, y prépareront, parce qu'elles l'ont en quelque façon rendu prudent pour connoître sa foiblesse et son orgueil : tout le langage théolo-

XLVII. Que la proposition où l'amour de pure concupiscence est mis au rang des préparations à la justification, est selon les principes de l'auteur.

<sup>(1)</sup> Max. des SS, p. 17. Instr. past. n. 8. — (2) Ibid. — (3) Inst. past, n. 20, p. 66.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE gique sera renversé; et parce que Dieu est si puissant qu'il tourne le péché en bien à ses élus, tous les crimes seront des préparations à la justice chrétienne.

XLVIII. Vaines défaites sur la proposition erronée qui attribue au vice de la cupidité tout ce qui ne vient pas de la charité.

J'avois toujours espéré que si l'auteur avoit à donner une explication, par laquelle il improuvât quelqu'une de ses erreurs, ce seroit du moins celle-ci, où il applique à l'espérance chrétienne le principe de saint Augustin (1), qui attribue à la cupidité tout ce qui n'est pas de la charité. Mais non, il n'a tort en rien, et sans vouloir retrancher une seule syllabe de son livre, il excuse cet endroit à cause qu'il y a pris « par le terme de » charité tout amour de l'ordre considéré en lui-» même (2) », soit qu'il soit de grâce ou de nature, et qu'il se rapporte à Dieu, ou non; et il croit se bien laver de cette erreur, parce qu'il ne s'est servi qu'une fois de ce langage, et par rapport aux paroles de saint Augustin, qui est sans doute de tous les Pères le plus éloigné d'appeler du nom de charité, autre chose que le don céleste que le Saint-Esprit répand dans les cœurs. Nous traiterons encore une fois ce passage de notre auteur, quand il s'agira de montrer les erreurs du nouveau systême de son Instruction pastorale.

XLIX. cipe pour extaire de Jésus-Christ

Il est si éloigné de vouloir avouer une seule Faux prin- faute, qu'il s'excuse même sur le trouble invocuser le trou- lontaire de la sainte ame de Jésus-Christ (3). « Ceux ble involon- » qui ont, dit-il (4), ajouté ce terme dans mon » livre, ont voulu dire seulement que le trouble

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 7. -- (2) Instr. past. n. 9. -- (3) Max. des SS. p. 122. — (4) Instr. past. n. 19.

n de Jésus-Christ, qui étoit volontaire en tant » qu'il est commandé par sa volonté, étoit invo-» lontaire en ce que sa volonté n'en étoit pas trou-» blée »: sens étrange, et également inoui parmi les théologiens et les philosophes. « Mais, pour-» suit l'auteur, je n'ai aucun intérêt de désendre » cette expression, qui ne vient pas de moi; ceux » qui ont vu mon manuscrit original en peuvent » rendre témoignage »: on passe tout à un auteur quand on écoute seulement de telles excuses. Si cette expression n'est pas de lui, qui l'aura mise dans son livre? à qui donne-t-on de pareilles libertés? qui ose les prendre de soi-même, et insérer une telle erreur dans l'ouvrage d'un archevêque? Qui que ce soit, après tout, qui auroit pu mettre un dogme si insupportable dans un livre de cette importance, ne l'aura pas fait sans en donner avis à l'auteur, Il devoit donc parler d'abord, et cent errata n'eussent pas suffi pour esfacer une telle faute; mais il n'a paru nulle diligence pour désabuser le public, et l'on ne s'est plaint que contraint par la clameur publique; encore est-ce d'une manière si foible, qu'on ne se désend que pour la forme. « Plusieurs, dit-on (1), ont été » mal édifiés »; pour exprimer la chose telle qu'elle étoit, il falloit dire que ces plusieurs c'étoit tout le monde : que ce qu'on appelle mal édisié, ce sut un soulèvement universel des savans et des ignorans, des théologiens et du peuple: tel qu'il arrive dans les nouveautés les plus scandaleuses. Après cela, loin de détester un dogme

<sup>(1)</sup> Instr. past. ibid.

574 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE qui n'étoit jamais sorti d'une bouche catholique, on y cherche encore un bon sens: « on a voulu » dire, que le trouble de Jésus-Christ, qui étoit » volontaire en tant qu'il étoit commandé par sa » volonté, étoit involontaire en ce que sa vo-» lonté n'en étoit pas troublée ». Mais qui jamais a parlé de cette sorte? dit-on ce qu'on veut en théologie? peut-on parler sans auteur, et contre la doctrine des saints? Cette opinion, que Sophronius, patriarche de Jérusalem, appelle abominable, avec l'approbation du vi. concile général (1), va devenir orthodoxe. On dira, quand on voudra, que la mort de Jésus-Christ est forcée et involontaire, parce qu'elle n'est pas communiquée à la volonté; que la volonté n'est pas morte, et n'a pas été troublée de la mort; et que ne dira-t-on pas, si on donne lieu à ces rassinemens? un chrétien, un évêque, un homme a-t-il tant de peine à s'humilier?

L.
Que le trouble involontaire de Jésus-Christ
fait partie du
système de
l'auteur.

« Cette expression, dit l'auteur (2), n'a aucune » liaison avec mon système »: mais au contraire en l'ôtant, la suite est ôtée à tout le discours. On y veut donner Jésus-Christ comme notre parfait modèle (3), dans la séparation de la partie supérieure de l'ame d'avec l'inférieure: on y veut montrer en nos ames cette séparation, en tant que les actes de la partie intérieure qui sont aveugles et involontaires (4), n'entraînent pas le consentement de la partie supérieure qui demeure en paix: on en veut prouver la séparation par l'exem-

<sup>(1)</sup> Conc. VI. act. 11. — (2) Instr. past. n. 19. — (3) Max. des SS. p. 121, 122. — (4) Ibid. p. 123.

ple de Jésus-Christ notre modèle : on veut faire expirer sur la croix avec Jésus-Christ les ames où se trouve cette impression involontaire de désespoir(1), dont nous venons de parler; et l'on ne sait où trouver cette conformité avec Jésus-Christ, si Jésus-Christ lui-même ne l'a pas portée. Voilà ce qui a fait naître ce trouble involontaire du Sauveur, qui devoit être le modèle du nôtre.

## SECTION V.

Autres espèces d'erreurs que l'Instruction pastorale rend inexcusables, et premièrement sur la contemplation.

On voit donc qu'il n'y a point de soulagement pour le livre dans l'Instruction pastorale, puisque les excuses mêmes convainquent l'erreur et l'augmentent. Voyons, puisque nous en sommes de la foi exsur Jésus-Christ, si l'auteur a bien remédié à ce qu'il enseigne touchant la soustraction des actes qui nous y unissent. La foi explicite en Jésus-Christ est le fond, la consolation, et le soutien de la vie chrétienne en tous ses états; c'est le fondement dont saint Paul a dit, qu'on n'en peut poser un autre (2). Nous avons vu, dans l'Instruction sur les états d'Oraison (3), que les Quiétistes de nos jours, et l'auteur du Moyen court plus que tous les autres, ont heurté contre cette pierre, et s'y sont brisés. Voyons si M. l'archevêque de Gam-

LI. Suppression de la vue distincte et plicite de Jésus-Christ.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 90. — (2) I. Cor. 111. 11. — (3) Liv. 11, n. 2 el suiv.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE brai a condamné cette erreur, ou lui a chérché des excuses; et sans rien dire de nous-mêmes, faisons seulement parler les faits. Il a dit que les ames contemplatives sont privées non-seulement de la vue sensible et réstéchie, mais encore précisément de la vue simple et distincte de Jésus-Christ (1): par conséquent de la foi explicite. Il ajoute, qu'en deux états, dans celui des contemplatifs commençans et dans celui des épreuves, on est privé de cette vue, ce qu'il consirme par ces termes: « Hors ces deux cas, l'ame la plus élevée » peut dans l'actuelle contemplation être occu-» pée de Jésus-Christ présent par la foi (2) »: elle peut donc dans ces deux cas ne s'occuper plus de la foi en Jésus-Christ qui le rend présent. N'estce pas un assez grand malheur de trouver deux cas où la foi en Jésus-Christ n'est plus dans l'ame? Mais en voici un troisième : « Dans les intervalles » où la pure contemplation cesse, l'ame est en-» core occupée de Jésus-Christ »; entendez toujours de Jésus-Christ rendu présent par la foi; car c'est là de quoi il s'agit : ainsi la foi qui le rend présent est regardée comme incompatible avec la pure contemplation, et ne revient que dans les intervalles où elle cesse. Qu'on dise que ce n'est pas là un quiétisme formel, et une des propositions condamnées dans les Béguards (3), que l'ame qui est occupée de Jésus-Christ déroge à sa haute contemplation.

Voyons maintenant les excuses de l'Instruc-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 194 et suiv. Instr. past. n. 18. — (2) Max. des SS. p. 196. — (3) Clem. Ad nostrum; de hæret.

tion pastorale. Elle dit premièrement que ces privations ne sont pas réelles (i): mais c'est là une explication directement contraire au texte, où il paroît clairement que l'ame n'est plus occupée de la vue distincte de Jésus-Christ, et de la foi qui le rend présent. C'est donc là une de ces sortes de dénégations qui servent à la conviction d'un coupable, où le déni d'un fait évident marque seulement le reproche de la conscience. Il ajoute que ces privations ne sont qu'apparentes et passagères: pour apparentes, on voit le contraire: il se réduit à les faire passagères, ajoutant que ces privations ne sont pas longues, et que Jésus-Christ revient bientôt pour être la plus fréquente occupation des ames parfaites : il revient bientôt; il avoit donc disparu: on n'y pensoit plus; et toute l'excuse est, que ces privations ne sont pas longues: ce que l'on confirme dans un errata, qu'il faut rapporter au long pour l'instruction du lecteur.

Après ces mots, ames parfaites, l'auteur met ceux-ci, « Ajoutez; car les épreuves sont courtes » par elles-mêmes: voici ce que j'en ai dit; elles » ne sont que pour un temps, p. 75 et 79; plus » les ames y sont fidèles à la grâce pour se laisser » purifier de tout intérêt propre par l'amour ja- » loux, plus les épreuves sont courtes: c'est d'or- » dinaire la résistance secrète des ames à la » grâce sous de beaux prétextes; c'est leur effort » intéressé pour les appuis sensibles dont Dieu

LII. Paroles de l'*errata* sur la page 33.

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 18.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » veut les priver, qui rend leurs épreuves si » longues et si douloureuses: car Dieu ne fait » point soussrir sa créature pour la faire soussrir ». Voilà ce que l'auteur ajoute à son texte dans son errata; et il y ajoute encore ces mots en d'autres caractères: « Les épreuves sont donc courtes, et » il n'y a que les ames infidèles qui les allongent » en résistant à Dieu : elles doivent donc alors » s'imputer la privation d'une vue fréquente de » Jésus-Christ, non à la nature de l'épreuve, mais » à leur sidélité. Si les épreuves en général sont » courtes, le dernier excès de l'épreuve, dans » lequel seul on est privé de cette vue familière » de Jésus-Christ, est encore beaucoup plus » court »...

LIII. sur cet erraavance sans raison que les épreuves

Voilà ce qui arrive quand on a mal dit : on Réflexions biaise, on dissimule, on déguise, on cherche à ta : qu'on y s'expliquer, on ne peut jamais se satisfaire : d'inquiètes réflexions vous font faire dans un errata de longues réponses, où, à force de répéter la même sont courtes. chose, on espère la rendre enfin plus intelligible, et on ne fait que tout embrouiller.

> Qu'ainsi ne soit: pesons les paroles de ce long errata. Les épreuves sont courtes par elles mêmes; elles ne sont que pour un temps: ce dernier est vrai; mais ce temps peut être fort long. Le père Jean de la Croix les fait durer quelques années (1), avec ces effroyables impuissances, que l'auteur s'obstine à nier malgré tous les spirituels. Par la Chronique de saint François, ce saint y est de-

<sup>(1)</sup> Obscure nuit. liv. 11, ch. 7, p. 283.

meuré trois à quatre ans : les effroyables aridités de sainte Thérèse, durant quinze ans, ne sont ignorées de personne. Il ne faut donc pas hasarder de dire que les épreuves sont courtes par ellesmêmes, puisque par elles-mêmes, elles ne sont que ce que Dieu veut : lui seul en sait la durée, et les ames qui les souffrent n'y voient point de fin. Ce n'est donc point par raison, qu'on assure que les épreuves sont courtes par ellesmêmes : c'est parce qu'on a besoin de leur brièveté, pour servir d'excuse à la privation de la foi qui rend Jésus-Christ présent. Toute la doctrine de l'auteur se tourne à faire voir qu'il n'a pas failli, et il faut que tout cède à ce dessein.

« J'ai dit, continue-t-il, que c'est d'ordinaire la » résistance de ces ames à la grâce de l'épreuve réflexions, et » què rend leurs épreuves si longues, et qu'elles des erreurs » doivent s'imputer la privation » dont il s'agit. Vous l'avez dit; mais sur quoi l'avez-yous fondé? Qui vous a dit que Dieu suivra vos lois, et modérera les épreuves à votre gré? êtes-vous le conseiller du Seigneur, et qui vous a dit qu'il entrera dans vos voies? Mais il a dit d'ordinaire : il l'a dit gratuitement, comme tout le reste. Mais en tout cas il se perd par cette réponse: car si pour d'autres raisons, qui passent l'intelligence des hommes, Dieu fait durer les épreuves pendant un long temps, et pendant des années entières, pourquoi faut-il que des ames chrétiennes soient privées de la vue distincte de Jésus-Christ, et de la foi qui le rend présent? On ne fait donc que s'embarrasser par des réponses entortillées,

LIV. Suite de ces de l'auteur.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE et les excuses, ici comme ailleurs, sont de nouveaux égaremens.

LV. Erreur sur les intervaltemplation, et sur les commençans.

Mais ces épreuves ont des intervalles : qui nous en a dit les distances? S'il faut perdre Jésus-Christ les de la con- de vue, ce doit être dans de rapides momens et dans de soudains transports: mais Jésus-Christ doit faire le fond, et comme parle saint Paul, le corps de toute la vie chrétienne. Pourquoi tant tourner pour excuser ceux qui s'en éloignent? et faut-il qu'un tel personnage donne de l'autorité à ces illusions? Qu'on ne nous dise donc point que les épreuves durent peu, et leurs extrémités encore moins: Dieu les fait durer autant qu'il veut, selon ses conseils cachés, et il n'a pas peur de pousser les ames trop loin, puisque l'excès de leurs peines ne peut jamais épuiser celui de ses grâces. Mais quand les épreuves dureroiens peu, qui nous a dit qu'il en soit de même des contemplatifs commençans? veut-on encore déterminer combien de temps Dieu voudra tenir les ames en cet état, et combien ce noviciat doit durer? M. de Cambrai a-t-il oublié « que le passage » de la méditation à la contemplation est d'or-» dinaire long, imperceptible et mélangé de ces » deux états (1) »? On croyoit que les Articles d'Issy auroient donné des bornes à ces subtilités : il y étoit dit si expressément que la foi explicite en Jésus-Christ étoit de tous les états, et de celui de la contemplation comme des autres (2), sans en excepter les commencemens. Jésus-Christ est l'alpha et l'omega (3); si c'est par lui que l'on finit,

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 175. -(2) Art. 11, 111, 1V, XXIV. -(3) Apoc. L.B.

c'est aussi par lui que l'on commence. Pourquoi le rejeter dans les intervalles où la pure contemplation cesse, comme si Jésus-Christ en étoit indigne? On sèche quand on entend sortir ces discours d'une telle bouche: n'auroit-on pas plutôt fait d'avouer une faute humaine, que d'y chercher des excuses, quand on sent qu'on ne peut la couvrir?

On croit dire une chose rare, et se montrer bien pénétrant dans les voies de Dieu, quand on assure que ce n'est pas la perfection, mais plu- commençans tôt l'imperfection de la contemplation naissante peutêtre une qui en exclut Jésus-Christ (1): sans doute on élu- exclusion de dera par ce moyen la condamnation des Béguards, qui attribuoient cet éloignement de Jésus-Christ à la hauteur de la contemplation: foiblesse, illusion, absurdité; comme s'il étoit meilleur de bannir Jésus-Christ par imperfection que par persection, et qu'en quelque sorte qu'on éloigne la foi qui le rend présent, ce pe soit pas toujours éluder l'obligation de s'unir à lui par des actes exprès, soit qu'on soit fort, soit qu'on soit foible; puisque c'est en lui, comme dit saint Paul (2), qu'on croit, qu'on se fortifie, et qu'on arrive à la perfection. C'est sans doute un heau raffinement de dire que, dans la contemplation naissante, « l'ame absorbée par son goût sensible » pour le recueillement, ne peut encore être » occupée de vues distinctes (3) » : on a peur que Jésus-Christ ne la dissipe : « ces vues distinctes,

LVI. Sil'imperfection des Jésus-Christ.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 195. Inst. past. n. 18. — (2) Ephes. 14, 16. Col. 11, 19. — (3) Max. p. 194.

» poursuit-on, lui feroient une espèce de dis-» traction dans sa foiblesse, et la rejeteroient » dans le raisonnement de la méditation d'où » elle est à peine sortie »; comme s'il valoit mieux oublier Jésus-Christ que d'en occuper sa raison. Qu'on est malheureux d'être sì ingénieux, si inventif dans les matières de religion, et de se montrer subtil aux dépens de la vérité et de Jésus - Christ! A quoi bon ce raffinement? ignoret-on que Jésus-Christ est également le soutien des foibles et des forts? Loin de nous distraire, son humanité est faite pour nous attirer au recueillement: et pour faire concourir en un toutes les puissances de notre ame : ses condescendances sont infinies; il faut que les commençans entrent par lui, que les forts s'avancent en lui; et le quitter par état, c'est le comble de l'illusion et de Perreur.

LVII. Que l'auteur induit dans la contemplation un pur quiétisme et une ve de la grà-CO.

Cet autre endroit ne vaut pas mieux: « La » contemplation pure et directe ne s'occupe vo-» lontairement d'aucune image sensible, d'aucune » idée distincte et nominable, c'est-à-dire d'au-» cune idée limitée et particulière de la divinité, attente oisi- » pour ne s'arrêter qu'à l'idée purement intellec-» tuelle et abstraite de l'être qui est sans bornes » et sans restriction (1) ». Voilà donc l'objet dont elle s'occupe volontairement (2), et par son choix: il y a d'autres « objets que Dieu présente, et » dont on ne s'occupe que par l'impression de sa » grâce (3) »; et ces objets sont les attributs, les

<sup>(1)</sup> Explic. des Max. p. 186, 187. — (1) Ibid. p. 189. — (3) Ibid. p. 187, 188.

trois personnes divines, et les mystères de l'humanité de Jésus-Christ.

L'auteur croit dire quelque chose dans son Instruction pastorale, quand il répète ce qu'il enseignoit dans son premier livre (1), que « la » simplicité de la contemplation directe de l'être » abstrait et illimité n'exclut point la vue dis-» tincte de Jésus - Christ, et que la contempla-» tion admet tous les objets que la pure foi nous » peut présenter » : de sorte, dit-il (2), que sa » doctrine admet en tout état, outre la contem-» plation négative, c'est-à-dire la vue abstraite » de la divinité, un autre exercice de contempla-» tion où tous les mystères occupent les ames ».

Mais cela ne résout point la difficulté : ce qu'il faudroit expliquer, c'est pourquoi cette vue abstraite et illimitée de la divinité est la seule volontaire : pourquoi celle de tout autre objet doit être présentée de Dieu, et excitée par une impression particulière de la grâce : pourquoi on ne peut pas s'y déterminer de soi-même, et qu'il faut être à cet égard dans la pure attente de l'impulsion divine.

On dira que cette impulsion n'est que l'impulsion de la grâce commune (3): mais que sert d'appeler cette impulsion ou commune ou extraordinaire, s'il est constant qu'il la faut attendre sans oser se déterminer par la seule bonté de l'objet? ce qui est un pur quiétisme, et une attente oisive inspirations de la grâce jusqu'à ce qu'elle se déclare.

LVIII. Vaine distinction entre la grâce commune, quelle qu'elle soit, et les extraordinaires, qui

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 18. Max. des SS. p. 186, 188. — (2) Inst. past. ibid. — (3) Ibid. n. 17.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 584

retombe dans le quiétisme.

Que si l'on dit qu'il faut toujours la supposer, qui ne sait que cela est vrai même à l'égard de la contemplation qu'on appelle pure et directe de l'être abstrait et illimité: de sorte que le volontaire, qu'on ôte à l'application aux autres objets, ne peut marquer que la suspension où il faut demeurer à leur égard, et la détermination qu'il faut attendre uniquement du côté de Dieu, sans se mouvoir de soi-même.

LIX. C'est un quiétisme de réduire les ames à l'attente de l'atcas précis du précepte.

Cette doctrine règne par tout le livre des Maximes des Saints. « Les ames indissérentes à faire » des actes directs ou réfléchis, en font de réflé-» chis toutes les fois que le précepte le demande trait hors du » ou que l'attrait de la grâce y porte (1) ». Je n'ai pas observé en vain qu'il s'agit ici du précepte affirmatif (2), puisque c'est le seul dont l'obligation n'est pas perpétuelle, et à laquelle même, hors des cas fort rares, on ne peut jamais assigner des momens certains. Qu'on m'entende bien : je ne dis pas que l'obligation de pratiquer les préceptes affirmatifs soit rare; à Dieu ne plaise, je parle des momens certains et précis de l'obligation; car qui peut déterminer l'heure précise à laquelle il faille satisfaire au précepte intérieur de croire, d'espérer, d'aimer; au précepte extérieur d'entendre la messe, et aux autres de cette nature? Il reste donc que presque toujours pour se déterminer à l'action de grâces, à de certaines attentions et précautions, à s'exciter par son propre soin aux actes de vertus et aux autres actes réfléchis qui font la plus grande partie de la vie, il faille

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 117, 118. — (2) Summa doct. n. 5.

attendre cet attrait de la grâce qui nous y porte.

Visiblement il le faut attendre dans le choix de l'oraison de pur amour, puisque les ames ne doivent y être portées par aucun conseil d'un directeur; « mais qu'il faut laisser faire Dieu, et ne » parler jamais du pur amour, si l'onction inté-». rieure(1) », c'est-à-dire si l'impulsion et l'attrait n'a précédé la parole : ce qui remet tout à l'instinct d'un chacun, ou à celui d'un directeur.

C'est ainsi que dans tout le livre on accoutume les ames à agir par impulsion dans tout un état, c'est-à-dire par fantaisie et impression fanatique: mais on verra encore mieux cette vérité par les principes suivans.

L'auteur, dans la distinction des volontés de Dieu, qui est un des fondemens de tout le sys- doctrine de tême, en distingue trois; « la volonté positive » écrite, qui commande le bien et défend le mal », et n'est autre que la loi de Dieu, qu'on appelle Dieu, et comaussi la volonté signifiée: « celle-là, dit-on (2), est » la seule règle invariable de nos volontés. La quiétisme. » seconde volonté de Dieu est celle qui se montre » à nous par l'inspiration ou attraît de la grâce, » qui est dans tous les justes. La troisième vo-» lonté est celle de simple permission, qui n'est » jamais notre règle ».

Il est étrange qu'on omette ici la volonté de bon plaisir, où les décrets de la Providence se déclarent par les événemens des affaires, de la santé, de la maladie, de la mort, et autres semblables, qui sans doute tiennent lieu de règle,

LX. Qu'il faut attendre que l'attrait se déclare pour le choix du genre d'oraison : autre pratique du quiétisme.

LXI. Etrange l'auteur sur les trois volontés de ment elle établit le

<sup>(1)</sup> Blax. des SS. p. 35. -- (2) Ibid. p. 150, 151.

puisque tous s'y doivent soumettre; et l'auteur est inexcusable de l'avoir omise; mais la manière dont il tâche de la rétablir n'est pas moins mauvaise: et après avoir posé « qu'on n'a pour règle » que les préceptes et les conseils de la loi écrite, » et la grâce actuelle (1) »; dans l'Instruction pastorale (2), il range sous cette grâce la volonté de bon plaisir.

C'est ce qui étoit inconnu à toute la théologie: mais le voici en termes exprès (3): « Nous devons » nous conformer aux volontés de bon plaisir, » quoiqu'elles ne soient pas signifiées ou écrites; » mais c'est qu'il peut y avoir de l'illusion dans » la manière de reconnoître ces volontés, qui » peuvent varier suivant les divers attraits de la » grâce ». A quoi il ajoute « que la volonté de » bon plaisir, toujours conforme à la loi, se fait » connoître à nous par la grâce actuelle ».

On n'avoit jamais oui un tel principe. C'est déjà une grande erreur de prendre pour règle la grâce actuelle: elle nous applique à la règle; mais elle n'est pas la règle, et nous n'avons point d'autre règle que la volonté de Dieu déclarée ou par sa loi ou par les événemens qui démontrent la volonté de bon plaisir: mais c'est une erreur nouvelle d'attacher la volonté de bon plaisir à la grâce actuelle: elle n'est pas un moyen de faire connoître à l'homme! la volonté de Dieu: on ne discerne pas assez cette grâce: elle se confond trop facilement avec notre inclination; et ainsi, nous donner pour règle la grâce actuelle,

(1) Max. des SS. p. 65, 66, — (2) Instr. past. n. 3. — (3) Ibid.

c'est se mettre en danger de nous donner pour règle notre pente et nos mouvemens naturels.

C'est là un des abus du quiétisme: sous ce nom de grâce actuelle, on a pour guide sa propre volonté, on prend pour divin tout ce qu'on pense; et c'est là, quoi qu'on puisse dire, un pur fanatisme.

Il est vrai qu'on y met des bornes, en soumettant la grace actuelle à la loi de Dieu; et c'est quelque chose: mais en même temps tout ce qui peut être tourné à bien ou à mal est à l'abandon, c'est-à-dire la plus grande partie de la vie humaine, le mariage, le célibat, le choix d'un état, d'une profession, d'un directeur qui peut tout, les exercices de la piété, et les autres choses qui font pour l'ordinaire le gouvernement tant civil que religieux, tant public que domestique ou particulier: tout cela, sous le nom de grâce actuelle, est abandonné à la fantaisie d'un directeur ou à la sienne propre.

Voilà sans difficulté un pur quiétisme; et la différence que j'y trouve, c'est qu'au lieu que l'auteur veut toujours que cette inspiration où l'on apprend la volonté de bon plaisir, c'est-àdire une des règles de la vie humaine, dépende de la grâce commune; les Quiétistes, en cela de meilleure foi, comme ils ne croient cette grâce commune que dans le seul état des parfaits, ne craignent pas de l'appeler extraordinaire: mais au reste tout est égal, et on demeure toujours en attente de ce qu'on appelle mouvement divin; c'est-à-dire d'une illusion fanatique.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 588

On ne la peut pas pousser plus loin que fait l'auteur par ces paroles: « Ces ames ( prétendues » parsaites) se laissent posséder, instruire et mou-» voir en toute occasion par la grâce actuelle » qui leur communique l'esprit de Dieu (1) », c'est-à-dire qui leur sait sentir à quoi il les pousse, ou comme il a dit ailleurs (2), qui leur découvre sa volonté de bon plaisir et tout ce qu'il veut de nous, et cela comme on vient d'entendre en toute occasion: de sorte que, toutes les fois qu'il s'agit de prendre un parti ou de faire un choix, tous les mouvemens de la volonté sont du ressort de l'inspiration particulière.

LXII. Suite des principes du quiétisme trine de l'auteur.

Il ne faut donc pas s'étonner si celui qui prévient Dieu, avec David, est condamné d'un demipélagianisme secret : ni si l'on exclut en termes dans la doc- si généraux les actes que les spirituels appellent de propre industrie ou de propre effort (3), sans qu'on doive rien attendre de soi-même, et sans réserver autre chose à l'excitation empressée que le seul cas du précepte (4), qui, comme on a vu, est si rare et si difficile à réduire aux momens précis: car si par l'excitation empressée on entend qu'elle est inquiète et précipitée, elle ne convient non plus au cas du précepte qu'aux autres; et si elle est empressée au sens qu'elle est vive et distincte, la réduire au cas du précepte, c'est trop la restreindre, et trop exclure l'excitation propre et le propre effort.

En un mot, on n'explique point ce propre

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 217. — (2) Inst. past. n. 3. — (3) Max. des SS. p. 97, 98. — (4) Ibid. p. 99.

effort, qui fait dire à saint Augustin, que « la » grâce n'aide que ceux qui s'efforcent d'eux» mêmes : non adjuvat nisi sponte conantem (1) »,
comme nous l'avons démontré dans nos Etats
d'Oraison (2); on ne travaille au contraire qu'à
l'embrouiller et à le restreindre pour laisser un
champ plus libre à l'instinct secret des Quiétistes,
et le rétablir sous le nom de grâce actuelle (3),
qui nous fait connoître à chaque moment la volonté efficace, ou de bon plaisir de Dieu. C'est ce
qui n'avoit point encore été avoué en termes plus
précis que dans l'Instruction pastorale (4); de sorte
que le quiétisme s'y découvre plus que jamais.

L'erreur du livre des Maximes des Saints sur les réflexions, étoit formelle, lorsqu'à ces mots, la partie supérieure, on ajoutoit par explication, c'est-à-dire, ses actes directs et intimes (5). On y disoit ailleurs que « ces actes directs et intimes » sont ceux que saint François de Sales a nommés » la cime de l'ame (6) ». Ailleurs encore, ce livre rapporte les actes réfléchis à la partie inférieure, en la distinguant « de l'opération directe et in- » time de l'entendement et de la volonté, qu'on » nomme partie supérieure (7) ».

Il n'y a point d'erreur plus capitale contre la philosophie et la théologie tout ensemble. Toute la philosophie est d'accord que la réflexion appartient à la partie raisonnable, et par conséquent à

LXIII. Erreur sur les réflexions.

<sup>(1)</sup> De pecc. mer. lib. 11, cap.  $\forall$ , n. 6; tom.  $\pi$ , col. 43. — (2) Liv. 111, n. 12, liv.  $\pi$ , n. 18, 24; tom.  $\pi\pi$ 111, p. 131, 421, 443. — (3) Max. des SS. art.  $\pi$ 1, p. 95, etc. — (4) Instr. past. n. 3. — (5) Max. des SS. p. 91. — (6) Ilid. p. 118. — (7) Ibid. p. 122.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE la supérieure : toute la théologie attribue à la partie supérieure en Jésus-Christ, ces paroles, Que votre volonté soit faite, et non pas la mienne: qui est pourtant un acte très-résléchi. C'étoit une réflexion très-expresse qui faisoit dire à saint Paul: Je ne fais pas le bien que je veux (1): et encore: Malheureux homme que je suis : et encore : Qui me délivrera? ce sera la grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ: et ces actes sans difficulté sont aussi de la partie supérieure. Mais, selon la doctrine de l'auteur, toute action de grâce, qui est sans doute un acte de réslexion, appartiendroit à la partie inférieure, comme aussi toute attention à soi-même; ce qui n'est autre chose que de reléguer à la partie inférieure ce qu'il y a de plus excellent dans la piété.

LXIV. dédit en termes formels, loir ayouer.

L'on nous ramène par-là les erreurs du quié-L'auteur se tisme, qui ont été résutées dans le livre des Etats d'Oraison (2); puisqu'encore qu'on n'ait pas osé sans le vou- rejeter universellement les réslexions, on les dégrade, en les reléguant à la partie basse : on nie que ces actes résléchis soient intimes (3), comme s'ils n'étoient que superficiels, et qu'il n'y eût point des réflexions très-profondes: toutes erreurs capitales; mais qu'il n'est plus besoin de réfuter, puisque l'auteur les rejette dans son Instruction pastorale, en disant que la partie inférieure est incapable de réfléchir (4). Ce qui peine, c'est qu'en désavouant en termes si clairs, dans l'Instruction pastorale, ce qu'il avoit dit avec

<sup>(1)</sup> Rom. VII. 15, etc. — (2) Liv. V. — (3) Max. des SS. p. 87, 89, 90. — (4) Instr. past. n. 15.

autant de netteté dans les Maximes des Saints, il ne veuille point reconnoître qu'il a pu faillir.

Nous parlerons, dans la suite, des sentimens que l'on doit avoir de l'auteur sur les vertus : ici les vertus. nous remarquerons seulement ces étranges propositions dans le Livre des Maximes: « On ne veut » aucune vertu, en tant que vertu: on exerce » toutes les vertus, sans penser qu'elles sont ver-» tus: l'amour jaloux fait tout ensemble, qu'on » ne veut plus être vertueux, et qu'on ne l'est ja-» mais tant que quand on n'est plus attaché à » l'être : c'est dire ce que les saints mystiques ont » voulu dire quand ils ont exclus de cet état les » pratiques de vertu (1) » : où l'on impute aux saints spirituels la plus scandaleuse doctrine qu'on ait jamais entendue, et ensemble la plus éloignée de leurs sentimens. Ces propositions sont si étranges que l'auteur n'a rien trouvé pour les adoucir dans son Instruction pastorale.

Il est vrai que dans l'errata de son premier livre, frappé de ces mots qui font horreur, on ne veut plus être vertueux (2), il ajoute, pour soi, ce qu'il confirme en disant dans l'Instruction pastorale on ne veut plus les vertus pour soi (3): mais pour qui les veut-on donc? Est-ce pour les autres et non pas pour soi, qu'on veut la foi, l'espérance et la charité? mais pourquoi dire en tous cas qu'on ne veut aucune vertu, en tant que vertu? pourquoi saint Paul disoit-il aux Philippiens (4): « S'il y a quelque vertu et quelque

LXV.

<sup>(\*)</sup> Max. des SS. p. 224, 225, 253. - (\*) Ibid. p. 225. -(3) Instr. past. n. 5. — (4) Philip. 1v. 8.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » chose digne de louange dans la discipline, c'est » que vous devez penser »? N'est-ce pas là penscr expressément à la vertu, et la vouloir comme telle? Pourquoi saint Pierre recommande-t-il cet enchaînement des vertus (1) que nous proposons dans un des Ecrits de ce livre (2)? Ces apôtres pensoient-ils alors à empêcher les pratiques de vertu? Poussera-t-on l'égarement jusqu'à dire qu'on ne veuille pas la foi en tant que foi, l'espérance en tant qu'espérance, et la charité en tant que charité? Que si l'on répond que c'est pour Dieu et non pas pour soi finalement qu'on veut être vertueux; ce n'est pas là un avantage du prétendu amour pur : tous les justes veulent être vertueux pour Dieu: autrement ils ne seroient pas vertueux chrétiennement : et parmi eux on ne connoît point cette vertu stoïcienne, qui fait une idole de la vertu regardée en elle-même sans la rapporter à Dieu. On ne peut lire sans douleur ces foibles correctifs, où l'on ne voit que le désir d'excuser ses fautes, au lieu de les effacer en les confessant.

LXVI.
Autre contradiction:
l'on est appelé, et l'on
n'est pas appelé à la perfection.

Il falloit encore avouer la contradiction et l'inconvénient où l'on tombe, lorsque d'un côté l'on convient, avec les spirituels; que tous ne sont pas appelés à l'état d'oraison passive ou de quiétude: et que d'autre côté on la met dans l'exercice du pur et parfait amour. Car il suit de là clairement que tous ne sont pas appelés à la perfection chrétienne, et à celle du plus pur amour, contre cette parole expresse de notre Seigneur adressée

<sup>(1)</sup> II. Petr. 1. 5, 6, 7. — (2) III. Ecrit, n. 8.

à tous les sidèles: Soyez parfaits: et contre les propres termes du premier précepte de la charité: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force.

· Pressé par ces passages, l'auteur répond, dans son Instruction pastorale (1): « Tous les sidèles » sont appelés à la perfection : mais ils ne sont » pas tous appelés aux mêmes exercices et aux » mêmes pratiques particulières du plus parfait » amour ». C'est là une manifeste contradiction : si tous sont appelés à la perfection, tous doivent être appelés à son exercice : on tombe inévitablement dans ces contradictions quand on raisonne sur de faux principes. L'auteur a senti le foible de cette première réponse, et il espère mieux sortir d'affaire en répondant (2): « La pas-» siveté ainsi expliquée (par l'exercice paisible » du pur amour) est la perfection de l'amour de » Dieu, à laquelle tous les chrétiens sont appelés » en général, mais à laquelle un très-petit nom-» bre parvient, et dont on ne doit exiger la » pratique, que quand les ames y sont disposées ». Tous sont donc vraiment appelés à cet exercice parfait, contre ce qu'on avoit dit dans la première réponse. Il est vrai qu'on ne doit pas d'abord pousser les ames aux exercices parfaits, et qu'il faut les y mener par degrés : mais c'est autre chose d'avoir ces égards pour les imparfaits, autre chose de supprimer, comme fait l'auteur, la prédication de la perfection de l'Evangile; d'en

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 16. — (2) Ibid. n. 17.

504 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE faire un mystère aux chrétiens, et même aux saints; de la regarder comme une occasion de trouble et de scandale pour eux; de reconnoître qu'ils n'ont ni pour y atteindre ni même pour l'entendre, « ni lumière intérieure ni attrait de » grâce; de se borner à laisser faire Dieu sans » parler jamais du pur amour, que quand Dieu » par l'onction intérieure commence à ouvrir le » cœur à cette parole (1) »: comme si la parole de l'Evangile ne devoit pas préparer la voie à l'onction même. C'est ce qu'on dit dans le livre: on y dit, dès l'avertissement (2), qu'il faut ne point parler des voies intérieures (qu'on réduit au pur amour) de peur d'exciter la curiosité du public, et qu'on n'en parle qu'à cause que cette curiosité est devenue universelle depuis quelque temps: comme si la pureté de l'amour étoit une curiosité qu'on dût réprimer, plutôt qu'une vérité qu'on doit prêcher sur les toits comme les autres parties de l'Evangile. S'il faut taire le désintéressement de l'amour, il faut taire la charité dont il fait l'essence; il faut supprimer tous les scolastiques qui en parlent à pleine bouche : c'en est assez pour faire voir que l'auteur élude la difficulté, en faisant semblant de l'expliquer, et n'y répond pas.

LXVII. Source de

Telle est donc la contradiction où l'on tombe cette erreur. pour avoir voulu s'élever au-dessus de tous les vrais spirituels. Si vous mettez avec eux l'oraison passive et de quiétude dans la suspension des puissances, et dans ces impuissances de discourir ou

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 34, 35, 261, etc. — (2) Ibid. Avert. p. 4, 5.

de faire en certains temps quelques autres actes qui ne sont pas nécessaires à tout moment, vous pourrez exclure avec eux du commun état de la vocation chrétienne une oraison, sans laquelle un chrétien peut être parfait : mais quand vous mépriserez leur consentement unanime, et que, par des raisonnemens qu'on ne fit jamais avant vous, vous commencerez à mettre l'oraison passive dans le pur amour où consiste la perfection proposée à tout chrétien dans l'Evangile, vous serez contraint de dire que tous les chrétiens, et même les saints n'y sont pas appelés: ce qui est une erreur formelle, qui déroge à la perfection du christianisme.

Après avoir vu dans les Maximes des Saints et dans l'Instruction pastorale, tant de propositions des Quiétistes, il ne faut pas s'étonner que l'au- par une afteur les ait épargnés avec une affectation surprenante. Lorsqu'on a vu par deux fois, dans les Maximes des Saints (1), le dénombrement des faux spirituels à commencer dès l'origine du christianisme, on a cru y devoir trouver ceux de nos jours, c'est-à-dire un Molinos et les Quiétistes. L'auteur a déclaré dans sa lettre au Pape (2), qu'il n'a fait son livre que pour les réprimer. C'est un crime de se taire quand il faut parler : mais quand est-ce qu'il faut parler contre les auteurs d'une secte, si ce n'est lorsqu'on entreprend de la combattre et d'en faire le dénombrement? Molinos et les Quiétistes faisoient assez de bruit

LXVIII. Les Quiétistes épargnés fectation trop visible.

<sup>(1)</sup> Avert. p. 8, 9, 11. Max. p. 240. - (2) Addit. à PInstr. past. p. 51.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE **596** dans toute l'Eglise, et en particulier dans ce royaume, pour n'être pas oubliés. Un évêque n'ignore pas qu'il y a des occasions où il ne lui est pas permis de se taire, et qu'un silence affecté ne parle que trop. Oseroit-on lui demander d'où vient qu'il ne parle, dans sa lettre au Pape, que des exvi propositions de Molinos? pourquoi taire la Guide spirituelle de cet auteur, et le Moyen court d'un autre? Pourquoi insinuer, dans sa lettre au Pape, qu'on n'a repris dans ces petits livres que quelques endroits, puisque tout le corps en est gâté, et que les principes mêmes en sont pleins d'erreurs? d'où vient ce ménagement? Faut-il se laisser forcer à s'expliquer contre des auteurs pernicieux? D'où vient qu'on a refusé l'approbation au livre de l'Instruction sur les Etats d'Oraison, sans en rendre d'autre raison que celle de ne vouloir pas condamner le livre du Moyen court, et les autres de cette sorte?

Pourquoi encore à présent ne trouve-t-on rien contre ces dangereux livres, dans une Instruction pastorale si ample et si recherchée? combien de fois avoit-on promis de les abandonner, sans que ces promesses aient eu d'effet? Est-ce assez d'avoir fait mettre les titres de quelques-uns à la marge d'une lettre au Pape(1), où l'on ne les condamnoit qu'avec restriction, et trop foiblement pour des livres si condamnables? Ne falloit-il pas édifier l'Eglise par quelque chose de plus qu'une simple note marginale, et n'avoit-on pas raison d'attendre une condamnation plus expli-

<sup>(1)</sup> Addit d'l'Instr. past. p. 53.

quée et plus solennelle? C'est la vérité, c'est la charité qui m'inspire ces demandes; et si M. de Cambrai avoit cru ses véritables amis, il les auroit prévenues.

## SECTION VI.

Seconde partie : sur les erreurs particulières de l'Instruction pastorale.

J'ENTRE dans une seconde question; et supposé que le livre soit jugé mauvais, et que l'explica- La nouveaution de l'Instruction pastorale n'y convienne pas, me. je demande ce qu'on doit croire de l'explication, et si l'on peut du moins espérer d'en trouver la doctrine saine: mais d'abord la nouveauté y est un obstacle. Un langage tout nouveau est préparé à un nouveau dogme: amour intéressé, veut dire amour naturel : amour désintéressé, veut dire amour surnaturel. On n'a jamais parlé de cette sorte : la perfection de la charité consiste, non point à bannir la crainte, comme disoit saint Jean, mais à bannir l'amour naturel et délibéré de soi-même. Si tout amour intéressé est naturel, et que toute l'Ecole appelle l'amour d'espérance un amour intéressé, il sera vrai que l'amour d'espérance ne viendra pas de la grâce, mais de la nature: aussi admet-on une espérance naturelle des biens promis aux chrétiens; une charité qui n'est pas la troisième vertu théologale, et qui n'est qu'un amour naturel de l'ordre? Les motifs intéressés, c'est-à-dire naturels, selon le

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE nouveau langage, servent de motifs aux vertus surnaturelles; ce qui est imparfait, et ce qu'il faut exclure en avançant, n'est pas de la grâce. La dévotion sensible, qu'il faut laisser pour soutien aux commençans, vient du fond de la nature: la cupidité, qui est la racine de tous les maux, n'est pas mauvaise. Voilà une partie des erreurs que nous avons à découvrir; et on en a déjà vu les principes: mais commençons à prouver la nouveauté du systême.

LXX. On démontre, par l'auexplication de l'amour libéré n'est appuyée d'aucuns passages.

Je pose ce fait constant: parmi plus de cent passages que l'auteur produit depuis la page 36 teur, que son de son Instruction pastorale jusqu'à la fin, pour établir son amour naturel, délibéré et non vinaturel et dé- cieux, mais seulement imparfait, il n'y en a pas un seul où il soit nommé, et on l'induit seulement par des conséquences semblables à cellesci : « Le Catéchisme du concile de Trente se » sert des termes les plus exclusifs (de la récom-» pense): a-t-il voulu retrancher l'espérance, » vertu théologale, comme imparfaite? a-t-il » voulu en ôter le motif propre, qui est notre » souverain bien en tant que nôtre? A Dieu ne » plaise que quelqu'un pense jamais une telle im-» piété (1) » : ce qu'il pousse le plus qu'il peut par un long discours, pour conclure ensin que « ce » qui est retranché ne peut donc être qu'un désir » naturel, humain, et délibéré de la béatitude ».

> Ce raisonnement est recommencé cinquante fois, avec des tours qui tous aboutissent, non pas à trouver cet amour naturel dans un seul passage;

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 20.

c'est ce que l'auteur ne tente pas: mais à le tirer par cette conséquence; parce qu'autrement les passages allégués prouveroient trop. Mais que n'entreprendra-t-on point par cette méthode? n'y aura-t-il qu'à imaginer sur ce fondement que le sens qu'on donne aux passages est caché partout? Mais, pour en venir à un raisonnement plus précis, il n'est pas possible que ce qui est le dénouement de toute la théologie des Pères et des docteurs en cette matière, ne se trouve du moins exprimé quelque part en termes formels. Or estil que cet amour naturel donné pour établir la distinction des parsaits et des imparsaits, et expliquer dans les derniers la recherche de la récompense, ne se trouve exprimé dans aucun passage: ce n'est donc pas là le dénouement des Pères et des docteurs. Il n'y a ici à prouver que cette proposition qui est la mineure : que cet amour naturel ne se trouve dans aucun passage; mais la démonstration en est évidente. Si on avoit quelque passage, on le produiroit; on ne se réduiroit pas à ne prouver que par conséquences, et encore par des conséquences aussi éloignées que celles qu'on vient de voir, pour ne point dire encore qu'elles sont mauvaises : on trouveroit quelque part le principe établi; on trouveroit quelque part la conséquence tirée : quelque auteur auroit défini cet amour naturel et innocent, pour en faire la distinction des parfaits et des imparsaits dans la poursuite de la récompense : nul ne l'a sait, nul n'y a songé : c'est donc une illusion; c'est une doctrine que l'auteur a prise en

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE lui-même, en sa propre subtilité, et qui ne peut jamais passer que pour un prodige en théologie.

LXXI. Les passages de saint Thomas et d'Estius, posés pour fondement par prouvent rien.

Il est bien vrai qu'il s'appuie sur saint Thomas et sur Estius (1); dont le premier, pour justifier la crainte de la peine, reconnoît qu'elle est fondée « sur un amour de nous-mêmes distingué de » la charité; mais sans lui être contraire, et sans l'auteur, ne » qu'on mette sa fin dans ce propre bien qu'on » recherche: Ita ut in hoc proprio bono non con-» stituat finem(2) »: et l'autre, dans le même dessein, avoue aussi que la crainte est sans péché, w pourvu qu'elle ne soit viciée d'ailleurs par au-» cune mauvaise circonstance, à cause qu'elle » procède de l'amour par lequel on se veut na-» turellement du bien, et qu'on désire en général » sa félicité (3) ». Mais ces deux passages, qui sont tout le fondement de l'auteur, ne concluent rien, pour deux raisons: la première, que ces deux auteurs ne se servent point de cet amour naturel, pour établir la distinction des parsaits et des imparfaits dans la recherche de la récompense, qui est précisément notre question: la seconde, que ce même amour n'est pas celui dont l'auteur a tant parlé; la preuve en est évidente, en ce que ni saint Thomas, ni Estius, ne parlent pas d'un amour délibéré, qui est celui de l'auteur, mais seulement de l'inclination invincible et indélibérée à la béatitude.

> Pour Estius, la chose est claire, puisqu'il parle en termes formels de l'amour par lequel on se

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3 et 20. — (2) 2. 2. q. 19, art. 6. c. — (3) Est. in 3. diet. 34. §. 8.

veut du bien, et on désire en général sa béatitude. Or nous avons vu que ce n'est pas d'un tel amour que parle l'auteur, puisqu'on n'a jamais délibéré de sa félicité en général, et que c'est ici d'un amour délibéré que nous disputons.

Pour ce qui est de saint Thomas, qui empêche de dire de même, que l'amour de soi dont il parle, est semblablement celui de la béatitude où l'on recherche son propre bien, sans néanmoins y mettre sa fin, puisqu'il le faut finalement rapporter à Dieu? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas assez de montrer dans deux auteurs l'amour naturel de soi-même, dont personne n'a jamais douté, si on ne montre encore qu'ils l'ont fait servir au dénouement dont il s'agit. Or est-il qu'ils n'y songent pas, et qu'ils tournent leurs raisonnemens à toute autre fin: par conséquent on ne prouve rien, et le fondement unique de l'Instruction pastorale s'en va en fumée.

Je demande qu'on soit attentif à cet endroit, où il s'agit de prévenir une illusion qu'on veut faire à toute l'Eglise. On y veut faire passer un amour pur, qui trouble, qui scandalise les saints: loin qu'ils y soient appelés, la plupart n'ont ni lumière ni grâce pour y atteindre; il en faut faire un mystère à la plupart des saintes ames (1), et n'en parler point, que Dieu ne se déclare, et n'y détermine. Voilà ce qu'on veut aujourd'hui faire passer, et avec cela toute sorte d'illusions qu'on y voit très-clairement attachées: il s'agit de trouver un dénouement à ce prodige. On veut mettre

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 34, 35, 261.

ce dénouement dans quelque chose de nouveau, dont on ne trouve rien dans les livres; on entreprend tout pour envelopper ce mystère, et l'introduire parmi les fidèles, comme la plus haute spiritualité où puisse monter l'esprit humain: qu'on juge du péril de l'Eglise, et de la nécessité où l'on est d'en peser en rigueur toutes les preuves, sans rien laisser passer que de bon aloi.

LXXII.

Passage

de Denis le

Outre saint Thomas et Estius, je trouve dans l'Instruction pastorale un autre auteur, qui a parlé de l'amour naturel de nous-mêmes, et c'est Denis le Chartreux, dont on nous rapporte ces paroles (1): « L'amour gratuit ( c'est selon le style » du temps, celui qui vient de la grâce ) est le seul » méritoire : l'amour naturel ne mérite rien de » Dieu : il est naturel ; il vient de l'inclination » naturelle qu'on a d'être heureux, et d'une foi » informe: aimons-nous donc nous et notre salut » en Dieu, par rapport à Dieu et pour Dieu ». J'avoue cette conséquence, et tout ce qu'en infère ce saint religieux, en faveur d'un amour qui doit s'élever au-dessus des peines et des récompenses: ce sont des vérités si constantes, qu'on perd le temps à les prouver, puisqu'elles ne marquent autre chose, que le rapport qu'il faut faire de toutes les récompenses à la gloire de Dieu et de sa grâce (2), comme nous l'avons démontré ailleurs par saint Paul (3). Mais je ne puis consentir à cette remarque de l'auteur (4): « Vous voyez que, suivant Denis le Chartreux, la pro-

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20. — (2) Eph. 1. 6. — (3) Instr. sur les Etats d'Or. liv. 111, n. 8. — (4) Instr. past. ibid.

» priété ou intérêt propre dont l'ame se dé-> pouille, et qui n'est plus dans l'enfant, est un » amour naturel de la béatitude, et que pour » être déiformes, il faut aimer Dieu d'un amour » surnaturel, qui ne soit plus joint dans l'ame » avec cet amour naturel de soi-même ». Il mêle le vrai et le faux : il est vrai que pour être déifiés, il faut aimer Dieu d'un autre amour que d'un amour naturel, puisque c'est la charité et l'amour surnaturel qui nous déifie : mais il n'est pas vrai pour cela, qu'il faille se dépouiller de l'amour naturel de la béatitude : car l'auteur nous a luimême avoué, avec saint Augustin (1), que ce dépouillement est impossible, et qu'en nul état on ne peut pas ne pas vouloir être heureux. C'est autre chose de s'élever au-dessus de cet amour naturel; autre chose de s'en dépouiller. Il vient, dit le saint chartreux, non-seulement de la nature, mais encore d'une foi informe; or on ne se dépouille ni de la nature ni de la foi informe; on n'en ôte que l'informité, c'est-à-dire, sa séparation d'avec le saint amour : mais le fond ne s'ôte jamais. Ainsi en toutes manières l'auteur conclut mal.

Nous avons donc acquis deux choses : la première, que les docteurs que l'auteur allègue pour son amour naturel; c'est-à-dire, saint Thomas, Estius, et Denis le Chartreux, sont très-éloignés dentes. de ses idées: et la seconde, que le principe de dénouement dans l'Instruction pastorale n'est sou-

LXXIII. Conclusion des remarques précé-

<sup>(1)</sup> Inst. past. ibid.

604 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE tenu d'aucun passage, mais seulement de conséquences trop tirées par les cheveux pour faire soi.

LXXIV. Erreur d'6ter à la gràest imparfait.

J'ajoute que ces conséquences sont fausses et erronées; car les voici : « Le parfait ne veut d'orcetout ce qui » dinaire les récompenses que par un amour sur-» naturel de soi-même, qui venant de la grâce » n'a rien d'imparsait. L'attachement, qu'on ex-» clut comme une impersection, ne peut venir » de la grâce et du Saint-Esprit; donc il est na-» turel. La grâce ne nous rend point mercenaires: » le Saint-Esprit n'est point l'auteur du propre » intérêt : cet amour de soi-même ne peut donc » être qu'un amour naturel de nous-mêmes (1) ». Voilà un enchaînement d'erreurs. Si ce qui vient de la grâce n'a rien d'imparfait; donc la crainte de la peine n'est pas imparfaite, ou la grâce ne la fait pas. Si l'attachement qu'on exclut à titre d'imperfection n'est pas du Saint-Esprit; donc cette crainte, que l'on bannit quand on est parfait, ne vient pas de son impulsion, contre la définition expresse du concile de Trente (2); donc la grâce ne fait pas les commencemens à cause qu'ils sont imparfaits; et il n'est plus de la foi qu'elle fait tout jusqu'à la première pensée, jusqu'au premier sentiment qui nous fait nommer le Seigneur Jésus: donc tout ce qui se dissipe comme imparfait, dans la perfection de la vie future, evacuabitur quod ex parte est (3), n'est pas de Dieu: la foi n'en est pas, non plus que l'espérance. Voilà où l'on tombe, quand, à quel-

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 20. — (2) Sess. XIV, cap. 4. — (3) I. Cor. XIU. 10.

que prix que ce soit, on veut trouver ce qui n'est pas, et on oublie jusqu'aux premiers principes de la théologie.

J'en dis autant lorsqu'on assure que la grâce ne nous rend point mercenaires: mercenaires, grossiers, et charnels par rapport aux récompenses temporelles; je l'avoue : mercenaires, selon les idées de tant de théologiens et de saint Bonaventure, par rapport à la récompense éternelle et incréée : il ne se peut que Dieu ne nous fasse mercenaires et intéressés en ce sens, puisqu'il nous inspire l'espérance. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur du propre intérêt : quoi : de ce propre intérêt, commodum proprium, utilitas propria, où saint Anselme, où saint Bernard, où Scot, où toute l'Ecole met l'essence de l'espérance chrétienne; en un mot de l'intérêt propre qui est éternel, comme l'auteur l'appelle luimême? c'est une ignorance des conclusions et des principes de l'Ecole, et une hérésie formelle.

# SECTION VII.

Examen de quelques passages dont l'auteur compose sa tradition, et premièrement de ceux du Catéchisme du Concile de Trente.

Pour démontrer l'inutilité et la fausseté des conséquences qu'on tire de tant de passages, je prends le premier qui se présente : « Ouvrons, Catéchisme. » dit-il (1), d'abord le Catéchisme du Concile de

LXXV.

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20.

606 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

» Trente » : ouvrons-le, je le veux; et voyons si sous le nom d'intérêt nous y trouverons l'amour naturel et délibéré de nous-mêmes.

Voici par où l'on commence : « Dieu par clé-» mence donne le royaume du ciel à ses créatures,. » quoiqu'il pût exiger qu'elles le servissent sans » récompense ». Ce n'est pas tout-à-fait ainsi que parle ce Catéchisme : il ne parle pas tant de la donation que de la promesse. Mais passons cela: ce qu'il y a de plus à remarquer, c'est que l'auteur coupe le passage dans des endroits essentiels; et il le faut représenter tel qu'il est dans toute sa suite, à la tête de l'explication du Décalogue (1), et avant le premier commandement : « Ce n'est pas tant pour notre intérêt, que pour » l'amour de Dieu qu'il nous faut garder la loi: » nec tam utilitatis nostræ gratid, quam Dei » causa ». Voilà en tête notre intérêt retranché en tant qu'on en fait le seul ou même le principal motif. Dira-t-on que notre intérêt est ici l'amour naturel de la récompense, ou l'amour que Dieu en inspire? c'est le dernier, sans contestation: mais continuons: « Il ne faut point passer sous » silence, que Dieu nous montre particulière-» ment sa clémence et les richesses de sa souve-» raine bonté, en ce que pouvant exiger de nous » que nous servissions à sa gloire sans nous pro-» poser aucune récompense, il a voulu toutesois » unir sa gloire avec notre intérêt : voluit tamen » suam gloriam cum nostrá utilitate conjungere; » en sorte, continue-t-il, que ce qui est profi-(1) Part. III, de Decal. præcept. n. 16.

» table à l'homme, soit en même temps glorieux » à Dieu: ut quod homini utile, idem esset Deo » gloriosum ». Voilà donc les deux motifs unis ensemble, et notre intérêt est inséparable d'avec la gloire de Dieu; mais notre intérêt, en cet endroit-là, est-ce une affection naturelle? qui l'osera dire, puisque par la suite ce n'est autre chose que les récompenses qui nous sont promises, et comme parle David la grande rétribution qui suit l'observance des commandemens: In custodiendis illis retributio multa (1). C'est donc là ce qu'il appelle notre utilité, notre intérêt. Mais pour montrer qu'il ne le fait pas consister dans un désir naturel de la récompense, il finit en expliquant nettement, que la récompense qui nous est promise « est celle qu'à la vérité nous méritons par » nos bonnes œuvres, mais aussi par le secours » de la divine miséricorde: divinæ misericordiæ » adjumento ». Ge n'est donc pas là une affection naturelle: notre intérêt nous est proposé comme un bien divin, comme un don de Dieu. Le Catéchisme n'a rien omis pour établir cette vérité: ce qui détruit par le fondement tout le systême, et ce qu'aussi l'auteur avoit manqué de nous rapporter.

Joignons à ce passage sur le Décalogue, ces deux autres, qu'il ne falloit pas oublier, sur l'Oraison dominicale. Sur ces mots: qui es in cælis (2): « Ces paroles déterminent ce que tous sont » obligés de demander, puisque toute notre de-» mande, qui regarde la nécessité et l'usage de comme la fin » cette vie, est inutile et indigne d'un chrétien, commune de

LXXVI. Deuxantres passages du Catéchisme, où le royaume des cieux est proposé

(1) Ps. XVIII. 12. — (2) Catech. part. IV. de Or. dom. n. 37.

PRÉPACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE **608** 

les.

tous les side- » si elle n'est jointe aux biens celestes, et n'est » dirigée à cette fin : omnis postulatio nisi cum » cælestibus sit conjuncta bonis, et ad illum finem » dirigatur, inanis est et indigna christiano ». L'autre passage est sur ces paroles : Adveniat regnum tuum; où le Catéchisme enseigne (1), « que le royaume céleste qu'on demande ici, » est la fin où se rapporte et se termine toute la » prédication de l'Evangile : regnum cœleste ejus-» modi esse, ut eò referatur ac terminetur omnis » evangelii prædicatio » : il n'y a donc rien à désirer de plus grand, et c'est là le terme commun de tous les sidèles, c'est-à-dire, des parsaits et des imparfaits.

LXXVII. Paroles du Catéchisme. et explication de l'auteur manifestement er-· ronée.

Ces fondemens supposés, venons au second passage que l'on nous oppose : c'est sur l'Oraison dominicale, et sur la demande, Fiat voluntas tua (2): « Nous demandons la forme et la déter-» mination de l'obéissance que nous devons à » Dieu : formam ac præscriptionem : qui est » qu'elle soit formée sur cette règle, que les anges » et toutes les ames bienheureuses gardent dans » le ciel, c'est-à-dire, que comme ils obéissent à » Dieu volontairement et avec une extrême joie, » nous aussi nous obéissons très-agréablement ou » très-volontairement : libentissime : à la volonté » divine, à la manière qu'il le veut : en quoi, » continue le Catéchisme (3), Dieu exige de nous » un souverain amour et une excellente charité » dans le travail et dans l'affection par lesquels

<sup>(1)</sup> Catech. etc. 2." petil. n. 1. — (2) Ibid. 3." petil. n. 25. — (3) Ibid. n. 26.

» nous le servons: in opera ac studio quod Deo
» navamus, summum amorem Deus et eximiam
» charitatem requirit »: et cet amour qu'il
exige « consiste en ce point, qu'encore que nous
» nous consacrions tout entiers à Dieu par l'es» pérance des célestes récompenses, toutefois
» nous les espérions, à cause qu'il platt à Dieu
» que nous entrions dans cette espérance: quòd
» ut in eam spem ingrederemur, divinæ placuit
» Majestati: en sorte que notre espérance soit
» toute appuyée sur cet amour de Dieu, qui a
» proposé à notre amour l'éternelle béatitude.
» Tota nitatur illo in Deum amore nostra spes ».

Il faut suspendre ici notre lecture pour considérer cette réflexion de l'auteur (1): « Le Ca» téchisme ne prétend pas néanmoins que l'espé» rance de tous les chrétiens doive être ainsi
» toute appuyée sur cet amour qu'il appelle exi» miam charitatem, et par conformité au bon
» plaisir de Dieu qui veut que nous espérions.
» Cette perfection de l'espérance ne regarde,
» selon le Catéchisme, que les ames parfaites ».
Telles sont les paroles de l'auteur, où je suis
obligé de m'arrêter, parce que cette explication
est manifestement erronée, pour ces raisons.

La première, qu'il s'ensuivroit que cette demande: Votre volonté soit faite, dans la terre comme au ciel, ne regardevoit pas tous les sidèles: ce qui seroit une erreur contre la soi.

La seconde, que c'est encore une erreur égale l'auteur sur de dire, que par ce mot, eximiam charitatem, le Catéchis-

(1) Inst. past. n. 20.

Bossuet. xxvIII.

LXXVIII.

Huit démonstrations, par
lesquelles la
réflexion de
l'auteur sur
le Catéchis-

610 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

vaincue d'erreur.

me est con- il faille entendre un amour auquel tous les chrétiens ne soient pas obligés: ce qui ne se peut supporter, puisqu'on joint ensemble dans le Catéchisme, « comme chose que Dieu exige de nous, » cette charité excellente avec le souverain amour : summum à nobis amorem, atque eximiam cha-» risatem requirit ». Il faudroit donc dire aussi que tous les chrétiens ne sont pas obligés à un souverain amour envers Dieu; ce qui renverse le précepte de la charité.

> Mon troisième moyen consiste à peser toutes ces paroles: « Summum à nobis amorem Deus, » et eximiam charitatem requirit : Dieu exige de » nous un souverain amour et une excellente cha-» rité ». Dieu exige de nous, ou si l'on veut, Dieu requiert de nous. Nous, ne veut pas dire les parfaits seulement, parmi lesquels on ne se met point: Nous, dans tout le Catéchisme, et en particulier dès le commencement de ce passage, veut dire tous les fidèles, et explique la commune obligation: d'autant plus qu'il s'agit d'une demande de l'Oraison dominicale, à laquelle tout le monde est également tenu : et si ces paroles ne les regardent pas tous, il n'y aura rien que pour les parfaits sur cette demande, puisqu'on n'en dit que cela. C'est donc tous les fidèles de qui l'on parle: c'est à eux qu'on donne « cette forme et » cette détermination de l'obsissance que mons » devons à Dieu : formam et proscriptionem »: nous la sui devons : debomus : nous la toi demandons: petimus: et Dieu de son vôté nous la demande: à nobis requirit. La matière même nous

détermine à ce sens, puisqu'il s'agit du souverain amour, et que c'est manisestement ce que tous les chrétiens doivent à Dieu. Il ne faut point excepter sur l'excellente charité, eximiam charitatem. L'auteur l'a voulu traduire par le mot de singulière, pour montrer que cette charité ne doit pas être commune à tous les fidèles. Mais le mot eximia, s'étend plus loin, et désigne une charité excellente : ce qui, joint avec le terme de souverain amour, fait entendre aux chrétiens que l'amour qu'ils doivent à Dieu n'est pas un amour vulgaire, mais un amour excellent, où on l'aime de tout son cœur, de toutes ses forces, et de toute son intelligence. Ainsi cette excellente charité ne regarde pas un conseil pour les parfaits, mais une obligation commune de tous les fidèles, qu'aussi, pour cette raison, le Catéchisme propose à tous sans distinction.

En quatrième lieu, ceci se consirme par les excellences que saint Paul a attribuées à la charité en elle-même, et non-seulement dans les parfaits; ce qui aussi lui fait dire lorsqu'il entreprend d'en parler: J'ai dessein de vous montrer, vo-bis (1), en parlant à tous les sidèles, une voie plus excellente, excellentiorem viam.

En cinquième lieu, si par les parfaits, auxquels on prétend restreindre l'obligation d'aimer Dieu par cette éminente charité, on entend uniquement ceux qui sont dans le prétendu pur amour, il s'ensuivra que non-seulement le commun des

<sup>(1)</sup> I. Cor. x11. 31.

chrétiens justifiés, mais encore que les saints mêmes que l'Eglise honore, et ceux qui sont élevés à un éminent degré de sainteté, ne seront pas pour cela appelés à un excellent amour, et qu'on sera un grand saint sans cette excellence : ce qui emporte tant d'absurdité, qu'on ne peut s'imaginer que l'auteur y veuille tomber étant averti.

En sixième lieu, la fin qu'on propose en cet endroit à cet amour excellent, fait voir qu'il est commun à tous les sidèles: ce qui se démontre en cette sorte. Ceux de qui l'on parle, sont ceux « qui » déjà entièrement dédiés à Dieu par l'espérance » des récompenses, les espèrent à cause que Dieu » a voulu qu'ils entrassent dans cette espérance ». Or est-il que tous les sidèles sont obligés à y entrer, par le motif que Dieu le veut. Nul chrétien justisé ne se dévoue tout-à-fait à Dieu par le seul motif de l'espérance, à l'exclusion du motif de la volonté de Dieu, qui est également proposé à tous: donc ceux dont il s'agit, sont tous les sidèles, et non seulement les parsaits.

En septième lieu, la suite détermine encore à cette intelligence, puisqu'après les paroles qu'on vient d'entendre, le Catéchisme conclut que « notre espérance doit être entièrement ap- » puyée sur cet amour de Dieu, qui a proposé à » notre amour pour sa récompense l'éternelle » béatitude : quare tota nitatur illo in Deum » amore nostra spes, qui mercedem amori nostro » proposuit æternam beatitudinem ». Or est-il

que c'est à l'amour de tous les fidèles, et non-seulement des parfaits, que Dieu a proposé cette récompense : la récompense n'est proposée qu'à ceux qui aiment, et l'espérance de ceux qui n'aiment pas est une espérance morte et mercenaire: c'est donc l'espérance de tous les fidèles, qui doit être appuyée sur cet amour.

En huitième lieu, quand l'auteur assure (1) que c'est là « l'espérance parfaite, telle que saint » Thomas la représente après saint Ambroise (2): » spes ex charitate: l'espérance vient de l'amour », il a raison; mais il devoit ajouter que cette espérance, qui est fondée sur la charité, et qui en prend sa naissance, n'est pas l'espérance des parfaits, mais celle de tous les justes. L'espérance n'est jamais bien fondée que sur l'amour: nul ne peut rien espérer de Dieu qu'il ne l'aime, et il faut encore répéter que l'espérance sans amour n'a rien à prétendre. Ainsi, de l'aveu de l'auteur, le Catéchisme du Concile parle de l'espérance et de l'amour non-seulement des parfaits, mais encore de tous les justes.

Voilà huit démonstrations qui concluent, sans LXXIX. exagérer, que l'explication de l'auteur sur le passage du Catéchisme ne peut être moins qu'erro- Catéchisme. née: continuons notre lecture, en la reprenant à l'endroit où nous l'avons finie (3): « Car il y en a » qui servent quelqu'un avec amour: amanter: » mais néanmoins pour la récompense à laquelle » ils rapportent leur amour: pretii causa quo

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20. — (2) 2. 2. q. 17, a. 8. — (3) Cat. Concik. Trid. Inst. past. n. 27.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » amorem referent. Et il y en a outre cela qui » servant Dieu, touchés seulement de la charité » et de la piété: tantummodo charitate et pietate » commoti: ne regardent dans celui à qui ils s'at-» tachent que sa bonté et sa vertu: in eo cui

» dant operam, nihil spectant nisi illius bonita-» tem atque virtutem : dont la vue et l'admira-

» tion font qu'ils s'estiment heureux de le pouvoir

» servir : se beatos arbitrantur, quòd ei suum

» officium præstare possint ».

Le Catéchisme distingue ici deux sortes d'amour en général : l'un de ceux qui aiment à la vérité, mais qui rapportent leur amour à la récompense: et l'autre de ceux « qui ne sont touchés » que de la bonté et du mérite de l'objet aimé, » s'estimant heureux de le servir dans cette pen-» sée ».

LXXX. Ce que veut dire dans le amanter serviunt : ils servent avec reur de l'auteur.

Notre auteur veut encore ici qu'il distingue les imparfaits et les parfaits: mais visiblement il se Catéchisme: trompe: car ceux qui rapportent leur amour à la récompense, ne sont pas des imparfaits, mais des vicieux : et s'il est dit dans le Catéchisme qu'ils amour : er- servent avec amour, amanter serviunt : cela ne s'entend que d'un amour qui se borne à la récompense, et s'y rapporte comme à la fin : ils aiment à leur manière; car c'est aimer en quelque façon, que de servir quelqu'un pour la récompense: mais ce n'est pas l'amour d'amitié; c'est l'amour de concupiscence, qui de soi ne met pas un homme au rang des vrais amis : ce qui le met en ce rang, c'est l'amour où l'on n'est touché, comme de son objet spécifique et principal, que du mérite et de la bonté de celui qu'on aime.

Voilà les deux caractères d'amans: ils aiment tous deux, je l'avoue, mais d'une manière bien différente: l'un aime pour la récompense, et y rapporte son amour: l'autre aime, et en aimant il est heureux, mais il met son bonheur à servir celui dont la bonté et le mérite occupent entièrement son admiration et sa pensée: de ces deux amours différens, l'un nous rend amis, et l'autre non: et en appliquant à Dieu la comparaison, l'un est justifiant, et l'autre ne le peut pas être.

C'est en vain que l'auteur objecte, que l'Eglise ne se sert jamais de ces mots, amanter serviunt, du Catéchisils aiment avec amour, pour exprimer les hommes me est justiactuellement pécheurs et ennemis de Dieu (1). Il sié par le styne songe pas que c'étoit le style du temps, d'appeler amour, celui qui avoit pour sa fin dernière la récompense : pretii causé quo amorem referunt. Témoin Sylvestre de Prière, le grand antagoniste de Luther, lorsqu'il dit (2) que « c'est » un péché mortel d'aimer Dieu pour quelque » bien temporel, ou même pour la vie éternelle. » finalement et principalement ». Témoins Tolet et Sylvius qui parlent de même, et dont on verra bientôt les passages. On appeloit donc alors amour de Dieu, celui qui se rapportoit principalement et finalement à la récompense, encore qu'il fût mauvais, et il ne faut pas s'étonner que le Catéchisme du Concile ait dit de ces amans déréglés, amanter serviunt.

(1) Instr. past. n. 20. — (2) Summa: verbo, Charitas, q. 7.

le du temps.

## PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

LXXXII. Explication des termes exclusifs du Catéchisme par les principes comcole.

L'auteur veut tirer avantage de ce que pour exprimer un vrai amour, le Catéchisme emploie les termes les plus exclusifs : tantummodo : nihil spectant: nisi, etc. Et il semble vouloir inférer de là, qu'il ne s'agit pas de la commune charité mans de l'E- justifiante, mais de la charité parfaite. Il ne seroit pas cette objection, s'il avoit pensé que les auteurs de ce Catéchisme étoient d'excellens scolastiques, et qu'ils n'admettoient, selon le style de l'Ecole, ces exclusions dans la charité, qu'à raison de son objet spécifique et principal, où la récompense n'entre pas formellement: mais au reste, ils avoient expliqué ailleurs comment et par quel endroit y entre la récompense, lorsqu'ils avoient dit, qu'il falloit diriger toutes les prières à la félicité éternelle; que le royaume des cieux, dont on demandoit l'avénement, étoit le terme et la fin de toute la prédication évangélique; et qu'ensin Dieu avoit voulu que notre intérêt sût uni éternellement avec sa gloire (1).

LXXXIII. me n'a pas songé à l'arel, délibéré, et innocent.

Ainsi l'auteur se tourmente en vain, pour faire Le Catéchis- entrer par force dans le Catéchisme du Concile son amour naturel et innocent. D'abord il est mour natu- bien certain qu'il n'y en a pas un seul mot, pas un seul vestige dans tous les passages qu'il cite: s'il a recours aux conséquences, nous les avons expliquées sans que cet amour y paroisse. Il nous demande (2): « Le Catéchisme a-t-il voulu re-» trancher l'espérance théologique comme impar-» faite »? Répondons: il a reconnu, ce qui est certain, que l'espérance théologique étoit im-

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, n. 75 et 76. — (2) Instr. past. n. 20.

parfaite, et aussi bien que la foi, tiroit sa vie et sa perfection de la charité: mais il ne l'a pas pour cela voulu retrancher. Qu'a-t-il donc voulu retrancher? Il est aisé de l'entendre, et il explique, en termes formels, que c'est un amour qui se rapporte à la récompense: amour par conséquent non-seulement imparfait, mais encore désordonné et irrégulier, comme toute l'Ecose en convient, aussi bien que l'auteur lui-même (1), après saint François de Sales.

Quand l'auteur ajoute (2) que le Catéchisme « n'a » pas pu retrancher la fréquence des actes d'es-» pérance, parce que le fréquent exercice d'une l'auteur sur » vertu théologale ne peut jamais être une im-» perfection » : sans approuver le retranche- d'espérance, ment de cette fréquence, je dis que l'auteur l'a et que tous mal réfutée, puisqu'il est certain que le fréquent mens abouexercice d'une vertu théologale, qui de sa na-ussentà deux ture est imparfaite, peut bien être une imperfection, en ce qu'elle occupe la place de la plus parfaite vertu qui est la charité: et c'est pourquoi, si cela servoit à la question, nous pourrions dire, sans crainte, que c'est une perfection d'exercer plutôt et plus souvent la charité que l'espérance, et que c'est une impersection d'exercer plutôt et plus souvent l'espérance seule que la charité. Mais quoi qu'il en soit, l'amour naturel et innocent de soi-même ne paroît ni dans les passages produits par l'auteur, ni dans leurs conséquences légitimes; et en le cherchant où il . n'étoit pas, il n'a encore trouvé que deux erreurs

(1) Max. des SS. p. 17. — (2) Instr. past. n. 20.

LXXXIV. Nouvelle illusion de la fréquence ses raisonne-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE dans la foi; dont l'une est, que le Saint-Esprit ne fait point les imparfaites vertus, ce qui est erroné, puisqu'il les fait toutes et jusqu'à leurs moindres dispositions : et la seconde, que ce n'est pas une commune obligation de tous les justes, d'aimer Dieu d'un amour souverain, on de fonder sur la charité l'effet de leur espérance : ce qui est d'un si prodigieux relâchement, qu'on n'y peut tomber que par un oubli de soi-même, dans l'affectation obstinée de chercher ce qui n'est pas.

LXXXV. Doctrine du concile de Trente, et décision de cette dispute ritá

Si j'avois pu interrompre ce que javois à représenter sur le Catéchisme du Concile de Trente, j'aurois rapporté la doctrine du concile même, dans une décision qui revient souvent en cette par son auto- matière, puisqu'elle y tient lieu de fondement. C'est une erreur, dit ce saint concile (1), de dire que « les justes péchent dans toutes leurs œuvres : » in omnibus operibus justos peccare: si outre » le désir principal, que Dieu soit glorisié: cum » hoc, ut imprimis glorificetur Deus: ils envisa-» gent aussi la récompense éternelle, pour exci-» ter leur paresse, et pour s'encourager à courir » dans la carrière ». Cette décision du concile est souvent citée par notre auteur (3); mais sans être jamais assez approfondie, et toujours sans rapporter ces passages dont le concile appuie son décret, « puisqu'il est écrit : J'ai incliné mon » cœur à la pratique de vos commandemens, à » cause de la récompense; et que l'apôtre a » dit de Moïse: Il regardoit à la récompense ». Cinq réflexions aussi importantes que courtes

<sup>(1)</sup> Sees. VI, cap. II. - (2) Max. des SS. p. 19, etc.

nous seront tirer tout le sruit de cette décision. La première, que la sin dernière et principale est la gloire de Dieu, et que c'est là ce qu'il saut avoir premièrement en vue : cum hoc, ut imprimis glorificetur Deus.

La seconde, qui est une suite de celle-là, que l'espérance demande de sa nature d'être rapportée à cette fin, puisque sans cela elle est morte et infructueuse.

La troisième, qu'elle est pourtant très-utile, et que le bien qui en revient aux sidèles, c'est d'exciter leur paresse et de les encourager dans leur course: ce qui suppose des gens qui courent déjà pour une autre sin principale, et qui toutesois ont besoin de cet aiguillon.

La quatrième, que David et Moïse, c'est-àdire les plus parfaits, sont compris au nombre de ceux qui surmontent en cette sorte ce principe inséparable de découragement et de langueur, qu'on a toujours à combattre tant qu'on est dans cette vie, et qu'ainsi ils ont besoin de ce motif, dont aussi ils ne se serviroient pas s'il leur étoit inutile.

La cinquième, que sans parler d'amour naturel ou de l'exclusion qu'il lui faut donner, on explique la perfection du christianisme dans les plus grands saints, en leur apprenant seulement à rapporter l'espérance de la récompense au premier et principal désir de glorisser Dieu, qui est la fin de la vie chrétienne.

Ces cinq réflexions feront mieux entendre le Catéchisme du Concile, où l'on voit en l'appro620 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE fondissant un perpétuel égard à cette décision, et confondront à jamais les vaines imaginations du nouveau système.

#### SECTION VIII.

Explication de quelques autres passages dont l'auteur abuse.

LXXXVI.

Passages de
Sylvestre et
de Sylvius.

Arnès l'examen important du concile et du Catéchisme, ce seroit un travail immense et hors de propos, d'examiner passage à passage les autres auteurs aussi mal cités dans l'Instruction pastorale: mais pour en montrer l'inutilité, je veux bien en expliquer quatre ou cinq dont la solution dépend du même principe.

« Lisez Sylvestre, dit notre auteur (1), il vous » dira qu'il est mortel d'aimer Dieu pour quel-» que bien temporel, ou même pour la vie éter-» nelle, finalement et principalement considé-» rée..... Il est néanmoins permis d'aimer Dieu » pour ces choses: licitum est: par un second » motif: secundariò: car Dieu dans l'Ecriture » propose ces choses à ceux qui l'aiment ». Dans la page suivante : « Lisez Tolet » : où il trouve le même discours; à quoi il ajoute: « Bellarmin et » plusieurs autres ont parlé de même » : d'où il tire cette conséquence : « Tolet ne dit pas qu'on » doit, mais seulement qu'on peut faire ce mé-» lange de motifs. Sylvestre ne dit pas que ce mé-» lange est commandé, mais seulement qu'il est (1) Instr. past. n. 20, p. 85.

» permis. Ce motif de l'espérance, qui n'est que » permis, n'est pas celui qui est essentiel à l'es-» pérance: car celui de l'espérance est absolu-» ment commandé. Ce motif seulement permis » est donc quelque chose de naturel et de moins » parfait, que ce qui entre par le principe de la » grâce dans les actes des vertus surnaturelles ».

Il ne se lasse point d'appuyer sur cet argument, puisqu'il ajoute: « Ce motif seulement permis » n'est donc pas pris du côté de l'objet de l'espé» rance; car l'objet, qui est la béatitude objec» tive, et même la formelle, doit toucher les ames
» les plus désintéressées: ce motif signifie chez
» ces théologiens ce qu'il signifie dans mon livre;
» c'est le principe d'amour naturel de soi-même,
» qui rend l'homme mercenaire ou intéressé.
» Voilà ce qui n'est pas commandé, mais seule» ment permis aux ames foibles, et ce qui peut
» être retranché ou sacrifié par les plus fortes ».

Il pousse cet argument par l'autorité de Sylvius: « ce célèbre théologien de nos Pays-Bas, » qui, expliquant le vénérable Bède sur les trois » ordres des serviteurs, des mercenaires et des » enfans, demande d'abord, s'il est permis d'aimer Dieu par le motif de la récompense, et » répond qu'oui; pourvu qu'on soit tellement » disposé, qu'on aimeroit Dieu également, quand » même il n'y auroit point de béatitude à attenmême il n'y auroit point de béatitude à attenment » dre. Dans la suite il dit que l'enfant peut être » nommé mercenaire, à cause de ce désir de la » récompense qui est seulement permis ». Là revient l'argument ordinaire: « Ne nous lassons

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

» point, mes chers Frères, de remarquer que ce » motif de la récompense, qui est seulement per-» mis, ne peut être celui de l'espérance chré-» tienne; c'est donc un motif mercenaire: et ce » qui est exprimé ici par le terme de motif, signise » un amour naturel de soi-même, qui attache » l'ame à son contentement dans la récompense. » Voilà ce qui est seulement permis selon Sylvius, » mais qui n'est pas commandé: voilà l'intérét » propre qu'on n'est pas obligé de retrancher, » parce qu'il n'y a aucune obligation d'être enfant » de la plus haute manière »: qui sont les paroles

LXXXVII.

paravant.

Pourquoi on se contentoit en ce temps, de dire que la vue de la récompense étoit permise : preuve le de Trente.

Cet argument si poussé, et sur lequel on appuie avec tant de force, vient pourtant (car il le faut dire ) d'une maniseste ignorance de l'état de la question: et d'abord il faut observer, que les auteurs de M. de Cambrai ne disent pas une seule fois, ce que ce prélat répète sans cesse, que le motif de la récompense n'est pas commandé, par le conci-mais seulement permis : c'est une conséquence de M. de Cambrai, qui va tomber d'elle-même.

de Sylvius, que l'auteur avoit rapportées au-

Il faut donc savoir qu'en ce temps-là, c'étoit la contume de proposer la question en ces termes; savoir s'il est permis d'aimer Dieu, et de le servir pour la récompense (1): à cause de Luther qui le nioit, et qui prétendoit que cet amour et ce service étoit mathonnête et illicite; c'est pourquoi on s'attachoit à prouver à cet hérésiarque, que cet amour au contraire étoit honnête et permis.

<sup>(1)</sup> Sylv. 2. 2. q. 27, art. 3.

Le concile de Trente même a pris cet esprit (1) dans le décret qu'on vient de voir, lorsqu'il s'est contenté d'y prononcer, contre Luther, qu'il est contraire à la doctrine « orthodoxe, d'enseigner » que ce soit péché de s'exciter par la vue de la » récompense »; ce qui revient au canon xxxI, conçu en ces termes: « Si quis dixerit, justifica-» tum peccare dum intuitų æternæ mercedis bene » operatur; anathema sit. Si quelqu'un dit que » l'homme justifié péche, lorsqu'il fait bien par » la vue de la récompense éternelle; qu'il soit » anathême ».

Il paroît donc qu'en ce temps l'esprit de l'Eglise étoit d'établir la vue de la récompense comme permise et honnête: on levoit par ce moyen tous les obstacles que les Luthériens opposoient à cette vertu: on la remettoit entièrement en honneur; et vouloir conclure de là qu'elle fât seulement permise et non commandée, c'est directement s'attaquer au concile de Trente.

Voilà donc une des raisons pour lesquelles Syl- LXXXVIII. vestre se contente de dire « que c'est un péché » mortel d'aimer Dieu pour quelque bien tem- poser la ques-» porel, ou même pour la vie éternelle, finale- tion, par le ment et principalement considérée; et qu'en permis. » même temps il est permis de l'aimer pour ces » choses par un second motif ».

On voit, dans les mêmes paroles, une seconde raison de s'exprimer par le terme de permis: c'est que la question regardoit deux choses qu'on se pouvoit proposer en aimant Dieu, ou quelque

Seconde rai-

son de pro-

terme, s'il est

<sup>(1)</sup> Sess. VI, cap. XI.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE bien temporel, ou la vie éternelle; et tout ce qu'on pauvoit répondre étoit : « qu'il étoit permis : » licitum: d'aimer pour ces choses: propter ista: » parce que Dieu dans l'Ecriture les promet à » ceux qui l'aiment: quia istà amantibus promit-» tuntur » : où l'on voit manisestement que les récompenses temporelles et spirituelles étant comprises dans la même question; comme le commandement ne pouvoit tomber sur les premières, il falloit, pour répondre juste, parler seulement de permission.

LXXXIX. Sylvius par-Le de même.

Sylvius a eu les mêmes raisons de demander seulement « s'il étoit permis d'aimer Dieu, et de le » servir pour la récompense: Utrum liceat Deum » diligere, et ei servire propter mercedem »: et de répondre avec Sylvestre, ou plutôt avec le concile, « qu'il est permis, et que cette vérité est » de la foi: responsio; ad fidem pertinens est, » licere »: car il avoit à combattre Luther, qui croyoit l'espérance illicite, et à soutenir contre lui qu'il étoit licite, c'est-à-dire conforme à la loi, de poursuivre non-seulement la récompense éternelle, mais encore, à l'exemple d'Abraham'et des autres saints, les biens temporels, dont on ne pouvoit pas dire que la recherche fût commandée: tellement que la réponse à la question devoit être, qu'elle étoit permise.

acte naturel permis, ni

Aussi est-ce une illusion qu'on ne peut com-Luther ne prendre, sous prétexte que Sylvius répond à la mais à con- question de l'espérance par ces paroles, il est damner un permis: licitum est: de lui vouloir faire accroire, qu'il ait pensé à cet amour naturel permis, dont

il n'y a pas un mot dans un long traité, où il ex- les catholiplique si distinctement tout ce qu'il veut dire. Ce ques à le soune fut jamais l'erreur de Luther, de traiter d'il- lui. licite un acte naturel et permis, dont ni lui, ni ses adhérens, ni ses adversaires n'ont jamais parlé, mais par une bizarrerie, et si l'on me permet ce mot, par un travers digne de lui, il osoit traiter d'illicite et de bas, l'acte même surnaturel de l'espérance chrétienne, et la vue inspirée de Dieu de l'éternelle récompense: c'est de la vue de l'éternelle récompense, et non point d'un acte naturel, que le concile de Trente a prononcé, qu'elle n'étoit pas péché, c'est-à-dire qu'elle étoit permise: c'est la doctrine de ce concile, que Tolet, que Bellarmin, que Sylvius ont entrepris de défendre: Sylvestre les avoit devancés, afin qu'il fût toujours vrai, et dans cette occasion, comme dans les autres, qu'avant le concile, dans le concile, et après le concile, l'Eglise parle toujours le même langage.

Mais, direz-vous, il falloit insinuer du moins que cet acte n'étoit pas seulement permis, mais encore qu'il étoit d'obligation: prenez-vous-en au concile s'ils ont ainsi tourné leur conclusion: mais après tout, il est vrai que Sylvius apporte les paroles expresses de l'Ecriture, qui rendent l'acte d'espérance obligatoire: en conséquence il a dit « qu'il étoit de la nature de l'amitié, ami» corum est, de jouir les uns des autres; que notre
» récompense étoit de jouir de Dieu; que nous
» devions par conséquent chercher à en jouir:
» debemus quærere ipso frui, que le contraire
Bossuer. xxviii.

XCI. Que Sylvius établit l'obligation d'agir en vue de la récompense.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » étoit contre l'ordre, inordinatum: et qu'il falloit » ordonner ses bonnes œuvres à l'éternelle béa-» titude comme à leur propre et légitime sin, » tanquam in proprium et legitimum finem; ce » qui étoit opérer en vue de l'éternelle récom-» pense : ergo oportet in illam beatitudinem æter-» nam sicut in proprium finem ordinare (opera:) » quod est operari intuitu mercedis »: où l'on voit les propres termes du concile, et le dessein de le défendre. C'est ainsi que parle Sylvius, ce célèbre docteur des Pays-Bas: il ne parle donc pas d'un prétenda amour naturel, qu'on puisse et qu'on doive retrancher, mais de l'acte de l'espérance chrétienne, qu'il faut conserver et mettre en pratique.

XCII. Ce que Sylvius et les scolastiques veulent empêcher dans l'amour des éternelles.

Mais, dites-vous, il veut retrancher quelque chose, et ce quelque chose, qu'il veut retrancher, ne peut être qu'un amour naturel permis. Vous errez manifestement : ce que ce docteur et tous les autres veulent empêcher, ce n'est pas une esrécompenses pérance naturelle, dont on ne trouve aucune trace dans leurs écrits; c'est de mettre sa dernière an dans l'espérance surnaturelle, et dans la vue des biens éternels, au lieu qu'il la faut mettre à glorifier Dieu, comme Sylvius le répète cinq cents fois; et en cela ne sait autre chose que de suivre la décision qu'on a rapportée du concile de Trente. Pour contenter le lecteur, je veux bien transcrire ici ce long passage de Sylvius. Ita ergo diligendus est Dous, propier mercedem æternam, ut tam dilectionem quam alia bona opera exerceamus, propter beatitudinem tanquam finem istorum ope-

rum: sed illam nostram beatitudinem ulteriùs ordinemus in Deum, sicut in finem simpliciter ultimum, etc. Voilà donc l'ordre qu'il établit comme nécessaire à la piété; et c'est, dit-il, d'exer-» cer l'amour, et de pratiquer les bonnes œuvres, » pour la vie éternelle comme pour leur sin : mais » en passant outre, de rechercher cette sin, et » d'aimer la béatitude pour la gloire de Dieu, » qui est absolument notre sin dernière ». Voilà les sentimens de Sylvius, où l'on voit que ce qu'il vouloit retrancher n'étoit pas une affection naturelle et permise, mais la liberté de s'arrêter sur la récompense éternelle, qui est un motif surnaturel, second toutefois, par lequel nous devons être poussés à tout rapporter à la gloire de Dieu.

Nous pouvons donc maintenant adresser la parole à ceux qui prétendent trouver partout cet idée de la amour naturel permis, auquel personne ne songeoit, et établir la persection à le retrancher : Vous avez une foible idée de la perfection chrétienne; il cédente. ne s'agit pas d'y retrancher un amour naturel, permis de soi et indifférent : ce qu'il faut apprendre à retrancher, c'est de mettre sa dernière fin dans la vue de l'éternelle récompense; et l'œuvre de perfection, c'est de se tenir toujours en mouvement, pour sans cesse rapporter notre béatitude à la gloire de Dieu. C'est aussi ce que nous avons toujours enseigné, surtout dans l'Instruction sur les Etats d'Oraison (1): guidés par les paroles de saint Paul (2), qui nous font rapporter notre salut à la gloire de Dieu, et à la louange de sa grâce.

(1) Liv. 111, n. 8. - (2) Ephcs. 1. 6.

XCIII. La vraie perfection suivant la doctrine pré-

## 628 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

XCIV.
Résolution,
par les principes de l'auteur, d'un
passage de
Sylvius, où il
dit que le
vrai enfant
de Dieu n'a
point d'égard à la récompense.

Il ne reste plus à résoudre qu'un passage de Sylvius, où en expliquant dans le vénérable Bède les trois degrés de l'esclave, du mercenaire et de l'enfant, il dit que dans le dernier « on est seule-» ment enfant, n'ayant aucun égard à la récom-» pense : tantim est filius, nullum omnino respec-» tum habens ad mercedem (1) ».

Mais premièrement l'auteur répondra pour nous, en disant « qu'aucun des saints n'a prétendu » exclure de l'état le plus parfait, le désir de la » béatitude, puisqu'elle est un bien promis, et » inséparable de l'amour de Dieu béatifiant ».

2. Il s'ensuit de là que celui qu'on représente comme n'étant que fils, sans égard pour la récompense, n'est tel que par abstraction, sans pouvoir l'être par exclusion, comme l'auteur en convient (2). 3. Que cette abstraction ne peut être perpétuelle, et qu'il faut considérer la tendance à la récompense éternelle, comme une chose d'ordre et d'obligation peur tous les fidèles (3), ainsi que Sylvius l'a démontré, reconnoissant pour désordonné tout autre sentiment.

XCV.
Passage résolutif de Sylvius que l'auteur avoit omis, et qui décide formellement contre lui.

L'on en revient, en dernier lieu, à objecter que Sylvius, au lieu de dire qu'il ne faut pas étre enfant en cette manière, et qu'il faut avoir égard à la récompense, se contente de dire seulement, « qu'il n'y a nulle obligation d'être enfant de » cette manière, puisque, dit-il (4), nous avons » déjà fait voir, qu'il est permis d'aimer Dieu par » le motif de la récompense ». Mais, après notre

<sup>(1)</sup> Instr. past. ubi sup. Sylv.' ibid. — (2) Instr. past. p. 89. — (3) Ci-dessus, n. 90. — (4) Instr. past. n. 20, p. 88.

réponse sur cette objection, personne n'osera plus dire que Sylvius ait pu regarder la vue de la récompense comme chose seulement permise et non commandée, puisque même nous avons vu qu'il en a établi le commandement. Il ne faut pas oublier ce qu'il ajoute, pour conclusion de tout le traité, au passage qu'on vient d'entendre; c'est, dit-il (1), que bien éloigné qu'on déroge à la perfection de l'amour de Dieu par « l'amour de » la récompense éternelle, ou même temporelle, » qu'on demanderoit pour l'amour de lui, qu'au » contraire les plus grands saints, un Abraham, » un Moïse, un David, un saint Pierre, un saint » Paul, et les autres apôtres, servent Dieu pour » la récompense, et Abraham même pour la tem-» povelle » : ce qui montre que l'intention de ce célèbre docteur n'est pas d'exclure du nombre des parfaits enfans, ceux qui cherchent des récompenses même temporelles. D'où passant plus outre, il conclut encore, que s'il est vrai « que » le motif de la gloire de Dieu qui est le princi-» pal, soit aussi le plus parfait, il ne s'ensuit pas. » pour cela, qu'il soit meilleur d'agir par ce prin-» cipal motif, que de joindre ensemble le second » et moins principal: Etsi alicujus virtutis actus » principalis sit dignior quam secundarius, non » oportet tamen quod principalis solus sit dignior, » quam principalis et secundarius simul.».

L'auteur, qui prend tant de soin de citer. Sylvius, n'a pas cité ce passage, parce qu'il y paroît clairement, non-seulement que les enfans les plus

<sup>(1)</sup> Sylv. ibid.

parfaits qui aiment la récompense, imposent la même loi à tous les autres; mais encore, ce qui est plus essentiel, que l'amour de Dieu en lui-même n'est pas plus parfait que le même amour joint à la vue de la récompense; ce qui résultoit déjà des exemples que Sylvius avoit apportés; mais qu'il a voulu encore exprimer en termes formels.

XCVI.
Réflexions
sur les passages précédens: inutile
travail de
l'auteur à les
rapporter.

Il est temps de demander à l'auteur: pourquoi s'est-il tourmenté à ramasser ces passages, et qu'a-t-il voulu prouver? qu'il y a un prétendu amour pur, au-dessus de la charité commune à tous les justes, et plus désintéressé? ce devoit être son but; mais il voit bien que tous ses auteurs attribuent ce désintéressement à tout acte de charité sans distinction.

Mais il faut bien reconnoître un amour particulier aux parfaits? je le veux; désignez-le nous: Est-ce que leur désintéressement sera plus parfait, quand occupés seulement de l'excellence de Dieu, ils feront du moins abstraction du désir de le posséder, et qu'ils n'y penseront pas à certains momens? Sylvius, qu'il a regardé comme le plus favorable à ses prétentions, lui a décidé le contraire. C'est donc peut-être qu'ils auront exclus une affection naturelle? mais Sylvius, qui, comme on a vu, a tourné la question de tous les côtés par une si exacte analyse, n'en dit pas un mot. M. de Cambrai veut-il détourner les Pays - Bas de ses docteurs, et se croit - il envoyé pour y découvrir une nouvelle lumière? ne voit-il pas qu'il est inutile de chercher ici d'autre finesse pour désinir la perfection, que de la mettre dans

un exercice plus continu, plus habituel, et plus dominant, de la charité commune à tous? Ce ne sera pas à la vérité cet amour pur, qui trouble et qui scandalise les saints; car il est lui-même scandaleux: ce sera aussi peu cet amour, dont il leur faut faire un mystère; car ce seroit le vrai mystère d'iniquité. Laissons donc là tous ces vains discours, et concluons qu'après toutes ces subtilités et délicatesses de l'Ecole, le meilleur dans la pratique et en tout état, est de joindre tous les motifs, puisque Dieu n'a pas voulu qu'ils sussent séparés, et comme dit Sylvius (1), que s'il est écrit, que « Dieu fait tout pour lui-même, comme » pour sa fin dernière: omnia propter semetip-» sum »: il est écrit aussi, que ce qu'il fait pour sa gloire, « il le fait pour notre intérêt et non » pour le sien; ainsi qu'il est porté au Psaume xv: » Vous êtes mon Dieu, et vous n'avez pas besoin » de mes biens ». C'est le dernier passage que je veux citer de Sylvius; après quoi il ne reste plus que de conjurer les théologiens des Pays-Bas, de demeurer attachés à la doctrine de leurs pères, dont l'autorité nous est sainte et vénérable, et de ne permettre pas qu'on se serve d'eux pour établir le désintéressement chimérique de nos jours, si contraire à leurs maximes, ni qu'on l'autorise de leur nom, pour faire consister la perfection dans l'exclusion d'un amour naturel; c'est-à-dire, dans une chose, dont personne n'a jamais parlé.

<sup>(1)</sup> Sylv. 2. 2. q, 23. art. 1. ad. 1.

### SECTION IX.

Quatre autres auteurs plus anciens, dont les passages sont résolus.

XCVII Passages de S. Augustin.

Quoique ces passages suffisent pour faire juger des autres, et démontrer l'inutilité de la tradition qu'on nous vante: pour un plus grand éclaircissement, et sans m'engager au reste quant à présent; je veux bien encore examiner quatre auteurs: l'un est saînt Augustin, l'autre est saint Anselme, le troisième est saint Bernard, et le quatrième c'est Albert le Grand; à cause nonseulement que ce sont des plus importans, mais encore, que l'examen en est le plus court.

C'est assurément de toutes les pensées la plus étrange, que celle de faire accroire à saint Augustin, qu'on se puisse jamais détacher de l'amour naturel qu'on a pour soi-même en aimant sa béatitude, puisque, de tous les saints docteurs, il est le plus ferme à dire toujours, qu'il n'y a que les insensés qui puissent douter si l'homme s'aime soi-même. Ce n'est pas un moins étrange dessein d'attribuer à ce Père une charité qui soit autre que la troisième vertu théologale (1): une charité naturelle, qui soit tout amour de l'ordre, et une cupidité opposée à la charité, qui soit autre que vicieuse. Nous entrerons incontinent dans cette matière, et nous disons, en attendant,

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. g.

que de tous les Pères, c'est saint Augustin qui est le plus éloigné des idées du nouveau système. Mais ce qu'on ne trouve en aucun endroit dans ses paroles, on veut le lui arracher par des conséquences.

Pour cela, voici les principes qu'on établit comme étant de ce Père (1): « Aimons Dieu pour » lui: aimons-nous en lui, et pour l'amour de » lui ». Et encore: « J'appelle, dit saint Augus-» tin (2), la charité, le mouvement de l'ame qui » tend à jouir de Dieu pour Dieu même, et du pro-» chain pour Dieu: motus animi ad fruendum Deo » propter seipsum, et proximo propter Deum ». Je conviens, avec l'auteur, que selon saint Augustin, jouir n'est qu'aimer d'un amour pur, où l'on se porte sans réserve à la chose aimée, pourvu seulement qu'on y ajoute, que le désir de la posséder en est inséparable; mais voici où l'auteur commence à s'égarer (3). « Ailleurs il s'écrie: » (c'est saint Augustin (4)) Seigneur, qu'il ne » reste rien en moi pour moi-même, ni par où » je me regarde »: et après: « Il faut aimer Dieu » pour l'amour de lui-même, en sorte que nous » nous oubliions nous-mêmes, s'il est possible (5) »: et enfin : « Si la règle de l'amitie vous invite à à aimer l'homme sans intérêt; combien Dieu » doit-il être aimé sans intérêt, lui qui vous

<sup>(1)</sup> Inst. past, n. 20, p. 48.—(2) De Doct. ehrist. lib. 111, cap, x, n. 16; tom. 111, col. 50.—(3) Inst. past. ibid.—(4) In Ps. GXXXVII, n. 2; tom. 1V, col. 1526.—(5) Aug. Serm. CXLII, ol. de verb. Dom. LIV, n. 3; tom. v, col. 686.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » commande d'aimer l'homme (1) »? Je reçois, sans hésiter, toutes ces paroles: mais je me perds, lorsque l'on en tire cette conséquence: « Veut-il retrancher l'espérance? Veut-il qu'on » ne pense jamais à soi, de peur de faire des ré-» flexions intéressées? On ne peut lui attribuer » ces erreurs. Il veut pourtant un retranchement » réel de quelque retour sur nous-mêmes : il ne » veut retrancher aucun des retours, que la grâce » nous inspire dans les actes surnaturels: il ne » retranche donc qu'un retour naturel et hu-» main (2) ». Je ne reconnois plus ici saint Augustin; car il a dit trop souvent, que la crainte de la peine vient de Dieu, quoique la parfaite charité la retranche. L'amour consommé retranche certains sentimens de l'amour commençant, encore qu'ils soient de Dieu. On ne veut rien en soi par rapport à soi, parce qu'on veut tout en soi par rapport à Dieu: on voudroit pouvoir s'oublier soi-même, et on s'oublie soi-même jusqu'au point de ne s'y point arrêter. Le reste n'est qu'une idée, où un génie aussi solide que saint Augustin n'entre pas, et il sait bien qu'il ne peut jamais oublier que c'est lui qui veut jouir, et que c'est à lui et non à un autre qu'il souhaite cette jouissance, aussi certainement qu'il veut être heureux, et aussi véritablement qu'il aime Dieu. Un petit mot de l'Ecole, si l'on vouloit y être attentif, finis qui, finis cui, seroit entendre, que de vou-

<sup>(1)</sup> Serm. CCCLXXXV, ol. hom. XXXVIII inter 50, n. 4; col. 1488.
— (2) Inst. past. p. 49.

loir avoir Dieu pour soi, finis cui, n'empêche pas qu'il ne soit la fin dernière qu'on souhaite, finis qui: cela est clair; cela est certain; cela est avoué de tout le monde; et la doctrine de l'auteur ne roule que sur des équivoques.

On fait dire à saint Anselme, sur la foi d'Edmer (1), et je l'en crois, quoiqu'on doive priser S. Anselme beaucoup davantage ce que ce saint dit par chez Edmer. soi-même; on lui fait donc dire que trois sortes d'hommes sont sauvés; « mais que Dieu ne » donne pas aux deux premiers degrés la mesure » pleine » : de mot à mot, plenam retributionem, la pleine rétribution; parce qu'il leur dit: « Vous ne m'avez pas aimé purement, vous étiez » mercenaires »: de mot à mot, « vous vouliez » gagner avec moi : quia non purè me dilige-» batis, sed quoniam à me lucrari volebatis ». Poussez à bout ces paroles; saint Paul, qui vouloit gagner Jésus - Christ: ut Christum lucrifaciam, ne l'aimoit pas purement. Prenons avec plus d'équité les sentimens des saints: quand on ne songe qu'à gagner avec Jésus-Christ, sans rapporter ce gain à sa gloire, c'est de l'avis unanime de tous les docteurs, un sentiment imparfait, ou même vicieux, que les imparfaits ont à surmonter ou réprimer par de plus nobles pensées: mais quand on raisonne ainsi: « Est-ce l'espérance » vertu théologale que Dieu reprochera aux justes » imparfaits? Leur reprochera-t-il ce qui a été » infus en eux par le Saint-Esprit (2) »? ce rai-

XCVIII. Passage de

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20, p. 56. Similit. ap. Edm. cap. 169. — (\*) *Ibid*.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE sonnement est outré : c'est Dieu qui inspire la crainte des peines, « par une impulsion du Saint-» Esprit qui n'habite pas encore dans les cœurs, » mais qui les meut », comme parle le saint concile (1). Il n'a rien de vicieux : mais c'est une imperfection que Dieu pourra reprocher à ses saints, s'ils ne poussent pas la charité jusqu'à bannir cette crainte. L'espérance ne laisse pas d'être une vertu infuse, dans les ames qui ne sont pas assez soigneuses de la rapporter à la charité; ce qui pourra être une imperfection, et peut-être un vice: mais il ne s'ensuivra pas que cette espérance, qu'on n'aura pas poussée assez avant, cesse d'être infuse, ou, ce qui seroit une hérésie, qu'elle soit un sentiment de la nature. Voilà les petits raisonnemens par lesquels on veut établir l'amour naturel, et l'espérance naturelle, dans l'exclusion de laquelle on fait consister la perfection chrétienne, sans songer qu'il est bien plus grand de la mettre à pousser plus loin, et à son dernier période, un acte surnaturel, que de la mettre à exclure une affection naturelle.

XCIX.
Omissions
dans ce passage d'Edmer, qui
montrent
qu'il est peu
propreàdonner des idées
justes.

C'est ce qu'on peut répondre aux discours qu'Edmer attribue à saint Anselme, en considérant seulement les mots que notre auteur en rapporte. Mais voici ce qu'il omet : « On sert Dieu ou » par crainte, ou par intérêt, ou par amour : il y » en a quelques-uns qui ne pourroient être portés à quitter leurs plaisirs par nulle promesse » des biens éternels, s'ils savoient qu'ils n'y eût » point de peines d'enfer : ils éviteront les peines

(1) Scss. XIV, cap. IV.

» de ceux qui ne craignent point Dieu; mais ils » n'auront pas la pleine rétribution. Les autres » servent Dieu pour en tirer un grand intérêt, » soit ou en cette vie (seulement,) soit en cette » vie et en l'autre; Dieu pourra dire à ceux-là, » s'il veut, avec quelque raison: Vous avez gardé » mes commandemens pour votre intérêt, et non » pas parce que vous m'aimiez purement, mais » parce que vous vouliez gagner avec moi: comme » parmi ceux qui servent leur roi, plusieurs n'ai-» ment pas le roi, mais ses dons et ses présens: » donaria »; tous ceux-là sont pourtant sauvés : mais il n'y a que ceux « qui serviront Dieu par » amour, à qui il se doit rendre lui-même pour » récompense ». On voit de quel correctif auroit besoin ce discours, puisqu'à le prendre comme il se présente, on seroit sauvé par la seule crainte, quoique sans la vue des supplices éternels on ne pût encore se résoudre à renoncer aux plaisirs des sens; ou par le seul intérêt, en aimant non pas le roi, mais ses dons: par conséquent sans amour de Dieu. On seroit donc sauvé en ces états; ce qui est déjà une erreur : mais c'en est une autre d'ajouter qu'on seroit sauvé; en sorte néanmoins que la possession de Dieu seroit réservée à ceux qui auroient aimé: comme s'il y avoit quelqu'un, parmi les sauvés, à qui Dieu ne se donnât pas pour récompense.

On voit combien de choses importantes l'auteur a retranchées dans ce passage; s'il les avoit rapportées, on apercevroit, du premier coup d'œil, qu'il n'y a rien à conclure d'un endroit si 638 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE embarrassé et si peu exact : et quand nous aurons à expliquer les sentimens de saint Anselme par lui-même, nous tâcherons de remarquer quelque chose de plus solide.

C.
Doctrine de
S. Bernard
par quatre
principes.

De tous ses auteurs, celui sur lequel M. l'archevêque de Cambrai s'appuie le plus, et celui qu'il développe le moins, c'est saint Bernard. La source de son erreur est, à l'ordinaire, qu'il tire à son pur amour ce que ce Père établit de tout amour de charité par quatre principes.

Le premier est, que l'amour de Dieu ne peut être sans le désir de le posséder : « Le vrai amour, » dit-il (1), content de lui-même, a une récom» pense; mais cette récompense est celui qui est
» aimé : præmium id quod amatur ». C'est le principe de saint Augustin, que saint Bernard ne cesse de répéter.

Le second est : le désir de posséder Dieu en lui-même comme son bien, ne déroge pas à la perfection de l'amour. Ce principe est encore de saint Augustin, comme nous l'avons démontré dans nos Additions sur les Etats d'Oraison : mais il n'y a rien que saint Bernard ait plus inculqué.

Dans un sermon de diversis, après avoir parlé de l'amour de leur héritage, dont sont possédés les vrais enfans, « J'en connois, dit-il (2), un plus » sublime : je connois une affection plus digne de » Dieu; et c'est quand le cœur étant entièrement » purifié : cùm penitus castificato corde; l'ame

<sup>(1)</sup> De Dil. Deo, cap. VII, n. 17; tom. 1, col. 591. — (2) Serm. VIII, de divers. n. 9; col. 1104.

» ne cherche plus, ne désire plus autre chose de » Dieu, que Dieu même : nihil aliud desiderat » anima, nihil aliud quærit à Deo, quàm ipsum » Deum ». C'est donc là sans dissiculté l'amour le plus pur, puisqu'il naît dans le cœur le plus épuré: penitus castificato corde.

Le troisième principe de saint Bernard, qui est comme la racine des deux autres, est aussi de saint Augustin en cent endroits; et c'est que l'amour est une espèce de possession et de jouissance : car on ne jouit de Dieu qu'en s'y unissant, et l'amour c'est l'union. C'est ce qui faisoit dire à saint Bernard, en expliquant ces paroles de saint Paul: « La cha-» rité ne cherche pas ce qui est à elle; elle ne le » cherche pas, parce qu'elle l'a déjà en aimant. » Non quærit quæ sua sunt, quia non desunt (1) ». L'aimer, c'est l'avoir; et c'est pourquoi ce Père ajoute: « Cherche-t-on ce qu'on a déjà? quisnam » quærat quod habet? la charité a toujours le bien » qu'elle veut : charitas quæ sua sunt nunquam » non habet ». Il ne faut point ici chercher des bras ni des mains : dans l'amour est tout le moyen de tenir Dieu, de le posséder : c'est pourquoi il n'y a point de plus pur embrassement, ni de plus chaste jouissance que celle de Dieu. On en jouit, comme de la lumière, en ouvrant les yeux, et plus immatériellement que de la lumière; puisque, sans remuer une paupière matérielle, il ne faut que tourner vers lui la volonté seule; ce que S. Bernard exprime, en disant (2): « Une telle con-

<sup>(2)</sup> In Cant. Serm. xv111, n. 3; col. 1321. — (2) Ibid. Serm. LXXXIII, n. 3; col. 1557.

640 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALB

» formité de notre volonté à celle de Dieu, marie » l'ame: talis conformitas maritat animam: si elle » aime parfaitement, elle est mariée: si perfectè » diligit, nupsit »; ou si vous voulez: « sic amare, » nupsisse est (1): aimer ainsi, c'est se marier »; dont il rend cette raison: « que si elle aime, elle » est aimée; et que ce consentement fait tout le » commerce de ce céleste mariage ».

Ge beau principe en produit un quatrième: ' c'est que notre amour ne se peut pas terminer à notre bien propre comme à sa fin dernière: à cause que c'est l'amour d'une nature supérieure et plus excellente, comme l'appelle saint Augustin, à laquelle comme on se doit tout, il lui faut aussi rapporter et soi-même tout entier, et sa jouissance. C'est pourquoi saint Bernard disoit, ou faișoit dire au parfait amant (2): « Je ne cherche » point le salut pour éviter les peines, ni pour » régner dans les cieux; mais pour vous louer » éternellement ». La fin dernière que je me propose est de glorifier Dieu, qui est la disposition de tous les saints, essentielle à la charité, et tant de fois remarquée dans le concile de Trente (3): ainsi, ne chercher pas d'éviter les peines, ou de posséder le royaume, n'est pas une expression exclusive, mais relative; et pour user de ce mot, subordinative à une fin plus parfaite. C'est pourquoi saint Bernard ajoute (4) que « celui qui dé-» sire de voir Dieu pour son repos (seulement, et

<sup>(1)</sup> In Cant. Serm. LXXXIII, n. 6; col. 1559.—(2) De div. Serm.
111, de Cant. Ezech, n. 9; col. 1094.—(3) Sess. VI, cap. XI.—
(4) Loc. mox cit.

» comme pour dernière sin de ses désirs) cherche

» son propre intérêt: mais celui qui est occupé

» des louanges de Dieu, c'est celui qui aime ».

Il n'est point besoin d'alléguer ici une affection naturelle pour nous-mêmes; c'est une soiblesse de n'avoir à sacrisser que cela: nous avons à sacrisser quelque chose de meilleur, qui est l'amour même de la récompense qu'inspire aux ensans de Dieu l'espérance chrétienne; non pas en le retranchant, mais en le poussant plus haut, et en le rapportant à la charité.

On voit, par ces beaux principes, que saint Bernard veut établir, non pas ce prétendu amour pur d'un état particulier, où tout le monde n'est pas appelé, et qui scandalise jusqu'aux saints; mais le véritable et inséparable caractère de l'amour, qu'on nomme charité, qui est commun à tous les justes. C'est pourquoi, en parlant de ceux qu'il appelle enfans, et qui recherchent dans leur héritage aûtre chose que Dieu même, aliud quid, il ne dit pas que leur amour est imparfait, mais il dit, qu'il lui est suspect: suspectus est mihi amor; et que le vrai amour digne de ce nom et de celui de charité, a toujours pour principale récompense Dieu dans son essence, vu, aimé et possédé.

Au reste, tout le monde sait que l'espérance seule ne justifie pas, autrement la charité seroit inutile; c'est pourquoi, c'est une ignorance de s'étonner de cette parole: « on n'aime point sans » récompense; mais on aime sans vue de la ré-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » compense (1) » : c'est-à-dire que la récompense n'est pas la vue principale: ce qui est encore du caractère commun de la charité. Saint Bernard n'a pas voulu dire que la charité n'avoit pas cette vue, lui qui a dit tant de fois qu'elle cherchoit à posséder Dieu à titre de récompense; il ne songeoit non plus à une vue naturelle de la récompense; car ce n'étoit point au-dessus de cette vue naturelle, mais en général au-dessus de toute vue de récompense, qu'il nous vouloit élever; et pour le faire, il n'avoit besoin que d'une vue supérieure qui fût la gloire de Dieu, à laquelle on rapportât tout. Quand on trouve une doctrine si claire, et qu'on se fait un mystère de pratiques alambiquées, ne craint-on pas de mériter d'être livré à ses fantaisies?

CI. Dieu comme pour l'amour de lui-même.

Le beau corollaire, et le résultat de ces prin-Qu'aimer cipes de saint Bernard, est, que le désir de posrécompense, séder Dieu à titre de récompense, n'empêche pas c'est l'aimer de l'aimer pour l'amour de lui.

> Saint Bernard pose ce fondement de son traité de l'Amour de Dieu: « que la raison d'aimer Dieu, » c'est Dieu même: causa diligendi Deum, Deus » est (2) »: cependant il « rend deux raisons, qui » obligent à l'aimer pour l'amour de lui : ob » duplicem causam, propter seipsum diligendus » est (3): parce qu'il n'y a rien qu'on puisse » aimer avec plus de justice, ni rien aussi qu'on » puisse aimer avec plus de profit : nihil justius,

<sup>(1)</sup> De dil. Deo, cap. VII, n. 17; col. 591. — (2) Ibid. cap. 1, n. 1; col. 581. — (3) Ibid. col. 582.

» nihil fructuosius »: ainsi le profit et l'utilité, ou l'intérêt appartient à la raison de l'aimer pour l'amour de lui. C'est pourquoi pour éclaircir ces deux raisons d'aimer Dieu pour soi, il entreprend d'expliquer « que le mérite du côté de Dieu, et » que l'intérêt du nôtre nous y porte: quo merito » suo, quo nostro commodo ».

Il n'y a point là de contradiction, puisque l'intérêt qu'il nous propose, « quo commodo nostro, » c'est d'avoir celui qu'on aime: præmium, is qui » diligitur (1): »; et un peu après: « L'ame qui » aime, ne recherche point d'autre récompense » de son amour que Dieu même »: d'où il suit qu'en l'aimant de cette sorte, on l'aime pour l'amour de lui.

Il a raison de dire, selon ces principes: « L'a» mour se suffit à lui-même, son usage est le fruit
» qu'il cherche: usus ejus, fructus ejus: il est
» son mérite et sa récompense: ipse meritum,
» ipse præmium (2) »; et le reste, qui est admirable. Car si, comme il est prouvé par le troisième
principe, l'amour par une force unissante est déjà
un commencement de jouir, il n'a rien à désirer que de croître, parce qu'en croissant et se
consommant, il se récompensera d'avoir commencé.

Il a donc encore raison de dire : « J'aime, » parce que j'aime; j'aime pour aimer : amo quia » amo; amo ut amem ». Car quel plus beau motif peut-on avoir en aimant, que celui d'aimer da-

<sup>(1)</sup> De dil. Deo, cap. VII, n. 17; col. 591, - (2) In Cant. Serm. LXXXIII, n. 4; col. 1558.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE vantage, et quoi de plus unissant que son amour même? Il n'y saut plus mettre que la condition, « qu'il retourne toujours à sa source y prendre » de nouvelles forces, pour couler toujours: re-» fusus fonti suo, semper ex eo sumat, unde ju-» giter fluat (1) ».

CII. Sur cette parole de S. mour ne tire point ses forces de l'espérance.

Quand après cela on oppose ces paroles de saint Bernard: « Le pur amour n'est pas mercenaire: Bernard:L'a- » purus amor mercenarius non est: le pur amour » ne prend point ses forces de l'espérance : purus » amor de spe vires non sumit (2) » : on voudroit insinuer l'inutilité de l'espérance chrétienne, pour accroître et pour soutenir la charité des parfaits; où, parce qu'on n'ose plus attaquer si ouvertement l'espérance, on fait venir comme par machine un certain amour de soi - même naturel et délibéré, que personne ne conneît. Mais saint Bernard n'a pas besoin de ces inventions; l'amour n'a pas besoin de prendre ses sorces d'une espérance qui soit hors de lui, où l'on désire de Dieu autre chose que lui-même, aliud quid: mais il prend continuellement de nouvelles forces, de l'espérance qu'il sorme lui-même dans son propre sein, qui est celle de croître toujours jusqu'à ce qu'il vienne enfin à la consommation de la charité qui lui est promise en l'autre vie.

> L'amour des justes du commun a plus besoin de s'aider de tout, c'est-à-dire des biens qui sont hors de Dieu même : mais l'amour parfait et pur, sans oublier les avantages accidentels du corps et de l'ame qui ne sont pas Dieu, se porte à les con-

<sup>(1)</sup> In Cant. Serm. LXXXIII, n. 4; col. 1558. — (2) Ibid. n. 5.

centrer et consolider avec le bien qui est Dieu même: et c'est pourquoi saint Bernard ne veut pas qu'il soit mercenaire, parce qu'il n'a pas accoutumé d'appeler ainsi l'amour qui s'attache à ramasser tout dans la récompense incréée, selon que nous avons vu que l'a expliqué saint Bonaventure (1).

Mais comme nous avons vu que tout amour de charité tient de ce caractère; saint Bernard, qui nous dit ici que le pur amour n'est point mercenaire ou intéressé, dit ailleurs en général, « que » la charité ne l'est pas, et ne cherche point son » intérêt: charitas non est mercenaria, non amat » quæ sua sunt (2) »; asin que nous entendions qu'entre l'amour et le pur amour, il ne s'agit que du degré, tout amour de charité étant désintéressé, et ne pouvant y en avoir qui ne le soit pas.

Je suis au reste obligé de dire que je ne trouve point dans saint Bernard ce motif d'aimer Dieu pour sa perfection, comme distingué de tout rapport avec nous: car à l'endroit où nous avens vu les deux raisons pour lesquelles il faut aimer Dieu, à cause de lui (3); il y a joint notre utilité avec son mérite: et expliquant le mérite, il dit que « le principal, est que Dieu nous a aimés le pre» mier: illud præcipuum, quia prior ipse dilexit
» nos »; ce qui le fait regarder par rapport à nous: non que saint Bernard ait oublié l'excellence de la nature divine en elle-même, dont ce sublime contemplatif étoit si rempli; mais parce

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. 36. — (2) De dil. Deo, cap. VII, n. 17; ubi sup. — (3) Ibid. cap. 1, n. 1; ubi sup.

qu'il la confond naturellement avec la bonté communicative, n'y ayant rien où nous sentions mieux
combien Dieu est excellent au-dessus de nous, que
de nous le faire regarder comme la fontaine infiniment abondante, et nous comme ceux qui en avons
soif (1): lui comme le principe de notre amour, et
nous comme ceux qui y retournons par un continuel reflux: en sorte qu'aimer Dieu comme nous
étant bon, par les principes de saint Bernard que
nous avons vus, c'est aussi l'aimer comme bon en
soi, et l'un de ces sentimens fait partie de l'autre.

CIII.

Passage
d'Albert le
Grand.

Le quatrième passage, que j'ai promis d'expliquer, est celui d'Albert le Grand, que l'on nous rapporte en ces termes (2): « Il dit que le parfait » amour nous unit à Dieu, sans chercher aucun » intérêt ni passager ni éternel, mais pour sa » seule bonté: car l'ame délicate, dit-il, a comme » en abomination de l'aimer par manière d'in-» térêt ou de récompense ». De là suit le raisonnement et la réflexion ordinaire : « Il entend » par la récompense, la récompense regardée » comme un intérêt, et avec un attachement na-» turel et mercenaire » : ce qu'il croit prouver en disant: « A Dieu ne plaise qu'on dise jamais, » que les parfaits ont en abomination l'espérance » chrétienne »; comme si on pouvoit avoir en abomination une affection naturelle, délibérée et permise, qui n'est pas même toujours une imperfection dans les ames parfaites. Mais pourquoi se tant tourmenter, pour entendre une chose si

<sup>(1)</sup> In Cant. Serm. LXXXIII, n. 5, 6; ubi sup. — (2) Inst. pest. n. 20, p. 63. Alb. magn. Parad. anima lib. V1, a. c. etc.

claire? le parsait amour est celui de la charité, qui est opposé à l'amour imparfait de l'espérance; cet amour ne cherche aucun intérêt ni passager ni éternel, mais la seule bonté et perfection de Dieu pour y mettre sa sin dernière, comme l'ont expliqué tous les docteurs.

En ce sens, ils ont en abomination d'aimer Dieu, finalement, par manière d'intérêt et de récompense : ce n'est pas l'espérance chrétienne qu'ils ont en horreur, et on a raison de dire ici, A Dieu ne plaise : c'est l'espérance, en tant qu'on y mettroit sa sin dernière, et qu'on s'y arrêteroit plus qu'il ne faut, sans la rapporter à la gloire de Dieu: ut imprimis glorificetur Deus, selon la décision du concile de Trente. N'est-ce pas là un clair dénouement? et pourquoi se tant tourmenter, à introduire en ce lieu, comme par force, l'affection naturelle, dont ni ce docteur ni les autres n'ont parlé?...

## SECTION X.

Où l'amour naturel et délibéré est considéré en lui-méme.

Nous allons considérer cette affection naturelle, non plus dans les passages où on l'a cherchée par un grand et inutile travail, mais en ritéintroduit elle-même. On s'étoit plaint de l'auteur, qui dans par l'auteur. les Maximes des Saints (1) avoit fait deux fautes: l'une, de faire dire à saint Augustin en général,

CIV.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 7.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE sans explication, que tout ce qui ne vient pas de la charité vient de la cupidité; et l'autre, d'avoir appliqué ce principe à l'espérance chrétienne, ce qui la rangeroit au nombre des vices. L'auteur ne dit rien sur ce dernier chef d'accusation; et pour le premier, voici sa réponse (1): « J'ai dit, après » saint Augustin, que tout oc qui ne vient pas du » principe de la charité, vient de la cupidité: » mais j'ai entendu en cet endroit de mon livre, » par le terme de charité, tout amour de l'ordre » considéré en lui-même, et par celui de cupi-» dité, tout amour particulier de nous-mêmes ». Ainsi, comme il a déjà été remarqué, tout amour de l'ordre naturel ou surnaturel est charité: on parle ainsi par rapport aux paroles de saint Augustin. C'est donc à saint Augustin qu'on attribue ce prodigieux langage, sans en avoir pu rapporter la moindre parole; et l'on voudroit confirmer par son autorité, qu'on appelle du nom de charité, un autre amour que celui qui est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit, ou les mouvemens de la grâce qui y conduisent.

C'est dans cette vue que l'auteur avoit dit ces paroles (2): « La charité prise pour la troisième » vertu théologale » : comme si la théologie avoit jamais admis une autre charité, que celle qui est un don de Dieu, et la plus parfaite des vertus théologales. Peut-on ici ne s'étonner pas d'une hardiesse qui s'élève au-dessus de tout le langage et de tout le dogme théologique, jusqu'à reconnoître une charité qui n'est pas la vertu théolo-

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 9. — (2) Ibid. n. 7.

gale connue même par les enfans dans le catéchisme?

C'est une suite de cette erreur, de parler ainsi de la cupidité, racine de tous les vines (1): il est reur sur la vrai que l'amour de nous-mêmes, qui est bon cupidité viquand il est réglé, devient l'unique racine de cieuse. tous les vices, quand il n'a plus de règle (2). Voilà comme il explique saint Augustin. La cupidité, qui est la source de tous les vices, n'est plus, selon ce Père, la concupiscence, qu'il nomme vicieuse à toutes les pages : mais un amour naturel, honnête de soi, dont il n'a jamais parlé. L'auteur fait tout ce qu'il veut des Pères, de la théologie, de ses paroles, de celles des saints; et les nouveautés les plus inouies ne lui content rien.

CV. Pareille er-

Pour maintenant entendre son amour waturel et délibéré, dont la nature est assez bizarre, et qui n'est bien connue que de notre auteur, il en naturel : rien faut ramasser les propriétés dans les diverses ex- par l'Ecripressions de l'Instruction pastorale. Disons donc avant toutes choses:

CVI. Propriétés de l'amour

- 1. Que l'amour surnaturel de l'espérance est différent, « non-seulement de l'amour déréglé » de pure concupiscence, mais encore de tout » amour réglé qui n'est que naturel (3) ».
- 2. Que c'est « un attachement naturel et mer-» cenaire qui ne se trouve plus d'ordinaire dans » les ames parfaites (4) »; qui n'étoit point dans la sainte Vierge: a il est mauvais quand il n'est

<sup>(1)</sup> Max. dos SS. p. 8. — (2) Inst. past. n. 9. — (3) Hid. n. 2. - (4) Ibid. n. 3.

650. PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION. PASTORALE

» pas réglé par la droite raison et conforme à 
» l'ordre: il est néanmoins une imperfection dans 
» les chrétiens, quoiqu'il soit réglé par l'ordre; 
» ou, pour mieux dire, c'est une moindre per» fection, parce qu'elle demeure dans l'ordre 
» naturel et inférieur au surnaturel ». Voilà donc 
dans les chrétiens, non pas tant une imperfection, 
qu'une moindre perfection qui ne vient point de 
la grâce.

3. « Cet amour naturel et délibéré diminue la » perfection de la volonté, en ce que la volonté » veut le bien plus purement et plus fortement, » quand l'ame ne s'aime que d'un amour de cha-» rité, que quand elle s'aime d'un amour de cha-» rité et d'un amour naturel (1) ».

4. C'est « un amour naturel et délibéré de nous-» mêmes qui est imparfait, mais non péché (2) ». 5. « C'est une consolation toute naturelle : un

» appui sensible, dont l'amour naturel et merce-» naire voudroit se soutenir, lorsque la grâce n'a

n rien de sensible et de consolant (3) n.

6. « L'ame parfaite ne désire d'ordinaire tous » ces biens (ceux que l'Eglise demande) que par » un amour de charité, au lieu que l'imparfaite » se les désire aussi d'ordinaire par un amour » naturel, qui la rend mercenaire ou intéres-» sée (4) ».

7. A cela près, les parfaits et les imparfaits « veulent les mêmes choses, les mêmes objets. » Toute la différence entre eux n'est pas du côté

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 6.—(2) Ibid. n. 9.—(3) Ibid. n. 10.—(4) Ibid. n. 12.

- » de l'objet, mais du côté de l'affection avec la-» quelle la volonté le désire (1) ».
- 8. « Les parsaits, pour devenir parsaits, ont » retranché une affection imparsaite pour la ré» compense, qui est encore dans les impar» saits (2) »: il s'agit des récompenses éternelles, et du bonheur que Dieu a promis, pour lequel on a un attachement, une affection naturelle, véritable, et seulement imparsaite.
- 9. « Ainsi il y a une espérance naturelle qui re-» garde les biens éternels (3) »: on a pour eux des désirs humains, et une « affection naturelle pour » la béatitude formelle (4) ».
- 10. « Cet attachement n'est point de la grâce », et n'en peut point être; à cause qu'il est imparfait, et qu'on le retranche; donc il est naturel (5).
- nour naturel de nous-mêmes, qui nous attache a l'ornement ou à la consolation que donne la perfection des vertus, et au plaisir de posséder la récompense (6) ».
- » prie le don, qui nous attache aux dons spiri» tuels: celui qui n'a plus cet intérêt, ne craint
  » ni la mort, ni le jugement, ni l'enser, de cette
  » crainte qui vient de la nature (7) ».
- 3. On doit « laisser à l'ame la consolation » d'une affection naturelle, quand elle est trop

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 12, et p. 90, n. 2. — (2) Ibid. — (3) Ibid. n. 20, p. 46, 90. — (4) Ibid. p. 71. — (5) Ibid. — (6) Ibid. p. 65. — (7) Ibid. p. 66.

- 652 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE
- » foible, pour porter la privation de cette dou-» ceur sensible (1) ».
- 14. Les parfaits ne désirent plus les biens même les plus désirebles par ce principe naturel et imparfait (2). Ainsi on n'exclut que les parfaits, et on laisse désirer aux justes de la voie commune par un principe naturel, les biens les plus désirables.
- 15. « La différence entre cet amour naturel et » la cupidité vicieuse est, premièrement, qu'il ne » s'arrête point à lui-même quand il est dans les » justes (3) ». Il s'arrête donc en Dieu, et voilà un amour naturel qui nous détache de nous-mêmes et qui nous unit à Dieu.
- 16. « Dans les justes, il est réglé par la raison, » qui selon saint Thomas est la règle des vertus » naturelles, et de plus il est en eux soumis à la » charité (4) ».
- 17. « On ne pourroit détruire cette distinction
  » sans ôter tout milieu entre le principe de la
  » grâce et celui de la cupidité vicieuse, et sans re» garder la crainte naturelle des pécheurs comme
  » un péché (5) ».
- 18. « Dans le traisième des cinq amours, l'a
  » mour naturel de sei est encore dominant dans

  » l'ame, quoique l'acte d'espérance soit surnatu
  » rel, qu'il teade à Dieu comme au bien suprême,

  » et qu'il ne nous présère point à Dieu (6) ».
  - 19. « Dans le quatrième état, l'amour naturel
- (1) Instr. past. n. 20, p. 71. (2) Ibid. p. 73. (3) Ibid. p. 90. (4) Ibid. et p. 91. (5) Ibid. p. 91. (6) Ibid. p. 100.

- » se trouve souvent, non dans les actes surnatu-
- » rels, mais dans l'ame qui les fait (1) ».
  - 20. « Dans le cinquième état, l'amour naturel
- » et délibéré qui sait l'intérêt propre, n'agit pres-
- » que plus (2) ».

Avec tant d'extraordinaires et bizarres propriétés, si cet amour naturel étoit quelque chose où se sit la séparation des parsaits et des imparfaits, tous les livres en seroient remplis. Mais nous avons déjà vu un silence universel dans tous les auteurs, et nous voulons seulement observer ici, que M. de Cambrai ne tente pas seulement de rien établir par l'Ecriture; quoiqu'on ne puisse pas dire que les principes de la perfection chrétienne n'y soient pas amplement traités. On s'étonnoit de voir les Maximes des Saints si destituées des témoignages de la parole de Dieu: elle paroît encore moins dans l'Instruction pastorale, quoiqu'elle soit beaucoup plus longue. Quoi, veut-on accoutumer les chrétiens à chercher une perfection que l'Ecriture ne connoisse pas?

Mais sans plus parler de passages, puisque nous devons ici envisager la chose en elle-même: par les propositions, 6, 8, 9, 10, 14, il faut ges. croire dans la plupart des saintes ames une affection naturelle, une espérance des hiens que Dien a promis, puisque ce sont ceux que l'Eglise demande: par conséquent des biens surnaturels qui ne sont connus que par la foi: à la réserve des parfaits élevés à ce prétendu pur amour, il

CVII,
Propositions étran-

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 101. - (2) Ibid.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE y a dans tous les justes deux espérances, l'une naturelle et sans principe de grâce, et l'autre surnaturelle, de ces biens; des biens les plus désirables, qui sans doute sont les éternels, et ne sont rien moins que Dieu même. Par la 7.º proposition, les parfaits et les imparfaits veulent les mêmes objets, les mêmes choses : la dissérence entre eux n'est pas du côté de l'objet, mais du côté · de l'affection, parce qu'au lieu que l'ame parfaite ne les désire d'ordinaire que par la charité, l'ame imparfaite les désire aussi par un amour naturel: de sorte que l'affection et l'espérance naturelle et surnaturelle ont dans le fond les mêmes objets. Voilà ce qu'il nous faut croire selon la nouvelle théologie.

CVIII.
Suite encore plus
étrange.

Il faudra encore passer plus avant, et puisque, par la 15.º proposition, la différence entre l'amour naturel et la cupidité vicieuse, consiste en ce que l'amour naturel ne s'arrête point à lui-même dans les justes, comme fait par son propre fond la cupidité vicieuse, et par conséquent qu'il s'arrête en Dieu; il faudra croire qu'un amour naturel nous détachera de nous-mêmes et nous unira à Dieu, comme il a été conclu dans le même endroit.

C'est donc là cette charité naturelle, cette charité qui n'est pas vertu théologale, qu'on a déjà montrée dans notre auteur (1): mais comme, par les principes posés, on est contraint d'admettre une espérance naturelle, et une charité naturelle, il faudra admettre aussi une foi naturelle sur laquelle tout soit fondé: et voilà, dans la na-

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. 102.

ture comme dans la grâce, une foi, une espérance, une charité, qui est la doctrine d'un théologien connu, mais en cela abandonné par les siens, et justement condamné.

Cette doctrine est fondée sur un principe erroné, et que nous avons déjà réfuté (1), qu'une affection n'est point de la grâce, et n'en peut pas être lorsqu'elle est imparfaite: (par la proposition 10.) comme si les commencemens encore imparfaits de la foi naissante, dans ceux que saint de celui de Paul appelle de petits ensans en Jésus-Christ, n'étoient pas de lui ainsi que le reste, et qu'il ne fût pas écrit, que « celui qui a commencé en nous » les bonnes œuvres, est le même; qui y met la \* perfection (2) ».

Loin de nous ces nouveautés profanes, qu'on ne trouve nulle part. Gardons-nous bien de penser avec notre auteur que ce soit là cet amour naturel enseigné par saint Thomas et par les autres docteurs catholiques (5); parce que celui-ci est délibéré, parfait à sa manière quoique moins parfait, attaché et affectionné naturellement aux biens surnaturels les plus désirables, à Dieu même et aux promesses de l'Evangile : à quoi saint Thomas ni les autres n'ont jamais songé.

Mais une dernière propriété de cet amour naturel ne nous doit pas échapper, puisque c'est la plus importante: il ne s'agit plus seulement d'a- l'amour navoir établi, contre toute la théologie, une charité naturelle pour les biens éternels; on la fait servir principe et de motif, toute naturelle qu'elle est, aux actes actes surna-

CIX. On prouve, par ces propriétés, que cet amour naturel est bien éloigné S. Thomas.

CX. Erreur de faire servir turel, de turels.

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. 72. — (2) Philipp. 1. 6. — (3) Ci-dessus, n. 71, 72.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 656 surnaturels: erreur si maniseste, que l'auteur semble d'abord s'y opposer; et il est vrai qu'il enseigne que son amour naturel, « loin d'entrer » ni d'influer positivement dans les actes surnatu-» rels, diminue la perfection de la volonté(1), etc. » Mais nous sommes trop accoutumés à entendre des contradictions, pour nous y laisser surprendre; la suite des principes l'entraîne plus loin qu'il ne veut : car aussi à quoi serviroit aux ames justes ce principe d'amour naturel, s'il ne les poussoit à la vertu chrétienne comme un motif pour la suivre? Qu'est-ce qu'un motif, selon M. de Cambrai? Il prend, dit-il (2), le terme de motif, « non pas pour l'objet extérieur qui attire » la volonté, mais pour le principe intérieur qui » la détermine ». Si donc l'amour naturel est le principe qui détermine la volonté à se porter aux récompenses éternelles, ce sera sans doute un motif de les rechercher. Mais on ne peut pas douter du sentiment de l'auteur après ce qu'il ajoute, que les imparfaits « joignent au motif de » la récompense, le principe de l'amour naturel » qui fait souvent désirer imparfaitement » l'objet de l'espérance chrétienne. Voilà donc en cet état deux motifs et deux principes d'agir, l'un naturel et: l'autre surnaturel; ils entrent l'un et l'autre dans la détermination de la volocié, et l'œuvre de Dieu se partage entre la grâce et la nature.

CXI. sages où la

Ailleurs l'auteur nous avertit, « que si nous Autres pas- » prenons le texte du livre au sens qu'il explique », même erreur c'est-à-dire, si nous prenons le propre intérêt

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 6 et 20. — (1) Ibid. p. 93.

pour cet amour naturel et délibéré, « nous estenseignée » en trouverons toute la suite simple et natu- par rapport » relle (1) »: prenons donc ce sens puisqu'il le veut. Le premier endroit où je trouve le terme avant la jusd'intérêt propre est celui-ci (2), où parlant de l'amour d'espérance, qui sans doute de sa nature est divin et surnaturel, puisque c'est l'exercice propre d'une vertu théologale, l'on dit que « le » motif de notre propre intérêt est son motif » principal et dominant (3) » : ce qu'on répète par deux fois. Je suis la loi qu'on me donne, et je prends le propre intérét pour un amour naturel délibéré: je prends aussi le mot de motif, non pas pour l'objet de l'espérance, mais pour le principe intérieur qui nous y détermine; et je conclus que l'amour de l'espérance chrétienne a pour principe intérieur un amour naturel qui y domine: ce qui n'est rien moins qu'une hérésie.

L'auteur tombe dans la même erreur, lorsqu'en parlant de l'état des justifiés, il dit que l'amour de charité prévaut alors (et non pas plutôt) sur le motif intéressé de l'espérance (4), c'est-à-dire, sur le principe intérieur d'amour naturel; d'où il s'ensuit qu'auparavant ce qui prévaloit dans l'espérance étoit un mouvement de la nature.

Telle est la part qu'on a voulu donner à la nature dans l'espérance chrétienne avant la justification: depuis, lorsqu'on définit l'amour justi- dans les jusfiant, mais encore imparfait, on veut qu'il soit tifiés. mélangé d'un motif d'intérêt propre (5): et c'est

tification.

CXII. Le même motif naturel

Bossuet. xxviii.

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20, p. 36. — (2) Max. des SS. p. 4. — (3) Ibid. p. 5. - (4) Ibid. p. 8. - (5) Ibid. p. 14, 15.

pourquoi on déclare qu'on le nommera intéresse dans tout le livre. Si donc ce motif d'intérêt propre est un principe intérieur d'amour naturel; il sera vrai que non-seulement ce principe naturel servira de motif dans l'espérance surnaturelle avant la justification, mais encore que dans l'état même de la justification ce principe subsiste toujours comme motif.

CXIII.
Vaine excuse de l'auteur.

Je sais que l'auteur avertit d'abord que ses cinq amours sont cinq états (1); mais quand il insere de là, qu'il ne parle que des habitudes et non des actes, il oublie qu'il est ordinaire et naturel de désinir les habitudes par rapport à leurs actes propres, et que c'est ce qu'il a fait partout : de sorte qu'on ne peut nier, qu'il n'ait fait cet intérêt propre et cet amour naturel, le motif et le principe intérieur des actes surnaturels qu'il a définis: d'autant plus que ce motif naturel, ou comme l'auteur l'appelle ailleurs (2), cette consolation d'une affection naturelle, doit être laissée à l'ame pour la soutenir, quand elle est trop foible pour en porter la privation : d'où il suit, que non-seulement elle est un motif, mais encore un soutien nécessaire. Au surplus, il est évident que s'il n'avoit voulu parler que des états, il ne se seroit pas contenté de dire que le motif du propre întérêt, c'est-à-dire de l'amour naturel, est le motif dominant dans les états qui précèdent la justification (3): car ce n'est pas l'amour naturel, mais l'amour vicieux qui y domine : c'est la con-

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 2. — (2) Ibid. n. 20, p. 71. — (3) Max. des SS-p. 4, 5, 8.

cupiscence déréglée, c'est le péché qui y règne, et le prétendu amour naturel est son moindre mal.

Mais quoi qu'il en soit, et de quelque manière qu'on le prenne, il sera toujours également véritable, que les pécheurs pour espérer, et les justes imparfaits pour aimer surnaturellement, ont besoin d'un motif d'amour naturel, qui, faisant le soutien de leur charité, ne peut manquer d'y entrer et d'y influer.

Pour bien comprendre cette erreur, il faut remarquer, qu'à la vérité on fait tout pour être heureux, et que c'est là pour ainsi parler le fond de la nature, que la grâce suppose toujours : ainsi l'on ne fait point de difficulté de reconnoître que tous les actes surnaturels sont fondés nécessairement sur le désir naturel de la béatitude : parce que cette inclination naturelle se confond avec la grace. la grâce qui en fixe les mouvemens généraux, en sorte que la nature, déterminée au bien en général, se trouve inclinée par la grâce au choix du bien véritable; il n'y a rien là que dans l'ordre: mais il n'en est pas ainsi de ceux qui mettent pour principe intérieur, nécessaire aux justes imparfaits, un amour naturel à la vérité, mais en même temps délibéré et de choix; et qui, en faisant de cet amour le motif des saints, leur apprennent à mettre en partie leur confiance dans le choix naturel de leur libre arbitre, et à se glorisser en eux-mémes.

Mais l'endroit du livre des Maximes où l'abus de l'intérêt propre, pris pour un amour naturel

CXIV. Démonstration de l'erreur, où est expliqué commentl'amour de la béatitude agit dans les ouvrages de

CXV. La puissance du motif

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 66o

bre jusqu'où poussée par l'auteur.

naturel et li- de nous-mêmes, paroît le plus, est celui-ci (1): « Il faut laisser les ames dans l'exercice de l'a-» mour qui est encore mélangé du motif de leur » intérêt propre, tant que l'attrait de la grâce les » y laisse; il faut même révérer ces motifs »; c'est donc à dire qu'il faut révérer les motifs d'un amour naturel : et comment encore les faut-il révérer? c'est parce « qu'ils sont répandus dans » tous les livres de l'Ecriture sainte, dans les mo-» numens les plus précieux de la tradition, et dans » toutes les prières de l'Eglise ». Ainsi, non content de révérer ce qui est le fruit du seul libre arbitre, il faut croire que toute l'Ecriture nous occupe d'un tel motif, que tous les saints nous le recommandent, et que l'Eglise ne cesse de le demander. Mais où le demande-t-elle? ce ne peut être sans doute que lorsque par tous ses vœux elle demande l'effet des promesses et le royaume éternel : car elle ne connoît point d'autres désirs par où la nature humaine soit contente : et ainsi, en faisant l'analyse des propositions de l'auteur, il se trouveroit à la fin, que l'Eglise veut être heureuse, et désirer l'accomplissement de la bienheureuse espérance, par les actes naturels et délibérés de son franc arbitre.

CXVI. Suite de cet czcès.

Par la suite il paroît encore, que cet amour naturel et délibéré est le « motif dont il faudroit » se servir pour réprimer les passions, pour af-» fermir toutes les vertus, et pour détacher les » ames de tout ce qui est rensermé dans la vie » présente (2) ». Mais si l'on a besoin de ce motif

(1) Max. des SS. p. 33. — (2) Ibid.

d'un choix naturel du libre arbitre pour tous ces effets, qui doute qu'on n'en ait besoin pour la charité qui seule peut les produire? Peut-on aimer la vertu sans elle, ou réprimer les passions utilement sans son secours? Peut-on se détacher de la vie présente et de tout ce qu'elle renferme, si l'on n'est uniquement attaché à Dieu? Ainsi l'amour naturel et délibéré entrera dans toutes ces choses, et y entrera tellement qu'il en sera le motif, c'est-à-dire, le principe intérieur. Ce motif sera si nécessaire à la plupart des ames pieuses, et à ceux qu'on appelle saints, qu'en le retranchant on les jetteroit dans le trouble, dans la tentation, dans le scandale (1). N'est-ce pas là un pur pélagianisme, puisque c'est, dans la plupart des chrétiens, faire dépendre l'effet de la grâce, d'un acte naturel et délibéré du franc arbitre? Bien plus, les parfaits mêmes s'y trouvent assujettis : car si l'on dit qu'ils agissent sans se servir de ce motif, on restreint la proposition, en disant, à toutes les pages de l'Instruction pastorale, que ce n'est que d'ordinaire (2): et il est réglé qu'il y a dans les plus parfaits des actes qui ont pour motif un amour naturel de nous-mêmes, produits sans la grâce, et par le seul choix du libre arbitre.

Ce n'est pas ainsi que saint Paul nous a instruits: ce n'est pas ainsi que saint Augustin l'a interprété: l'Eglise ne nous permet pas de partager notre cœur entre la grâce et le choix naturel du libre arbitre, de diviser notre consiance, et de poser notre fondement en partie sur nous-mêmes. Il ne

CXVII.
Réfutation
des vaines
défaites.

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 34, 35. — (2) Inst. past. n. 12, etc.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 662 sert de rien de dire « que ce désir naturel humain » et délibéré de la béatitude, loin d'entrer dans » l'acte d'espérance surnaturelle, et de lui être » essentiel, ne fait au contraire qu'en diminuer » la perfection dans une ame (1) »: car c'est là une partie de l'erreur, que ce qui diminue la perfection d'un acte, lui serve d'un motif aussi nécessaire qu'on le vient de voir : la piété, la saine doctrine, la solide théologie ne se sauve pas par des illusions. Il sert encore moins de répondre que ces motifs d'intérêt propre, d'amour naturel délibéré de soi-même, sont subordonnés à l'amour divin (2): car ceux qui ont dit, que dans l'ouvrage de notre salut nous n'étions pas capables de rien entreprendre, de rien espérer, de rien penser de nous-mêmes comme de nous-mêmes, mais que notre capacité, notre force, notre puissance, venoit de Dieu (3); n'ont pas prétendu qu'il y ait une partie de notre puissance qui vînt de nousmêmes, et du propre choix naturel de notre libre arbitre; ni que nous fissions de nous-mêmes ce que nous pourrions naturellement et sans grâce, pour ensuite le subordonner à l'amour divin.

CXVIII.
Deux écueils
inévitables.

Ainsi, de quelque côté que l'auteur se tourne, l'erreur est inévitable : si l'intérêt propre est pris, comme on s'y porte naturellement, pour l'avantage surnaturel qui nous revient de l'espérance; en ôtant l'intérêt propre, l'auteur aura retranché aux ames parsaites une vertu théologale, ce qui est hérétique : et si, selon la nouvelle inter-

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 20, p. 38. Ci-dessus, n. 106. — (2) Inst. past. p. 38. — (3) 11. Cor. 111. 5.

prétation de l'Instruction pastorale, l'intérêt propre veut dire un amour naturel et délibéré, il sera vrai qu'un motif naturel et délibéré est un motif, un principe des actes surnaturels, un vrai motif des vertus, un vrai moyen de se détacher de la créature et de s'unir à Dieu : ce qui est une autre hérésie, et un vrai pélagianisme. De cette sorte, le fruit de ce dénouement est de faire régner par tout le livre des Maximes des Saints un double sens, une équivoque perpétuelle, qui fasse flotter l'esprit entre deux écueils, entre deux bérésies également dangereuses.

Pour empêcher qu'on ne voie tous ces nouveaux embarras dans son Instruction pastorale, l'auteur inutiles : erne songe qu'à tout embrouiller de questions inu- reur sur Jétiles à cette matière: savoir quel est le milieu, sus-Christ. et s'il y en a, entre le principe de la grâce et la cupidité vicieuse, entre la vertu chrétienne et le vice; s'il y a des actions indifférentes; si la crainte naturelle des pécheurs est un péché (1): on voudroit, pour incidenter toujours, voir peutêtre ce que nous dirons sur la vertu morale et naturelle des païens, ou si nous attacherons la condamnation d'un auteur à des opinions de l'Ecole. A quoi servent ces questions? Quand il y auroit des actions indissérentes, ou des vertus naturelles, les justes même imparfaits n'en ont pas besoin pour se soutenir dans la piété: la perfection ne consiste pas à feire ou à ne pas faire de tels actes; rapporter à Dieu tout ce qu'on fait, c'est l'esset d'une vertu assez commune, où le

CXIX.

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 91.

664 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE chrétien peut atteindre sans les subtiles précisions du prétendu amour pur. Quand il y auroit entre le principe de la grâce et la cupidité vicieuse des sentimens imparfaits, quoiqu'innocens, d'amour naturel de soi-même, il ne s'ensuit pas pour cela que cet amour soit un motif, c'est-àdire selon le nouveau dictionnaire de l'Instruction pastorale, un principe intérieur, par lequel la volonté soit déterminée au bien éternel, ou aidée pour exercer les vertus chrétiennes. Sans avoir besoin d'examiner si, et en quel cas, la crainte naturelle de la peine peut être un péché, je découvre l'erreur de cette parole : « Celui » qui n'a plus cet intérêt, ou amour naturel et » délibéré de soi-même, ne craint ni la mort, ni » le supplice, ni l'enfer, de cette crainte qui vient » de la nature (1) » : car c'est attaquer directement Jésus-Christ, qui sans doute ne doit point avoir cet amour naturel et délibéré de soi-même, puisqu'il n'est' que dans les imparfaits, et que même la sainte Vierge en est exempte : et néanmoins il a eu bien certainement la crainte de la mort et du supplice, qui vient de la nature : il a même voulu l'avoir, et la raison l'a commandée; et pour n'être pas involontaire, elle ne laisse pas d'être naturelle, comme le mouvement du bras est naturel, quoique volontaire et commandé par la raison. Cette crainte naturelle de la mort et du supplice a fait dire à Jésus-Christ : Mon père, détournez de moi ce calice : et encore : Que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse.

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 66.

Cette volonté de Jésus-Christ, que Jésus-Christ ne veut pas qui s'accomplisse, est sans doute la volonté naturelle qui lui inspiroit l'horreur de la mort; elle a été, et a dû être en Jésus-Christ aussi naturelle, aussi véritable que la nature humaine; que la faim, que la soif, qui ne devoit non plus manquer à l'homme-Dieu que la chair qu'il a portée, et le sang auquel il falloit qu'il communiquât pour avoir la vie.

Laissez donc Jésus-Christ être parfait avec l'amour naturel de soi-même, qu'on ne peut nier sans erreur; et si vous dites, pour demeurer dans vos principes, que du moins il n'étoit pas délibéré, c'est une autre sorte d'erreur, puisqu'il n'y a jamais eu aucun homme, où il ait été plus délibéré, et plus commandé par la raison, que dans Jésus-Christ.

Il est vrai que dans Jésus-Christ la raison, qui gouvernoit les sentimens naturels, étoit toujours elle-même immédiatement et divinement régie par le Verbe: mais aussi c'étoit Jésus-Christ, et il ne pouvoit nous montrer d'une autre sorte, que la perfection ne consistoit pas à étouffer la nature, mais à la soumettre aux lois éternelles et à la volonté de Dieu.

Et en vérité, il ne semble pas qu'on parle sérieusement; mais, s'il est permis de le dire, qu'on ne songe qu'à faire illusion à son lecteur, lorsqu'après avoir porté si haut ce grand secret du pur amour, après l'avoir regardé comme une relle, délibéchose si inconnue, si inaccessible à la plupart des rée, et innosaintes ames, qu'on leur en sait un mystère, et

CXX. On attaque à fond la doctrine de l'affection natu-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE que si on leur en parloit, on leur causeroit du trouble et du scandale (1): il se trouve après cela, que ce grand mystère aboutit à se dépouiller d'un amour de soi-même, naturel, délibéré et innocent (2). Qui jamais a été étonné, troublé, scandalisé d'en être privé, ou d'apprendre qu'il ne faudra plus dorénavant s'aimer soi-même de cette sorte d'amour? A la vérité, on seroit troublé, si on nous disoit qu'on n'aura plus ce désir d'être heureux, que Dieu nous a mis dans l'ame avec la raison, parce que ce seroit un sentiment barbare, dénaturé, contraire au bon sens, et à la constitution essentielle de toute créature intelligente: mais pour cet amour délibéré, on ne s'aperçoit pas qu'on en ait besoin, ni que la privation en soit pénible. Saint Augustin a bien mis la perfection de cette vie à faire « décroître la cupidité, » et croître la charité : desiciente cupiditate, » crescente charitate »; et celle de l'autre, en ce que « la cupidité y sera éteinte, et la charité con-» sommée: cupiditate extinctd, charitate com-» pletd »: mais la cupidité dont il parle n'est point la cupidité naturelle, innocente et délibérée; c'est la cupidité vicieuse, qui est un fruit malheureux du péché originel; c'est celle-là qui nous tyrannise durant tout le cours de cette vie, qui demande jusqu'à la sin les derniers essorts pour être réprimée, et qu'on sent toujours inhérente à ses entrailles; en sorte qu'on ne peut jamais en arracher toutes les fibres, quelque vio-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 34, 35, 261. — (2) Inst. past. n. 20, p. 35, 36, 38.

lence qu'on se fasse. Mais ni les imparfaits ni les parfaits ne sentent aucun besoin de faire attention à l'affection naturelle de soi-même, comme au dernier obstacle de leur perfection : on ne sait pas même quelle est sa nature, et l'auteur ne nous dit pas seulement s'il la faut combattre ou non. S'il la faut combattre; si elle convoite contre l'esprit, et l'esprit contre elle (1); en quoi diffère-t-elle de la concupiscence vicieuse? S'il ne faut point la combattre, où est cette grande peine qu'on trouve à s'en dépouiller? étoit-elle en Adam, ou n'y étoit-elle pas? Si elle y étoit, c'est donc un apanage ou un reste de la nature innocente: si elle n'y étoit pas, c'est donc un fruit du péché, une maladie de la nature tombée; et en un mot, une vicieuse et mauvaise concupiscence, selon les principes du grand docteur de la grâce. Saint Paul nous apprend à trouver deux hommes dans l'homme renouvelé par la grâce; l'ancien et le nouveau : l'un corrompu, et l'autre saint: l'un qui est Adam, et l'autre qui est Jésus-Christ, qui tâchent de se détruire l'un l'autre: mais il y faudra maintenant ajouter un troisième homme, c'est-à-dire l'homme naturel, qui ne sera ni bon ni mauvais. Toute l'Ecole accorde à Scot, que l'amour de la béatitude, qui est nécessaire quant à son fond, est libre dans son exercice: est-ce là ce que l'auteur veut appeler l'affection naturelle délibérée de soi-même? est-ce là ce qu'il veut laisser aux imparsaits? Les parsaits

<sup>(1)</sup> Gal. v. 17.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 668 ne songent-ils jamais, par une réflexion delibérée, que Dieu les a faits pour être heureux? ne consentent-ils jamais, par une volonté délibérée et raisonnable, à cette belle constitution de la nature intelligente? Où est le mal? où est le péril? où est l'inconvénient d'un tel acte, lorsqu'on y ajoute qu'on veut mettre son bonheur à aimer Dieu? Que si cet acte est employé à faire qu'on aime à se reposer en soi-même, sans se rapporter soi-même tout entier à Dieu, il est corrompu par la concupiscence, c'est-à-dire par l'amour-propre inhérent en nous; amour, dit saint Augustin, qui « fait que nous portons l'amour de nous-mêmes » jusqu'au mépris de Dieu, comme la charité » nous fait porter l'amour de Dieu jusqu'au mé-» pris de nous-mêmes : amor sul usque ad con-» temptum Dei: amor Dei usque ad contemptum » sul ». On voit donc ce qu'il faut combattre pour être parfait : mais les désirs de la béatitude abstractivement et en général, délibérés ou indélibérés, ne font par eux-mêmes aucun obstacle à la perfection, et n'y paroissent non plus opposés que la faim et la soif, soit qu'on y consente, soit qu'on n'y consente pas: ce sont des actes si abstraits et si généraux, qu'à vrai dire ils ne peuvent être ni bons ni mauvais, qu'autant qu'on les épure par rapport à Dieu, auquel cas ils appartiennent à la grâce dans les imparfaits comme dans les parfaits; ou qu'on s'y arrête volontairement comme à sa dernière fin, pour en faire un soutien et une pâture de l'amour-propre vicieux.

Mais pourquoi n'a-t-on osé dire que cet amour naturel, délibéré et innocent, dont l'exclusion fait le comble de la perfection, pût être entièrement extirpé, et que tout ce qu'on donne aux parfaits, c'est de n'agir pas d'ordinaire par ce motif? Est-ce qu'il y a des cas où ils en ont besoin? est-ce qu'il en est de cet amour innocent comme des péchés véniels, sans lesquels on ne vit point? L'Eglise, qui a défini qu'on ne vit point sans péché véniel, pourquoi n'a-t-elle pas aussi désini qu'on ne vit point sans cette assection innocente? ou si l'un est compris dans l'autre, pourquoi sépare-t-on du péché véniel ce qui en a l'attribut et la qualité? Est-ce qu'on l'a réservé pour en faire tout ce qu'on veut, non par règle, mais par fantaisie ou dans le besoin?

Je ne vois donc pas pourquoi on remarque avec tant de soin, que cet amour naturel ne fut jamais dans la sainte Vierge, et ne peut pas être dans les parfaits. N'ont-ils pas avec réflexion cet amour naturel pour eux-mêmes comme pour les autres, pour leurs proches, pour leurs amis, qu'on a voulu prendre dans saint Thomas? Faut-il l'étouffer, ou seulement le soumettre? faut-il faire une matière de son examen, si celui que l'on ressent est naturel ou surnaturel, s'il est de la nature ou de la charité et de la grâce? Mais comment discernera-t-on ces deux sortes d'actes, et le mouvement de la nature d'avec celui de l'amour donné de Dieu? Tous deux ont le même objet, qui est l'accomplissement de la promesse: tous

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE deux par conséquent supposent la foi, et viennent de ce principe. Sans doute il y a ici de l'illusion, et sous prétexte d'exterminer l'amour naturel délibéré de soi-même par lequel on veut jouir de Dieu, on se donne la liberté d'exterminer tout désir de la jouissance.

CXXI. importante: que l'éloil'affection naturelle compenseest un prétexte pour externaturelle.

Que le lecteur attentif prenne garde à cette Réflexion importante réflexion, où je fais principalement consister le péril et l'illusion du nouveau systême: gnement de je ne comprends pas pourquoi on s'attache tant à établir et à combattre dans les parfaits cet amour pour la ré- naturel et délibéré de soi-même, de la récompense, de la béatitude éternelle, du contentement qu'elle donne, si ce n'est que c'est un langage miner la sur- pour donner lieu aux faux directeurs d'étouffer l'amour surnaturel des mêmes objets, et de rétablir le premier système qu'ils sembloient vouloir adoucir, mais qui en esset celui qu'ils ont véritablement à cœur.

> C'est à quoi ils préparent les esprits par cette maxime (1): « Les parfaits amis de Dieu n'ont pas » besoin pour l'aimer d'y être invités par la ré-» compense qui est la béatitude formelle », et l'actuelle jouissance du bien infini. Par ce principe, on les portera aisément à se priver d'une chose dont ils n'ont pas besoin pour aimer Dieu: et si d'ailleurs on leur fait voir que cet amour de la jouissance en un sens est un obstacle à la persection, et qu'il peut venir de deux principes, dont l'un sera la nature, et l'autre la grâce, sans

<sup>(1)</sup> Inst. past. p. 61.

qu'on puisse avoir aucune règle pour les discerner l'un d'avec l'autre, un directeur en qui l'on suppose ce discernement, sans que pourtant il en puisse rendre d'autre raison que son expérience, se conservera le droit d'exterminer tout-à-fait l'amour de la béatitude formelle qu'il aura déjà établi comme inutile, et que par un autre principe il aura montré comme suspect dans les parfaits.

Nous voici donc retombés, par ce nouveau tour, dans l'extinction du motif de la récompense; c'est pourquoi il n'y a rien de plus erroné que cette maxime, qui rend inutile à l'amour divin le désir de la récompense qui est Dieu même éternellement possédé, c'est-à-dire, ce qu'on appelle béatitude formelle : le lecteur, qui n'entend que confusément ce qu'on appelle de ce nom, passe, sans y prendre garde, l'inutilité de la béatitude formelle qu'il n'entend pas bien; mais quand il l'aura passée, on lui fera remarquer que ce qu'on appelle béatitude formelle, c'est la jouissance de Dieu même; c'est Dieu même comme possédé de nous, et nous possédant; c'est, si l'on veut, la joie de lui être uni : on se trouvera insensiblement dégoûté de la jouissance : on aura renoncé, sans y penser, au contentement de posséder Dieu à jamais; à ce précepte, Délectezvous dans le Seigneur: Delectare in Domino; ou comme l'énonce saint Paul (1): Réjouissez-vous en notre Seigneur; encore un coup, réjouissez-

<sup>(1)</sup> Philip. 1V. 4.

vous en lui; à cette douce invitation, Goûlez et voyez combien le Seigneur est doux; à cet éternel enivrement dans l'abondance de la maison de Dieu, et au torrent de volupté dont il nous abreuve. On apprend, dis-je, en regardant de si grands biens comme inutiles, à s'en dégoûter, à les dédaigner; on croira qu'on aimera autant Dieu en n'y pensant pas qu'en y pensant, et que cette éternelle communication qu'il nous donnera de lui-même, quoique ce soit par ce seul moyen que nous soyons véritablement et parfaitement participans de la nature divine, comme l'enseigne saint Pierre (1), ne sert de rien à le faire aimer.

Quand, avec cette préoccupation, on entendra dire qu'il y a un amour de cette bienheureuse jouissance qui est naturel, et par-là le seul obstacle à la perfection du pur amour, tout ce qui portera le caractère de la jouissance fera peur à l'ame prétendue parfaite. Si elle étoit persuadée qu'ordinairement et de sa nature il vient de Dieu, elle craindroit de résister à l'attrait qui nous y porte: mais depuis qu'elle voit dans une Instruction pastorale, et par l'autorité d'un archevêque, qu'elle peut être naturelle, et que c'est à l'exterminer en ce sens comme le dernier obstacle à la perfection, que toute la tradition, que tous les Pères, que tous les spirituels conspirent, sans lui pouvoir jamais faire discerner le vrai bien d'avec le bien imparfait; elle entrera dans le dessein de détruire en elle tout amour de

la récompense : et voilà encore un coup le premier systême, dont on sembloit vouloir s'éloigner, entièrement rétabli.

Gardons-nous de ce dénouement de l'espérance naturelle, de l'affection naturelle pour la récompense, puisqu'il ne fait que rétablir, sous un autre nom, le premier dégoût du motif de la ré- que cette afcompense qu'on avoit inspiré d'abord : cette affection naturelle dont on ne parloit point alors, cente est viet qu'on veut maintenant trouver partout, ne cieuse. peut être que la couverture d'un autre dessein. Qu'ainsi ne soit ; demandons encore, comme nous avons déjà fait, mais plus à fond quoiqu'en moins de mots, si ce qu'on a à combattre dans les épreuves n'est que l'affection naturelle pour la récompense, et disons ici seulement qu'elle est (cette affection naturelle) trop attachée et trop attachante; trop opposée au pur amour de Dieu, par conséquent trop appartenante à la vicieuse concupiscence, s'il nous faut tant de cruelles épreuves, tant de séclieresses affreuses, selon l'auteur, tant de désespoirs invincibles, et une espèce d'enfer pour nous en défaire.

Le seul appui qui lui reste, c'est que l'auteur la confond avec la douceur sensible (1), dont les spirituels demeurent d'accord que la piété commençante et foible encore a besoin, et qui ne se trouve plus guère dans les parfaits : mais il erre manisestement, et il est certain que la douceur dont il s'agit n'est pas naturelle.

CXXII. Démonstration, par les épreuves, fection pré-

CXXIII.

Des douceurs sensibles de la dévotion : et que l'auteur trop à son affection na-

<sup>(1)</sup> Inst. past. p. 71.

674 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

turelle : doctrine importante.

Pour l'entendre, il faut seulement se souvenir de ce beau principe de saint Augustin, que le fond de la grâce de Jésus-Christ est une chaste et celeste délectation qui est toujours dans les justes, et par laquelle, dit ce Père, Dieu « fait en eux » que ce qui les porte à la justice les délecte plus, » leur plaît davantage, que ce qui les en em- » pêche : facit plus delectare quod præcepit, » qu'um delectat quod timpedit (1) » : selon ce principe que je suppose, comme approuvé de tout le monde, et suffisamment établi par les preuves de saint Augustin : Toute douceur qui nous gagne à Dieu, même la sensible, est un attrait de la grâce.

Il est vrai que cet attrait se diversifie selon nos besoins. La piété encore foible a besoin d'une douceur plus sensible: Dieu semble y vouloir d'abord gagner le sens et comme l'extérieur de l'ame, pour s'insinuer dans le fond : c'est ce qu'on appelle les goûts, les suavités, les douceurs, les consolations: là se répandent les larmes pieuses, plus douces que toutes les joies, parce qu'en effet elles sont le fruit d'une sainte dilatation du cœur, qui s'épanche devant le Seigneur avec un plaisir aussi pur qu'inexplicable. Il ne faut pas s'imaginer que cette chaste douceur, qui est le soutien de la piété naissante, soit autre chose qu'un don de Diea; il est vrai que la nature peut le contrefaire: mais alors ce n'est pas là cette douceur sensible qui est le soutien de la piété commençante :

<sup>(1)</sup> De spir. et lit. cap. x, n. 16; tom. x, col. 94.

c'est plutôt un appât de l'amour-propre, dont il ne s'agit pas ici d'expliquer ni la nature ni les effets: il nous suffit d'avoir établi que ces premières douceurs, qu'on nomme sensibles, dans les commencemens de la piété, sont du ressort de la grâce.

Je ne sais si l'auteur a assez compris cette vérité: plein de son principe erroné, que tout ce qui est imparfait, et tout ce qu'il faut détruire dans le progrès de la piété n'est pas de la grâce, il attribue trop ces douceurs sensibles à son affection naturelle: mais par la règle de vérité qui nous fait voir que ce qui doit se détruire comme imparfait, ne laisse pas de venir de Dieu qui est l'auteur des commencemens comme de la perfection; ce faux principe ne peut subsister, et nous l'avons réfuté suffisamment (1).

Posons donc ce premier état de la grâce, où elle prend et gagne le sens pour s'insinuer dans le fond: mais il faut penser que Dieu change de conduite dans le progrès de la dévotion; l'ame devenant plus forte et sa piété plus solide, Dieu retire quand il lui plaît ces attraits sensibles, qui sont de lui néanmoins; mais c'est qu'il veut donner lieu à quelque chose de plus intérieur. Ce n'est pas que cette chaste délectation soit éteinte: seulement elle se concentre davantage, ce qui se remarque principalement dans les épreuves où Dieu nous plonge comme par degrés. Dans les dernières, il est vrai qu'on est comme sans

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, n. 4.

676 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

Dieu sur la terre, du côté du sentiment extérieur: mais il faut bien se garder de croire que cette joie du Saint-Esprit cesse, ou que le précepte de l'apôtre, Réjouissez-vous: oui je vous le dis, réjouissez-vous: toujours: semper, et en tout état, soit bannie à fond dans un état chrétien; elle s'épure au contraire; elle se fortifie; elle devient plus foncière et plus dominante.

De là il arrive dans la suite qu'elle remplit tellement le fond, qu'elle regorge sur le sens : les goûts renaissent, les larmes reviennent, les consolations surabondent, mais d'une manière plus intime et plus sublime; c'est ce qui fait l'état des parfaits, mais avec ordinairement de continuelles vicissitudes; parce que le progrès de l'ame, où la chaste délectation de la grâce se déclare, se cache, se concentre pour se déclarer de nouveau avec plus d'efficace, est infini : ce divin attrait est une flamme cachée qui a ses élans, ses cessations comme si elle étoit éteinte, ses reprises plus fortes encore jusqu'à la mort, où l'on vient enfin au total et continuel embrasement.

Si j'avois quelque chose à demander aux spirituels, ce seroit de bien distinguer ces trois espèces de délectation : car on pourroit être étonné ou même troublé de leur voir quelquefois rejeter peut-être trop généralement les attraits sensibles : ensuite trop louer peut-être les aridités et les sécheresses, et n'expliquer pas assez ce qu'ils reconnoissent pourtant, je veux dire ce retour de sentimens vifs et cette espèce de regorgement dans les états plus parfaits. Dieu inspirera peut-être à quelque saint les principes pour démêler un si grand mystère, que jusqu'ici apparemment par mon ignorance ou par ma foiblesse, je ne trouve pas assez développé dans les livres spirituels; et je me contente d'assurer que la chaste délectation, tantôt commencée, ou sensiblement déclarée; tantôt plus obscure, et en quelque façon retirée; tantôt rétablie dans tous ses droits, est le fond de la grâce, par la raison qu'elle fera la consommation de la gloire, dont on nous présente un essai, avant que de nous abandonner la coupe pleine.

## SECTION XI.

Sur l'autorité des saints canonisés, et sur saint François de Sales.

In n'est pas permis de taire plus long-temps ce qu'on a dissimulé jusqu'ici sur l'autorité des saints canonisés: ce qui en est dit dans les Maximes des l'auteur. Saints, et dès l'avertissement, a étonné tous les savans: mais on y revient trop souvent et en termes trop excessifs, dans l'Instruction pastorale; et à la fin nous renverserions la foi si nous passions toujours sous silence la nouvelle règle qu'on veut établir.

On la propose en ces termes dans les Maximes des Saints (1). « Quand je parle des saints auteurs, » je me borne à ceux qui sont canonisés, ou dont » la mémoire est en bonne odeur dans toute l'E-

CXXIV. Règle pro-

<sup>(1)</sup> Avert. p. 5, 6.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » glise, et dont les écrits ont été solennellement » approuvés après beaucoup de contradictions. » Je ne parle que des saints qui ont été canonisés » ou admirés, pour avoir pratiqué et fait prati-» quer au prochain le genre de spiritualité qui » est répandu dans leurs écrits. Sans doute il n'est » pas permis de rejeter de tels auteurs, ni de les ac-» cuser d'avoir innové contre la tradition ». Voilà une voie bien abrégée d'expliquer la tradition: il n'y aura qu'à prétendre que quelque saint canonisé, ou en tout cas qu'on admire, a enseigné une certaine conduite, pour en saire une règle invariable de la soi, et réduire la question à examiner précisément ce qu'il aura dit, comme si c'étoit un auteur inspiré de Dien.

On pousse la chose encore plus avant dans l'Instruction pastorale (1): « Je n'ai pas craint de citer » ici ces deux grandes saintes », (sainte Catherine de Gênes et sainte Thérèse) « parmi tant de saints » docteurs, parce que l'Eglise en les canonisant, » après avoir examiné leurs écrits, n'a laissé rien » de douteux sur l'excellence de leurs maximes » pour la vie intérieure ».

Je me suis assez attaché à défendre saint François de Sales, pour être à couvert du soupçon qu'on pourroit avoir, que je veuille assoiblir son autorité, mais je ne puis dissimuler ces paroles de l'Instruction pastorale (2): « Si j'ai cité quel-» que passage de ses écrits qui ont paru un peu » durs au public, on doit se souvenir de deux » choses : la première est, que les particuliers ne

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 75. — (2) Ibid. n. 20, p. 34.

doivent jamais se donner la liberté de condam-» ner ni les sentimens ni les expressions d'un » si grand saint, dont l'Eglise entière dit tous les » ans ces paroles »: Par ses écrits pleins d'une doctrine céleste il a éclairé l'Eglise et montré le chemin assuré à la perfection chrétienne: éloge que l'on prétend approuvé par une bulle d'Alexandre VII. C'est pour rendre son autorité entièrement décisive, qu'on loue sa théologie exacte et précise (1), et qu'on s'en sert pour assurer, qu'on ne « parviendra jamais à décréditer indirecte-» ment le genre de spiritualité par lequel ce saint » a sanctifié tant d'ames (2) ». La remarque tombe sur ces mots, décréditer indirectement: par où l'auteur insinue qu'on se rend suspect par la liberté de n'approuver pas quelques-uns de ses sentimens, puisqu'on prétendra que ce sera toujours décréditer indirectement la doctrine qu'on lui attribue: en sorte que quand on fait dire à ce saint (3) qu'il a exclu si formellement et avec tant de répétitions tout motif intéressé de toutes les vertus des ames parfaites; il n'y aura plus qu'à examiner s'il l'a dit ainsi, et s'il l'avoit dit, ce qui n'est pas, il n'y auroit qu'à passer condamnation.

Et c'est là en vérité le procédé de l'auteur, qui, après avoir mis sur le front de son livre le titre majestueux de Maximes des Saints, ne cite presque que le seul saint François de Sales, et montre par-là qu'il avoit besoin d'en faire une

<sup>(1)</sup> Max. des SS. Avert. p. 12. — (2) Instr. past. p. sans chif. entre 80 et 81. — (3) Max. des SS. p. 40.

680 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE règle, comme il en fait une en général du seutiment des saints canonisés.

CXXV.

Deux règles
de l'Eglise
opposées à
celle de l'auteur.

Nous sommes donc obligés à examiner jusqu'où l'on peut porter leur autorité: cette question importe à la foi, puisqu'il s'agit d'établir quelle en est la règle; et je dois avant toutes choses poser, comme un principe incontestable, que quelque honneur que rende l'Eglise aux saints canonisés, c'est toujours une fausse règle, qu'on n'oseroit condamner ce qu'on trouve dans leurs écrits. Nous opposons à cette règle, deux règles invariables de l'Eglise catholique, que Vincent de Lerins a prises de saint Augustin, et tous deux de saint Paul, et c'est de ne regarder comme inviolable dans la foi, que ce qui a été cru partout et toujours: quod ubique, quod semper.

La seconde règle que nous opposons à celle qu'on nous propose, c'est qu'une erreur crue ou enseignée de bonne soi sans esprit de schisme, n'est pas un obstacle à la sainteté. L'exemple de saint Cyprien est si illustre dans l'Eglise, qu'il vient d'abord à l'esprit de tout le monde: il a soutenu une erreur avec la force qu'on sait, sans laisser le moindre vestige de correction : sa sainteté en est-elle moins éclatante dans l'Eglise? son martyre en a-t-il moins édifié tous les fidèles? l'autorité de ses exemples ou de sa doctrine dans les autres chess en est-elle diminuée? Saint Augustin nous enseigne que Dieu a permis qu'un si grand homme, et un évêque si éclairé et si saint ignorât quelque vérité, asin que nous apprissions par son exemple une vérité plus excellente « que » ce saint martyr voit maintenant dans la lumière » immuable de la vérité, qui est qu'il se peut » trouver des erreurs dans les écrits quoique » chrétiens des orateurs, et qu'il ne s'en trouve » point dans les écrits des pécheurs (1) ». Dieu peut donc permettre des erreurs dans les écrits des plus grands saints, afin de relever l'autorité des Ecritures canoniques, et aussi de faire voir, comme le même saint Augustin ne cesse de le répéter (2), que l'obéissance couvre tout, et que c'est plutôt l'orgueil et l'esprit de division qui nous damne, que l'erreur.

Ne croyons donc point déroger à la canonisation des saints, si quelquesois il faut avouer des erreurs dans leurs écrits: l'Eglise, en les canonisant, n'a pas prétendu adopter ni garantir tous leurs sentimens, mais seulement déclarer leur sainte intention. Il est vrai qu'on loue leur doctrine dont l'Eglise est éclairée; mais une tache dans le soleil n'en assoibilit pas la clarté: il est vrai qu'on en fait quelque examen; mais le sond de l'information regarde leur sainte vie, et l'Eglise se réserve toujours la révision des points de doctrine qui peuvent être échappés aux auteurs et aux examinateurs, surtout avant que les matières aient été discutées.

C'est donc en vain que l'auteur prétend, que tout ce qui est dit par les saints soit entièrement à couvert de la censure: « Nous ne rendons ce

<sup>(1)</sup> De Bapt. cont. Donat. lib, v, cap. xv11, n, 23. — (2) Hid. lib. 11, cap. 5; et lib. 17, cap. 16, etc.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 682

» respect, dit saint Augustin (1), qu'aux auteurs » des Ecritures canoniques, de croire d'une ferme » foi, qu'ils ne sont jamais tombés dans aucune » erreur »: et l'autorité des autres saints n'est indubitable que lors, dit ce même Père (2), qu'il est bien constant qu'ils ont parlé comme le reste des orthodoxes.

Par ces règles de saint Augustin, pous donnons aux saints une autorité convenable, et quoique toujours prévenus en saveur de leurs sentimens particuliers, nous apprenons de l'Eglise et du saint concile de Trente (3), de ne nous appuyer avec certitude que sur leur consentement unanime.

CXXVI. Exemples de quelques particulier de S. François de Sales.

On a condamné dans Molinos cette proposition, « qu'il ne convient pas de rechercher des saints, et en » indulgences, parce qu'il vaut mieux satissaire à » la justice de Dieu (4) » : quojqu'on voie le même sentiment dans sainte Catherine de Gênes (5), l'une des saintes, dont on prétend que l'Eglise a canonisé la doctrine avec la personne (6): la simplicité et la bonne soi de la sainte a sait passer ce qu'il a fallu relever dans ce pernicieux auteur. On a condamné dans Baïus des propositions expresses de saint Augustin dont il abusoit, et qu'il détachoit de tout le corps de la doctrine de ce Père. On sait les propositions de saint Chrysostôme sur la sainte Vierge, qui ne peuvent guère s'accorder

<sup>(1)</sup> Aug. Ep. LXXXII, ad Hier. olim. XIX, n. 5. — (2) Lib. ( cont. Jul. cap. 6, 7, etc. — (3) Sess. 1v. — (4) Prop. xv1. — (5) Vie de sainte Cath. de Gén. ch. xx, p. 146. — (6) Inst. past. p. 75.

avec le canon xxIII de la vi.º session du concile de Trente: en ces occasions on se donne la respectueuse liberté de préférer aux saints, non pas ses sentimens particuliers, mais ceux d'autres saints où la vérité s'est plus purement conservée. Saint François de Sales est un grand saint, et j'ai toujours soutenu que sa doctrine, qu'on nous objecte, est toute pour nous dans les matières dont il s'agit: mais il ne faut pas pour cela le rendre infaillible, et on ne peut oublier qu'avec plus de bonne intention que de science, après avoir dit (1) a que notre cœur humain produit » naturellement certains commencemens d'amour » envers Dieu, sans néanmoins en pouvoir venir » jusqu'à l'aimer sur toutes choses qui est la vraie » manière de l'aimer », il entreprend de prouver que cet amour naturel n'est pas « inutile, parce » qu'encore que par la seule inclination naturelle » nous ne puissions pas parvenir au bonheur d'ai-» mer Dieu comme il faut; si est-ce que si nous » l'employons fidèlement, la douceur de la piété » divine nous donneroit quelque secours par le » moyen duquel nous pourrions passer plus » avant : en sorte, continue-t-il, que de bien en » mieux il nous conduiroit au souverain amour ». Sans doute en canonisant saint François de Sales, l'intention de l'Eglise ne fut jamais, je ne dirai pas de consacrer ces paroles, mais d'empêcher les théologiens de s'éloigner de ce sentiment, si sous le nom d'un si grand saint on entreprenoit

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 1, ch. 17, 18.

de faire revivre cette maxime; que Dieu ne refuse pas la grâce à ceux qui sont ce qu'ils peuvent par les forces de la nature.

La raison que ce saint apporte de son sentiment: « c'est, dit-il (1), que celui qui est fidèle » en peu de chose (2), et qui fait ce qui est en son » pouvoir, la bénignité divine ne dénie jamais » son assistance pour s'avancer de plus en plus »: ce qui a bien lieu dans le profit des biens que Dieu donne par sa grâce, mais non pas dans celui des dons naturels. On ne peut pas dire néanmoins que ces matières ne regardent pas la conduite, puisqu'elles regardent la doctrine de la grâce, qui en est un des fondemens: mais il n'est pas permis pour cela d'avoir pour suspecte la direction des saints, parce qu'on sait que ces opinions de spéculation se rectifient dans la pratique, lorsque l'intention est droite.

Au surplus on voit assez, par ma manière d'effleurer ce sujet, que je ne veux ici chercher querelle à personne, ni empêcher qu'on n'interprète bénignement ce passage, et les autres de même mature, à quoi j'aiderois plutôt; mais j'oserai dire, avec la liberté d'un théologien, que si l'on suit ce saint pas à pas dans ce qu'il enseigne en divers endroits, on ne trouvera pas toujours sa doctrine si liée ni si exacte qu'il seroit à désirer; et on n'aura pas de peine à reconnoître que, selon l'esprit de son temps, il avoit peut-être

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 1, ch. 17, 18. — (2) Matth. xxv. 20. Luc. xix. 17.

moins lu les Pères que les scolastiques modernes.

Je voudrois même demander à ceux qui donnent sa théologie comme une espèce de règle, Autre exems'ils s'accommodent de ce discours, où supposant même saint. l'homme dans la justice originelle, qui est, dit-il (1), une qualité surnaturelle, après avoir dit que le secours qu'il recevroit alors seroit naturel et surnaturel tout ensemble : il conclut que « quant à l'amour sur toutes choses, qui seroit » pratiqué selon ce secours, il seroit appelé na-» turel: d'autant, dit-il, qu'il tiendroit seule-» ment à Dieu, selon qu'il est reconnu auteur, » Seigneur et souverain de toute créature, par la » seule lumière naturelle, et par conséquent ai-» mable par propension naturelle ». Qu'eût fait cet humble serviteur de Dieu, si on lui eût représenté que dans l'état de la justice originelle on eût aimé Dieu par rapport à la vision béatifique, qui est, pour ainsi parler, si surnaturelle, que c'est de là que les plus grands théologiens tirent la supernaturalité des actions? N'auroit-il pas avoué que dans cet état on ne peut s'empêcher de regarder Dieu comme auteur de la grâce : ainsi, que c'est oublier le plus essentiel de cet état, que d'y faire seulement connoître cet être suprême comme auteur de la nature, et par la seule lumière naturelle? Je ne prétends pas déroger parlà aux conduites intérieures de cet excellent directeur, sous prétexte qu'en ces endroits et en quelques autres sa théologie pouvoit être plus correcte, et ses principes plus sûrs. Je ne veux

CXXVII.

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 1, ch. 16.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE **6**86 non plus affoiblir en lui le titre qu'on lui donne, de théologien à un degré éminent, mais enfin borné, comme tout l'est dans les hommes : et quand même on ne suivroit pas toutes ses condescendances en certaines choses de pratique que je ne veux pas rapporter, on ne le dégraderoit pas du haut rang qu'il tient dans la direction des ames: car c'est là qu'il est vraiment sublime; et pour moi je ne connois point parmi les modernes, avec sa douceur, une main plus ferme, ni plus habile que la sienne pour élever les ames à la perfection, et les détacher d'elles-mêmes: mais ne poussons rien trop avant, et en matière de livres n'érigeons pas dans l'Eglise des autorités particulières assujettissantes, autres que celles des écrivains inspirés de Dieu.

CXXVIII. Passages de S. François vellement allégués dans l'Instruction pastorale: premier passage.

Puisque nous sommes tombés sur le sujet de ce saint, il est temps de rapporter les nouveaux pasde Sales nou- sages qui paroissent dans l'Instruction pastorale, et d'examiner, si, comme le prétend l'auteur (1), on y trouve le dénouement de l'affection naturelle, qui fait l'intérêt propre.

> Voici donc le premier passage (2): « La sim-» plicité n'est autre chose qu'un acte de charité » pur et simple, qui n'a qu'une seule fin, qui est » d'acquérir l'amour de Dieu ». Qui en doute? c'est là sin dernière, et il ne peut y en avoir d'autre. A quoi donc sert ce passage, non plus que celui-ci qui vient tout de suite? « Notre ame » est simple lorsque nous n'avons point d'autre

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20, p. 35. — (2) Ibid. p. 76. Entr. x11, de la simplic. p. 856.

» prétention en tout ce que nous faisons ». Entendez prétention finale, et tout est bon; mais voici le fort : « La simplicité est inséparable de » la charité, d'autant qu'elle regarde droit à Dieu, » sans que jamais elle puisse soussrir aucun mé-» lange du propre intérêt ». L'auteur rélève ce jamais, cet aucun, où, dit-il, l'exclusion est si forte: mais qui ne voit qu'on pourroit entendre qu'il faut exclure l'intérêt propre comme fin dernière, ainsi que l'ont entendu tous les théologiens de l'Ecole, dont ce saint bien constamment a suivi les principes et pris tout l'esprit, comme il a été démontré? Quand donc l'auteur veut conclure que le saint ne pouvant vouloir exclure ni la béatitude objective ni la béatitude formelle (1), puisqu'il n'est jamais permis de cesser de la désirer et de l'espérer, ce propre intérêt n'est que celui qui vient d'un principe naturel; premièrement il devine : il ne produit pas un témoignage; il tire une conséquence : et secondement la conséquence est mauvaise, parce que, sans exclure la béatitude formelle en elle-même, il suffit, pour justifier ce que dit le saint, qu'on l'exclue comme fin dernière.

Voilà ce qu'on pourroit dire avec toute la théologie; mais à cette sois le passage a une autre solution maniseste. Le propre intérêt, dont la simplicité non plus que la charité ne soussire pas le mélange, c'est un amour vicieux que le saint appelle la doublure des créatures: c'est cette mauvaise doublure, que la simplicité ne soussire pas,

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 76.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE 688 ni « aucune considération d'icelles, ains Dieu seul » y trouve sa place »: Dieu comme opposé aux créatures; la considération des créatures comme opposées à l'amour de Dieu: voilà ce qu'il fau exclure; et le saint ne songe pas seulement à l'affection naturelle, qu'on ne cesse de vouloir trouver où elle n'est pas.

CXXIX. même passage.

La suite le démontre encore: « Par exemple si Suite du » on va à l'office, et que l'on demande, Où allez-» vous? Je vais à l'office. Mais pourquoi y allez-» vous? J'y vais pour louer Dieu. Mais pourquoi » plutôt à cette heure qu'à une autre? C'est parce » que la cloche ayant sonné, si je n'y vais pas je » serai remarquée ». Voilà donc ce que le saint avoit appelé cette mauvaise doublure de la vue humaine qu'on se propose en allant à l'office; c'est pourquoi le même saint ajoute : « La fin d'al-» ler à l'office pour Dieu est très-bonne; mais ce » motif n'est pas simple: (de craindre d'être re-» marquée:) » encore qu'il paroisse bon du côté qu'il fait éviter le scandale, le saint prononce toutefois qu'il n'est pas simple; « car, dit-il, la » simplicité requiert qu'on y aille attirés du désir » de plaire à Dieu, sans aucun autre égard, et » ainsi de toutes autres choses ». On voit donc plus clair que le jour, que ce qui ôte la simplicité et multiplie l'intention, c'est ce regard déréglé vers la créature et vers tout autre que Dieu, à qui seul on doit vouloir plaire: ainsi visiblement il ne s'agit pas d'ôter une affection naturelle, mais une assection déréglée; et c'est sur quoi le saint évêque sait tomber la multiplicité qu'il rejette.

Mais

Mais il dit qu'on ne peut « souffrir autre regard » pour parfait qu'il puisse être, que le pur amour le pur amour » de Dieu, qui est sa seule prétention »; sa seule exclut toute prétention finale, je l'avoue, sa seule prétention autre chose absolument; ce seroit une fausselé, que le saint me. ne peut point avoir en vue. Car enfin, que pouvoit-il vouloir exprimer par ce regard parfait que l'ame ne peut souffrir? Ce n'est pas l'assection naturelle, qui n'est pas un regard assez parfait pour être appelé si absolument de ce nom : ce n'est non plus la possession éternelle de Dieu, puisque l'auteur ne veut plus la comprendre sous le nom d'intérêt propre : c'est donc, sous le désir de plaire à Dieu, tous les biens qui ont rapport à cette fin, et on voit qu'ils s'accordent tous avec le pur amour.

En effet, qui veut plaire à Dieu veut en être aimé: qui veut en être aimé veut ses bienfaits, puisque son amour tout-puissant ne peut être stérile : qui veut ses biensaits veut le grand bienfait de l'avoir lui-même: et si l'on vouloit désintéresser les ames, à la mode des nouveaux mystiques, le désir de plaire à Dieu seroit celui par où il faudroit commencer le renoncement; c'est aussi la première chose où visoit notre auteur, lorsqu'il fait vouloir à ses parfaits, « s'il étoit » possible que Dieu ne sût pas seulement qu'il » est aimé (1)».

Puisque saint François de Sales rejette cette intention par le désir de plaire à Dieu, la simpli-

Bossuet. XXVIII.

CXXX. En quel sens que lui-mê-

<sup>(1)</sup> Max. des SS. p. 11.

690 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE cité qu'il établit comprend tous les bons désirs qui nous unissent à ce premier être, et l'amour pur n'en exclut aucun.

Ainsi les exclusions que l'auteur veut trouver partout dans les ouvrages du saint (1), ne font rien à la question: et sans avoir besoin de son affection naturelle, nous y trouvons un sens trèsthéologique et digne du saint évêque.

CXXXI.
Second passage sur le mérite, tiré des faux entretiens du saint évêque.

Le second passage que produit l'auteur (2) est celui-ci, sur le mérite. « Il ne faut point regarder » au mérite: je n'aime point cela, de vouloir tou» jours regarder au mérite: car les Filles de Sainte» Marie ne doivent point regarder à cela; mais
» faire leurs actions pour la plus grande gloire
» de Dieu. Si nous pouvions servir Dieu sans mé» riter, ce qui ne se peut, nous devrions désirer
» de le faire ».

On cite en marge les Entretiens, de l'édition de Lyon de 1618. Je ne reçois pas ces Entretiens; je n'en connois point d'autres que ceux que les Filles de Sainte-Marie d'Anneci ont ouïs, recueillis et publiés. Ce sont aussi ceux qu'elles ont nommés les Véritables Entretiens, à l'exclusion de tous les autres, qui sont pleins de choses suspectes, indignes du saint, et qui ne sont avoués par aucun auteur: ainsi il ne faut point se donner la gêne à excuser ces étranges exclusions des mérites qui semblent les opposer à la gloire de Dieu, comme si l'on avoit oublié que nos mérites sont ses dons. «Le désir de servir Dieu sans mériter,

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 77, 78, 79. — (2) Ibid. p. 80.

» ce qui ne se peut », montre ces velléités que nous avons expliquées; et si c'étoit une volonté véritable, il seroit contraire à celle de Dieu, de mieux aimer ce que nous voulons que ce qu'il veut. Laissons donc ces Entretiens pour ce qu'ils sont, et cherchons les véritables sentimens du saint dans des sources plus pures.

Le troisième passage est tiré des Véritables Entretiens, et nous y lisons ces mots: « L'inten-» tion est pure lorsque nous recevons les sacre- inutile que » mens, ou faisons quelque autre chose quelle les précé-» qu'elle soit, pour nous unir à Dieu, et pour lui dens. » être plus agréables, sans aucun mélange d'inté-» rêt propre (1) »: mais qu'est-ce que s'unir à Dieu, si ce n'est le posséder; et n'est-ce pas là un grand intérêt? Ainsi l'intérêt propre qu'on exclut est celui de l'amour-propre, inquiet et déréglé. « Si vous consentez à l'inquiétude, de quoi » l'on vous a refusé de communier, ou de quoi » vous n'avez pas eu de la consolation; qui ne » voit que votre intention étoit impure, et que » vous ne cherchiez de vous anir à Dieu, ains » seulement aux consolations »? ce qui est un déréglement maniseste. La suite le montre encore plus évidemment : « Si vous désirez la perfection, » d'un désir plein d'inquiétude, qui ne voit que » c'est l'amour-propre qui ne voudroit pas que » l'on vît de l'imperfection en vous (2) »? N'estce pas là un secret orgueil et un maniseste déréglement? C'est donc là ce qu'il excluoit sous le

Troisième passage aussi

<sup>(1)</sup> Entr. XVIII: des sacremens. — (2) Ibid. Instr. past. pag. sans chif. après 89.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE nom d'intérêt propre; et c'est pourquoi le saint ajoute (1): « S'il étoit possible que nous pussions » être autant agréables à Dieu étant imparfaits, » comme étant parfaits, nous devrions désirer » d'être sans perfection, afin de nourrir en nous » par ce moyen la très-sainte humilité ».

CXXXIII. Que l'auteur devoit éviter de produire ces passages qui n'ont aucun pratique.

Pourquoi affecter de répéter ces passages, et faire dire aux libertins que le saint homme s'est laissé aller à des inutilités qui donnent trop de contorsions au bon sens pour être droites? Les paroles qu'on vient d'entendre sur la perfection effet dans la sont de même force que celles que nous avons expliquées ailleurs (2): « Les ames pures aime-» roient autant la laideur que la beauté, si elle » plaisoit autant à leur amant ». Que servent ces violentes suppositions, si ce n'est à faire voir à l'auteur que ce sont des expressions et non des pratiques? Jamais un directeur ne s'avisera de faire dire à son pénitent : Oui, mon Dieu, si vous aimiez la laideur plus que la beauté, ou l'imperfection plus que la perfection, je préférerois la laideur et l'imperfection à la perfection et à la beauté; car que voudroit dire un tel acte? Or celui-ci n'est pas plus solide: Si vous m'envoyiez en enser avec votre amour, je l'aimerois mieux que le paradis sans cet amour : ce sont toutes fictions d'imagination, dont si l'on faisoit des pratiques régulières, on tomberoit le plus souvent dans le vide: ce sont donc des expressions; si l'on veut ce sont des transports, d'où si l'on

<sup>(1)</sup> Entret. XVIII: des sacremons. Instr. past. p. 80, n. 2. -(2) Inst. sur les Etats d'Or. liv. VIII, n. 2. Entret. 1, 2.

tire des conséquences, et qu'on en fasse des états, on met la piété en péril.

Le quatrième passage remarquable qu'on allègue de nouveau est celui-ci : « O que bienheureux » sont ceux lesquels se dépouillent même du désir » des vertus, et du soin de les acquérir! n'en vou-» lant qu'autant que l'éternelle sagesse les leur de cet ouvra-» communiquera et les emploiera à les acqué- ge ceux qui » rir (1) ». En vérité, je ne sais pourquoi on cite de tels passages: les Opuscules du saint homme sont marqués par deux fois dans la préface, « comme n'ayant pas la trempe et la solidité » des autres ouvrages, et comme des productions » d'un âge encore tendre et foible ». J'avoue que tout ce qui vient des saints mérite sa révérence; il ne faut pourtant pas croire que ce qu'on donne avec tant de précaution dans une préface, soit d'une égale autorité que le reste. On sait, après tout, que ces expressions qui semblent nous dépouiller même du désir des vertus et du soin de les acquérir, sont insoutenables au pied de la lettre, et qu'il faut bien les réduire à un autre sens que celui qui se présente d'abord. J'en dis autant de celle où l'on insinue qu'on ne veut avoir les vertus qu'autant que l'éternelle sagesse nous les communiquera; comme s'il: étoit indigne de nous de travailler à les acquérir : pourquoi donc donner au lecteur un vain tourment, et n'aller pas au vrai sens que voici?

Le principe du saint évêque se trouve très-bien

CXXXV. Beau prin-

(1) Instr. past. p. 80. Opuscul. de saint François de Sales : traité vIII, n. 4.

CXXXIV. Quatrième passage, tiré des Opuscules: jugement qu'ont fait l'ont publié. sur la recherche des vertus.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE cipe du saint établi dans l'Entretien de la Simplicité: « L'ame, » dit-il (1), qui a la parsaite simplicité n'a qu'un » amour, qui est pour Dieu, et en cet amour elle » n'a qu'une prétention, qui est celle de se reposer » sur la poitrine du Père céleste, laissant entière-» ment tout le soin de soi-même à son bon père, » sans que jamais plus elle se mette en peine de » rien: non pas même les désirs, et les grâces qui » lui sembloient être nécessaires, ne l'inquiètent » point ». C'est donc à l'inquiétude qu'il en veut, et voici le fond : « L'ame, poursuit-il, ne néglige » voirement rien de ce qu'elle rencontre en son » chemin; mais aussi elle ne s'empresse point à » sechercher d'autres moyens de se perfection-» ner que ceux qui lui sont prescrits »; ce qu'il conclut en cette sorte: « Mais à quoi servent aussi » les désirs si pressans et inquiétans des vertus » dont la pratique ne nous est pas nécessaire? » la douceur, l'amour de notre abjection, l'hu-» milité, la douce charité et cordiale envers le » prochain, l'obéissance sont des vertus dont la » pratique nous doit être commune, parce que » l'occasion nous est fréquente: mais quant à la n constance, à la magnificence, et telles autres » vertus que peut-être nous n'aurons jamais occa-» sion de pratiquer, ne nous en mettons point » en peine, nous n'en serons point pour cela » moins magnanimes ni généreux ».

> C'est donc premièrement l'inquiétude qu'il veut bannir, et c'est en second lieu, le désir d'un certain éclat qui nous rend plus vains que solidement

<sup>(1)</sup> Entret. x11, p. 859.

vertueux; ce qu'il explique encore mieux en un autre endroit.

C'est dans l'Entretien des Sacremens (1): « Les » personnes les plus spirituelles se réservent pour » l'ordinaire la volonté d'avoir des vertus, et » quand elles vont communier: O Seigneur, di-» sent-elles, je m'abandonne entièrement entre » vos mains; mais plaise vous me donner la pru-» dence pour savoir vivre honorablement : mais » de simplicité ils n'en demandent point ». Il parle de même de ceux qui « demandent un grand cou-» rage pour faire des œuvres excellentes; mais la » douceur, pour vivre paisiblement avec le pro-» chain, il ne s'en parle point », non plus que de la vertu qui fait aimer sa propre abjection; ils n'en ont point besoin ce leur semble : c'est l'éclat, c'est l'ostentation, et non pas la solidité et la vérité ou le remède aux maux véritables qu'on recherche dans ces vertus; et c'est pourquoi le saint conclut de rechercher dans les sacremens à les » vertus qui leur sont propres, comme sont à la » confession l'amour de votre propre abjection et » l'humilité ».

Il est donc aisé d'entendre de quelles vertus il rejette la curieuse recherche; et si, au lieu de produire un passage où l'on ne parle que confusément, l'auteur avoit pris soin de donner l'explication qu'on vient d'entendre, la difficulté seroit levée: on verroit qu'il faut s'attacher particulièrement, non aux vertus dont l'occasion est rare, mais aux vertus de pratique; non à celles

<sup>(1)</sup> Entret. xvIII.

PRIFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE qui slattent notre vanité, mais à celles qui règlent nos mœurs et qui nous corrigent. Voilà l'esprit véritable de saint François de Sales, et il est digne d'un si grand directeur des ames.

CXXXVI. Autre principe plus général du saint : cinquième et dernier pas-François de Sales

Il y a encore un principe plus général qu'il faut expliquer: « Nous ne suivons pas, dit le saint (1), » ces motifs en qualité de motifs simplement ver-» tueux, mais en qualité de motifs voulus, agréés, » aimés et chéris de Dieu ». Que veut-on conclure sage de saint de là? que Dieu est la fin dernière des vertus: qui ne le sait pas? c'est la première pratique qu'on apprend dans la vie chrétienne, et on n'attend pas un état passif, un état de perfection pour y entrer. « Nous ne disons pas que nous allions à » Lyon, mais à Paris; quand nous n'allons à » Lyon que pour aller à Paris ». Que voulezvous qu'ait pensé le saint par ces paroles? quoi? Qu'occupé de la fin, souvent on n'exprime pas les moyens, ou qu'on se sert de termes exclusifs, comme par exemple de ceux - ci : « Seigneur, je » ne veux les vertus, sinon parce que vous les » voulez »; pour expliquer qu'on n'a point d'autre fin derniere : cela est vulgaire ; et je ne crois pas qu'on réserve un sentiment si commun à ce pur amour inaccessible à tant de saints, ou qu'on en connoisse quelques - uns qui ne l'aient pas. « Qui » dérobe pour ivrogner, il est plus ivrogne que » larron, selon Aristote; et qui exerce la vail-» lance, l'obéissance, etc. pour plaire à Dieu, il » est plus amoureux divin que vaillant et obéis-» sant »: cela est très-vrai, et n'est ignoré de per-

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. x1, ch. 14. Inst. past. p. 77.

sonne : c'est vouloir éblouir le monde, que de faire accroire que l'on connoît seul des vérités triviales, ou de mettre la perfection de l'état passif dans une pratique qui est de tous les états. Mais s'il est des états communs dans l'exercice des vertus, de n'y avoir point d'autre sin dernière que Dieu, il est des états les plus parfaits de regarder cette fin non pas exclusivement, mais, comme parle toujours le saint, principalement (1); mais en répandant cette fin « sur tous les autres motifs: » les en arrosant, les détrempant, les parfumant, » asin que tout le cœur humain tende à l'hon-» nêteté et sclicité surnaturelle qui consiste en » l'union avec Dieu (2) ». Voilà comme il faut être désintéressé: voilà comme il faut pratiquer le pur amour, en y joignant l'honnêteté à l'utilité et à la félicité; et nous ne connoissons pas d'autre voie pour arriver à cette fin.

L'auteur remarque très-bien (3) que cette dernière fin des vertus a été expliquée dans les Articles d'Issy, lorsqu'on a dit que « dans la vie, et » dans l'oraison la plus parfaite, tous ces actes expressions » (de foi, d'espérance, et autres de piété) sont » unis dans la seule charité en tant qu'elle anime » toutes les vertus, etc. » Notre intention n'a pas été de réserver cette union des vertus dans la seule charité aux états passifs, dont on ne commence à parler que dans l'article xxi : l'on y prend soin, aussi bien que dans le xxxIII.4, d'inculquer l'obligation des actes distincts en cet état

CXXXVII. Observation sur le xIII.º article d'Issy, et sur les de l'auteur.

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. x1, ch. 14. - (2) Ibid. ch. 8. - (3) Instr. past. n. 5.

comme dans les autres. Si l'auteur étoit autant attaché à ces Articles qu'il le témoigne, pourquoi laisse-t-il dans son livre ces propositions odieuses, « qu'on ne veut aucune vertu en tant que vertu; » que les saints mystiques ont exclu de l'état de » perfection les pratiques de vertu », et les autres, que nous avons remarquées ailleurs? Ce sont là des propositions véritablement ennemies des motifs particuliers des vertus; et l'auteur les devroit avoir cent fois rétractées depuis le temps qu'il est averti du scandale qu'elles causent.

Il est dangereux, comme l'a très-bien observé un grand archevêque dans sa savante Instruction pastorale; il est dangereux de trop appuyer sur les expressions exclusives, et de dire trop qu'on n'aime ou le salut ou les vertus que comme voulues de Dieu, parce que cela peut induire à oublier la conformité naturelle et intérieure de la vertu avec les lois et les raisons éternelles. Saint François de Sales, à qui on ne cesse de nous renvoyer, a tout renfermé dans ces trois mots: « Ai-» mons les vertus particulières, principalement » parce qu'elles sont agréables à Dieu (1) » : pesez toujours le mot, principalement: on les aime de cette sorte dans tous les états, on n'en exclut pas la pratique dans l'état parfait; on ne fait pas une règle de quelques expressions extraordinaires ou quelquesois négligées : et quelque effort qu'on ait fait pour s'autoriser du saint évêque de Genève, on n'y trouve rien de semblable aux paroles de notre auteur qu'on vient d'entendre.

<sup>(1)</sup> Am. de Dieu, liv. 111, ch. 14.

## SECTION XII.

Sur quelques spirituels qu'on nous objecte.

On nous oppose Rodriguez (1), à cause que CXXXVIII. selon lui, le serviteur de Dieu se dépouille de de Rodritout intérêt; ce qui, dit-on, ne se peut entendre guez. que de cet amour et affection naturelle : mais il est clair que Rodriguez n'y songeoit pas : l'intérêt qu'il faut rejeter, c'est l'intérêt comme sin dernière; l'intérêt sans rapport à Dieu; l'intérêt plein d'inquiétude, et destitué de confiance : nous verrons ailleurs (2) ses sentimens, et nous en produirons des passages décisifs qu'il ne falloit point supprimer.

Il n'est pas jusqu'au Père Surin dont j'ai ap- CXXXIX. prouvé le Catéchisme spirituel, qu'on ne tourne l'auteur contre nous, et où l'on ne veuille trouver l'amour Catéchisme naturel, comme celui dans lequel disserent les spirituel. parfaits et les imparfaits : mais que dit ce pieux auteur? Voici ce que l'on en cite (3): « L'homme » dit naturellement, moi, moi, par sa corrup-» tion (ce qu'il appelle l'égoité avec un spirituel) » quand son fonds est réparé surnaturellement, » il dit dans son centre, Dieu, Dieu ». Que prouve ce passage, sinon que j'ai approuvé une locution barbare, et une vérité constante? « L'ame » retranche même les bons désirs » : je ne sais où est ce passage : mais après tout que conclut-il?

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 75. — (2) Cinq.º Ecrit, n. 13. — (3) Instr. past. p. 82.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE est-ce peut-être, sous le nom des bons désirs, le retranchement de cet amour naturel qui n'est ni bon ni mauvais? ou bien est-ce que cet auteur veut retrancher le désir du salut, que M. de Cambrai lui-même ne retranche plus? Quels sont donc ces bons désirs qu'on retranche, si ce n'est, comme les appelle l'auteur du Catéchisme, certains bons désirs particuliers et indissérens au salut qu'on peut avoir de bonnes raisons de retrancher, ou par leur inutilité dans de certains temps, ou par l'inquiétude et la diversion qu'ils pourroient causer à de meilleures pensées? Le reste, qu'on a tiré de cet auteur est expliqué au cinquième Ecrit de ce livre (1), et on verra que tout est clair dans cette réponse.

CXL.
Vain avantage qu'on tire de l'approbation que j'ai donnécà ce livre.

٠ì

Après tout, pourquoi faire tant de bruit d'un écrit que j'ai approuvé il y a trente ans? Quand dans un temps non suspect, et avant que les matières sussent discutées, quelques sausses propositions m'auroient échappé dans un livre qu'après tout je ne faisois pas, mais que je lisois seulement, est-ce que la bonne cause en seroit blessée? Que deviendroit donc le securius loquebantur de saint Augustin? n'oserois-je plus me corriger, me repentir, avouer ma faute? Qui suis-je, pour mériter que mon approbation soit comptée pour quelque chose? Je voudrois presque pouvoir dire en cette occasion avec le prophète Michée: Plut à Dieu que j'eusse été sans esprit, et que je fusse tombé (innocemment) dans le mensonge (2), pour donner au peuple de Dieu la consolation de voir mon er-

<sup>(1)</sup> Cinq. Ecrit, n. 14. - (2) Mich. VI. 14.

reur réparée par mon aveu! mais je ne puis pas faire ce tort à la vérité ni à un saint religieux dont j'ai approuvé l'ouvrage; je l'approuve encore, et j'en rapporterai quelques endroits.

Loin de retrancher universellement les désirs; il prescrit « un grand désir de plaire à Dieu, de ce Caté-» d'arriver à la perfection, de posséder Dieu (1) ». Pour recommander l'austérité, il remarque que nouvelles spitous les saints l'ont pratiquée même avec excès: ce qu'il propose sans cesse comme le soutien nécessaire de l'oraison surnaturelle (2), bien éloigné de reprendre cette apreté qu'on nous fait tant craindre dans les Maximes des Saints. Dans le Catéchisme spirituel, les saints parfaits marchent toujours dans les pratiques vertueuses (3), que les Maximes des Saints font exclure aux saints mystiques. Dans le même Catéchisme (4), « le » contre-poids de la foi est nécessaire pour servir » de contre-poids à l'expérience, laquelle étant » suivie cause des illusions sans nombre, dont la » foi est le correctif avec la doctrine des saints, » conformément à ce que Dieu a déclaré à son » Eglise ». La perfection des épreuves est établie, non à faire perdre un certain amour naturel, qui n'est de soi ni bon ni mauvais, mais « à déraciner » du fond l'amour-propre et la rouille du vieil » homme, et le reste de la tache originelle con-» tractée en sa naissance (5) ».

J'ai remarqué surtout dans ce livre le caractère des fausses dévotions, où « les directeurs veulent les instruc-

CXLIL

CXLI. chisme aux ritualités.

•

<sup>(1)</sup> T. 11, edit. de 1693, p. 2, 70, 233. — (2) Ibid. p. 19. — (3) Ibid. p. 83. — (4) Ibid. p. 86. — (5) Catech. spir. ibid. p. 197.

me livre contre les voies métaphysiques.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE tions du mé- » rendre ordinaires et communes à plusieurs, les » conduites rares et sublimes; ne préchant rien raffinées et » tant comme de laisser faire Dieu; avoir une » vertu sans vertu, un amour sans amour (1). Ces » gens, poursuit-il (2), forment leur tendresse et » leur dévotion sur tels objets subtils : ce qui est » dangereux, parce qu'ordinairement l'esprit hu-» main n'agit en vérité, que par des sentimens » naïs et simples » : et un peu après : « Nous ne » voyons aucun des saints qui ait fait ces contem-» plations et exclamations par des choses méta-» physiques subtiles, et qu'on ne peut concevoir » d'abord ».

> Voilà des leçons d'un homme consommé dans la spiritualité: il est incomparable sur les épreuves, et nous observerons ailleurs combien il est opposé à celles que nous proposent les nouveaux mystiques.

CXLIII. L'auteur tronque un passage important: doctrine admirable sur l'abandon.

On objecte un dernier passage de l'auteur dont nous parlons, et c'est celui où l'on dit, « qu'en » sortant de tous les intérêts, on abandonne tout » à Dieu, non-seulement dans le temps, mais » encore dans l'éternité: sans jamais agir par la » considération de son intérêt, ni s'arrêter à autre » motif qu'à celui de plaire à Dieu (3) ». Voilà, dira-t-on, qui est bien fort, et pour achever, cet auteur ajoute: « Ce n'est pas que je blâme le mo-» tif de la récompense, qui peut parfois servir » et profiter; mais le plus louable et le plus sou-» haitable est celui de la gloire, de l'amour, et

<sup>(1)</sup> Catech. spir. ibid. p. 424. — (2) Ibid. p. 407. — (3) Fondemens de la vie spirituelle, liv. v, ch. 3, p. 324.

» du bon plaisir de son Dieu ». M. l'archevêque de Cambrai a copié avec soin tout ce long passage, et enfin il n'a oublié que ces derniers mots où étoit tout le dénouement: « afin que l'ame » puisse dire qu'elle espère tout de celui pour » qui elle quitte tout ».

Pourquoi oublier des paroles si essentielles, si ce n'est qu'on y eût aperçu d'abord l'acte d'espérance en pleine vigueur dans le plus parfait abandon? Voici donc le secret de l'abandon, qui est aussi celui du parfait amour : l'ame parfaite semble y perdre de vue tout intérêt : mais c'est afin qu'elle puisse dire; car elle veut se le pouvoir dire, et ne trouve rien de foible dans ce sentiment, qu'elle espère tout de celui pour qui elle quitte tout: en sorte que quitter tout d'une manière sensible, ce soit une raison nouvelle de tout espérer. C'est ce que disoit l'apôtre saint Pierre: Rejetez en Dieu tous vos soins (1): n'en ayez aucun qui vous inquiète, mais comprenezen la raison; parce que Dieu a soin de vous? Ainsi n'avoir plus de soin de son propre bien d'une certaine façon, c'est d'une autre en avoir le soin le plus parfait. Qui ne sait que le fuyez de l'épouse (2) n'est qu'une manière d'invitation plus secrète? L'ame, qui voudroit la cacher aux sens extérieurs, veut en même temps la sentir dans un fond plus intime, et l'époux entend ce langage.

Dirai-je un mot du frère Laurent, carme déchaussé, pour qui on nous a donné une réponse

CXLIV. Quelques remarques

<sup>(1)</sup> I. Pet. v. 7. — (2) Cant. VIII. 14.

704 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

déchaussé.

sur F. Lau- si solide? Je ne puis que je ne rapporte encore une rent, carme pensée de ce bon religieux: il croyoit, dit-il (1), « impossible que Dieu laissât long-temps souffrir » une ame toute abandonnée à lui, et résolue de » tout abandonner pour lui ». Il croyoit impossible? Est-ce un dogme qu'il s'étoit mis dans l'esprit? non: il parloit par sentiment, et non point par dogme; ce dogme eût été mauvais, témoins les longues souffrances de Job et des autres saints: mais ce sentiment, appuyé sur les immenses bontés de Dieu, étoit admirable. Mais s'il croyoit impossible que Dieu pût faire souffrir long-temps une ame qui enduroit pour l'amour de lui; eût-il pu croire qu'il la fît souffrir éternellement? Il ne le croyoit donc pas, et ce qu'il disoit de sa damnation étoit l'effet tout ensemble d'une conscience timorée, et d'une imagination frappée de sa peine.

> Mais ses « peines étoient si grandes pendant » quatre années, que tous les hommes du monde » ne lui auroient jamais pu ôter de l'esprit qu'il » seroit damné: et voilà, dit-on, le trouble que » j'ai appelé invincible, et l'impression du dé-» sespoir qui ne détruit point l'espérance (2) ». Quelle dissérence, et du côté de la chose, et du côté de la personne! d'un côté c'est un sière lai qui avoue une peine; de l'autre c'est un docteur qui établit un dogme : le frère lai parle d'une tentation dans son imagination, dont il ne peut se défaire : le théologien y ajoute la persuasion et la conviction, qui ne sont pas actes d'imagination: et l'une et l'autre invincibles. Pour s'expli-

<sup>(1)</sup> Trois. Entret. p. 65, - (2) Instr. past. p. 83.

quer plus clairement, la persuasion qu'il admet est réfléchie: un acte par conséquent de la partie supérieure, et dont l'imagination est incapable: c'est à quoi ce bon frère lai ne songea jamais, non plus qu'au sacrifice absolu, à l'acquiescement simple, et aux autres actes exprès, qui rendent le désespoir complet.

## SECTION XIII.

Sur les diverses explications de l'anathéme de saint Paul.

On croira d'abord que je sors un peu de mon sujet, en examinant ce que l'auteur attribue à saint Grégoire de Nazianze sur l'anathême de saint Paul: mais, outre que l'importance de la chose feroit peut-être excuser cette digression; il paroîtra à la fin que mes remarques sont très-nécessaires à la matière que j'ai à traiter.

Notre auteur assure (1) que saint Grégoire de Nazianze mettoit, comme saint Chrysostôme, l'apôtre saint Paul « dans une disposition véritable » de souffrir les peines éternelles si Dieu l'eût » exigé de lui ». Mais où trouve-t-il les peines éternelles? ce grand homme traite trois fois, dans ses admirables discours, la matière de l'anathême de saint Paul : mais sans y donner une seule fois l'idée de peine éternelle. Le passage que l'auteur produit est celui-ci, de la première oraison, « où,

Bossuer. xxvIII.

CXLV.
Saint Grégoire de Nazianze altéré
par l'auteur.

<sup>(1)</sup> Inst. past. p. 44, 51.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE » dit-il (1), ce Père représente l'amour de saint » Paul, qui étoit désintéressé, jusqu'à vouloir » être anathême, c'est-à-dire malédiction; et » souffrir comme un impie pour l'amour de » Dieu ». C'est le seul passage qu'on cite; et l'auteur y veut trouver la peine éternelle, mais il le tronque : le texte porte, non pas comme le rapporte l'auteur, souffrir, simplement, mais, souffrir quelque chose comme un impie : on retranclie ce mot, quelque chose, et on met à la place, la peine éternelle. Mais une altération si manifeste du texte paroîtra beaucoup plus grande en rapportant le passage entier : « Saint Paul » imite Jésus-Christ, qui a été fait pour nous » malédiction en prenant nos infirmités et por-» tant la mort, ou pour dire quelque chose de » plus modéré », et qui semble moins égaler saint Paul avec le Fils de Dieu, « c'est le pre-» mier après Jésus-Christ qui ne refuse pas de » souffrir pour les Juifs quelque chose comme un » impie, pourvu qu'ils fussent sauvés ».

Il y a une différence infinie entre maser re, souffrir quelque chose, et souffrir éternellement les peines d'enfer: il s'agit donc seulement d'être anathême comme Jésus-Christ, et à son exemple condamné à mort comme un malfaiteur; c'està-dire, comme l'explique le même Père (2) après le même saint Paul, qu'il s'agit de Jésus-Christ « fait malédiction pour notre salut, factus pro

<sup>(1)</sup> Orat. 1; tom. 1, p. 24. Instr. past. p. 44. — (2) Orat. XXXVI, p. 580.

» nobis maledictum, et détruisant par ce moyen » notre malédiction et notre péché (1) ».

On voit que ce Père explique l'anathême de saint Paul par la malédiction que le même apôtre a remarquée en Jésus-Christ; et cela ne sort point de l'idée de la mort, à laquelle on est condamné comme impie, mis au nombre des scélérats, comme avoit parlé le prophète (2), et comme dit Jésus-Christ même, tellement détesté des hommes, qu'on croie rendre service à Dieu (3), en nous immolant comme des méchans à la vengeance publique.

Saint Grégoire de Nazianze s'attache encore à ce même sens dans son oraison xuv, où touché des bonnes mœurs et de la régularité apparente des hérétiques macédoniens : « Je consens, dit-il (4), » d'être anathême pour eux, à Christo, de Jésus- » Christ; et souffrir quelque chose comme con- » damné : παθείν τι » : ce que le savant abbé de Billy a traduit, nonnihil pati : voilà toujours cette restriction, ce παθείν τι, qui n'est mis que pour tempérer et réduire l'expression de saint Paul à quelque chose de moins que ce qu'elle sembloit porter d'abord.

Il ne faut pas dissimuler que ce Père dit par deux fois (5), que le zèle ardent de saint Paul, et son amour pour les Juiss « le poussoit à les vouloir » introduire à sa place vers Jésus-Christ », sans s'expliquer davantage; ce qui pourroit être un simple consentement à retarder la jouissance

<sup>(1)</sup> Gal. 111. 13. — (2) Is. L111. — (3) Joan, xv1. 2. — (4) Orat., xL1v, p. 711. — (5) Orat. xxiv et xxv1.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE si désirée de Jésus-Christ, pour l'amour de ses frères, ainsi que nous le voyons pratiqué par le même apôtre dans l'Epître aux Philippiens (1). Quoi qu'il en soit, si ce Père avoit voulu exprimer la peine éternelle, il l'auroit marquée en termes propres, au lieu qu'on voit clairement qu'il l'a évitée par les paroles qu'on vient d'entendre.

Au reste, il ne servoit de rien d'alléguer Nicétas sur saint Grégoire de Nazianze, puisqu'on sait qu'il ne fait jamais qu'un peu étendre le texte par une espèce de glose ou de paraphrase, sans faire aucune découverte.

CXLVL Explications par les rôme, par formes à cel-Nazianze, et différentes sosiôme.

Après avoir altéré saint Grégoire de Nazianze, l'auteur affecte de rapporter les paroles où saint autres saints: Chrysostôme pousse ceux, qui sous le nom d'anapar saint Jé- thême entendent la mort, jusqu'à les traiter d'asaint Augus- veugles et de vers de terre (2). Quand on veut un, et par se prévaloir de quelque interprétation, il est Cassien, con- bon de remarquer de bonne foi si c'est la seule. les de saint On devoit donc, non pas attribuer celle de Grégoire de saint Chrysostôme à saint Grégoire de Nazianze; mais au contraire, avertir qu'il a pris visiblede S. Chry- ment une autre idée : et peut-être ne falloit-il pas dissimuler, que saint Jérôme, qui se glorifie d'être son disciple', l'a suivi : on n'a qu'à lire la Question ix à Algasie (3), où il traite exprès ce passage de saint Paul; et on verra qu'il juge impossible qu'on veuille être séparé de Jésus-Christ: seint Paul vouloit périr, à la vérité; mais

<sup>(1)</sup> Philip. 1. 23, 24. — (2) Inst. past. p. 51. — (3) Ad Algas. ep. CLI, nunc VIII inter crit. q. 9; tom. IV, col. 202.

i:

Z

à la manière de Moïse, qui souhaitoit, comme un bon pasteur, de mettre sa vie pour ses brebis, et demandoit en ce sens d'être effacé du livre de vie. L'anathême de saint Paul, ne signifioit autre chose, et « cela, dit-il, c'étoit périr non point à » jamais, mais à présent: perire autem non in » perpetuum, sed impræsentiarum »: et après: " L'apôtre veut donc périr selon la chair, afin que » les autres soient sauvés selon l'esprit; répandre » son sang, afin que les ames de plusieurs soient » conservées; Vult apostolus perire in carne, ut » alii serventur in spiritu : suum sanguinem fun-» dere, ut multorum animæ conserventur »: co qu'il appuie, en prouvant par l'Ecriture, que « l'anathême souvent ne signifie autre chose que » d'être tué : quòd anathema interdum occisio-» nem sonet »: mais de peur qu'on ne crût aussi que l'anathême de saint Paul ne fût qu'une simple mort, il ajoute ailleurs (1): « et pro fratrum salute » anathema esse cupit, imitari volens Dominum » suum, qui et ipse cum non esset maledictio, pro » nobis factus est malediotio : Il désire d'être » anathême pour ses frères, voulant imiter Jésus-» Christ, qui n'étant point malédiction, a voulu » être malédiction pour nous » : ce qu'il a traduit de mot à mot de saint Grégoire de Nazianze, et clairement expliqué qu'il entend par l'anathême la mort temporelle sousserte à l'exemple de la croix, où Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous.

Et parce qu'on vient de voir par saint Jérôme, (1) In Zach. lib. 111, cap. x1V, ad N. 11; tom. 111, col. 1798.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE que ce passage de Moïse, Effacez-moi du livre de vie, et celui-ci de saint Paul sur l'anathème, sont de même esprit, nous rapporterons encore saint Augustin, qui s'en explique en cette sorte (1): « Dele me de libro vitæ: Securus hoc dixit, ut » in consequentibus ratiocinatio concludatur, id » est, ut, quia Deus Moysem non deleret de libro » suo, populo peccatum illud remitteret : Il a parlé » avec assurance; et la conséquence qu'il vouloit » tirer étoit celle-ci, que comme Dieu n'efface-» roit pas Moïse du livre de vie, il pardonneroit » ce péché à son peuple ». Il faudroit donc expliquer, dans le même sens, que comme Dieu ne voudroit pas faire saint Paul anathême, aussi ne voudroit-il pas laisser périr les Juiss sans ressource.

Cassien, quoique fort attaché aux Grecs, et en particulier à saint Chrysostôme, leur présère ici saint Jérôme et saint Augustin (2): il n'entend que de la vie temporelle le livre de vie de Moïse, ni que de la mort temporelle l'anathême de saint Paul, sans pousser plus loin sa pensée.

EXLVH. Deux premiers avis à cation de S. Chrysostôme.

Tels sont les sentimens des saints Pères sur ces passages si obscurs; et après cela on peut donner ceux qui sui- ces avis à ceux qui suivent l'interprétation de saint vent l'expli- Chrysostôme.

> Le premier, qu'ils se gardent bien de la donner comme la seule, puisque saint Grégoire de Nazianze, saint Jérôme, saint Augustin et Cassien en suivent une autre.

<sup>(1)</sup> Q: in Exod. lib. 111, q. 147; tom. 111, col. 464. — (2) Col. 12, cap, 18.

Le second, que s'ils veulent suivre l'explication de saint Chrysostôme, en quoi on ne peut pas les condamner, ils se souviennent toujours qu'elle procède par supposition impossible, & δυνατόν, comme nous l'avons souvent observé.

Le troisième, que par conséquent c'est une erreur de changer la proposition que saint Chrysostôme attribue à saint Paul, en proposition absolue, en sacrifice absolu, en acquiescement Plication de simple; ou de laisser croire que le cas impossible devienne actuel et réel, puisque saint Chrysostôme, dont on emploie l'autorité, y est si contraire, et que de telles propositions sont des hérésies, comme il est démontré dans le troisième l'archevêque Ecrit de ce recueil (1).

Le quatrième avis, est de prendre garde à ne pas pousser l'interprétation de saint Chrysostôme plus loin que lui-même: il ne suppose pas que saint Paul fût privé de la vue ni de la personne de Jésus-Christ, puisqu'il réduit la privation dont il parle à être séparé de la compagnie dont me ce n'étoit Jésus-Christ est environné: et ailleurs, à être pas de Dieu séparé, non pas de la compagnie de son Père, mais de tous les biens qui l'accompagnent, n'ayant pas, dit-il (2), une estime égale de son Père et de ses biens; ce qui sait dire à Sylvius (3), que par sous la concette séparation d'avec Jésus-Christ, saint Chrysostôme entendoit, non pas la privation de l'amitié de Dieu, mais celle de la gloire des élus: carentiam gloriæ; ce qu'il modifie encore dans la

(1) Trois. Ecrit, n. 3. — (2) Hom. XVI in Ep. ad Rom. tom. 1X, col. 603 et seq. — (3) In 2. 2. q. 26, art. 4, ad. 2.

CXLVIII.

Troisième avis, qui fait voir que l'exsaint Chrysostôme est directement contraire aux prétentions de M. de Cambrai.

CXLIX. Quatrième avis, qui fait voir que selon le sentiment desaint Chrysostoni de Jésus-Christ que saint Paul offroit d'être privé, même dition im-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE suite (1). On voit donc manisestement à quoi se bornoit saint Chrysostôme; et quoi qu'il en soit, on doit si peu conclure de son interprétation, que saint Paul n'eût pas désiré Jésus-Christ; qu'au contraire, dit ce même Père (2), il ne l'a jamais tant désiré; et même que ce désir d'être anathême lui venoit de l'ardeur, qui lui faisoit désirer Jésus-Christ: ce qui dans le fond n'est autre chose que de désirer d'en jouir.

CL. Cinquième avis, où l'on démontre que l'anathéme de saint Paul, loin désir de la jouissance, l'établit.

Ainsi le cinquième avis, et le plus important de tous, est de ne pas croire que, par ces suppositions impossibles, on doive jamais cesser de désirer Jésus-Christ, puisque c'est plutôt une manière de le désirer : c'est jouir soi-même de Jésus-Christ, d'exclure le que d'en jouir dans ses frères, qui sont autant d'autres nous-mêmes, c'est en jouir que de jouir et d'être assuré de son amour; et on ne pourroit pas n'être pas heureux de lui donner cette marque d'un amour à toute épreuve : c'est en jouir que d'avoir le témoignage de sa conscience, dont on ne suppose pas que Dieu puisse priver une ame sainte: ensin c'est en jouir que de le resuser de cette sorte, puisque rien ne peut empêcher qu'on ne ressente au fond de son cœur l'impossibilité absolue de la proposition qu'on lui fait; en sorte qu'on est heureux de tenter jusqu'à l'impossible pour lui plaire. Il y a donc toujours, quoi qu'on fasse, dans ces suppositions impossibles, quelque chose de ce que disoit saint Augustin, que parce

<sup>(1)</sup> In 2. 2. q. 27, art. 8, ad. 1. — (2) Hom. XVI in Ep. ad Rom. ubi sup. Hom. 14 in Ep. ad. Philipp. n. 2; tom. 21, col 221.

qu'il est assuré que Dieu n'effacera pas un Moïse du livre de vie, ni ne fera un anathême d'un saint Paul, on assure le pardon qu'on demande en le proposant avec une alternative impossible.

Enfin le sixième et dernier avis regarde en particulier M. l'archevêque de Cambrai, que nous conjurons de ne plus chercher dans les passages détruites les de saint Chrysostôme et de saint Grégoire de Nazianze son affection naturelle, dont il n'y a pas le moindre trait dans leurs discours.

Et d'abord bien certainement saint Grégoire de Nazianze ne songe pas à la privation d'un amour naturel de soi-même, mais à faire qu'on veuille souffrir quelque chose comme impie pour sauver ses frères; « quand il s'écrie, dit l'au-» teur (1), O grandeur d'ame! ô ferveur d'esprit! » et qu'il regarde comme une chose qu'il est » hardi même de rapporter aux sidèles : cette » disposition devoit exclure l'amour et le désir » naturel de la récompense qui fait l'intérêt pro-» pre ». C'est justement le contraire qu'il faudroit conclure, puisqu'il n'y a rien de moins étonnant ni de moins hardi pour un saint Paul, que de rejeter un désir naturel de la récompense éternelle. C'est sans doute la moindre chose que les hommes les plus vulgaires pussent sacrifier au salut de leurs frères; et la moindre chose aussi que les fidèles pussent présumer d'un si grand apôtre. C'est ainsi que notre auteur nous fait le plus grand de tous les mystères, de la chose la plus médiocre, et on ne comprend rien dans son discours.

CLI. Sixième avis, où sont prétentions de l'auteur sur l'amour naturel dans S. Grégoire de Nazianze.

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 44. Ibid. p. 51.

## 714 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

CLII.

Les réflexions de
l'auteur sur
S. Chrysostôme entièrement inintelligibles.

Il fait de même sur le passage de saint Chrysostôme une réflexion où je n'entends rien du tout. « D'où vient, dit-il (1), que saint Chrysostôme » admire tant le désintéressement de cet amour? » d'où vient que l'idée de ce désintéressement le » ravit? est-ce parce qu'il détruit l'espérance sur-» naturelle en détruisant l'intérêt propre? tout » au contraire, c'est qu'il n'y trouve aucun inté-» rêt propre, quoique l'espérance n'y soit point » blessée: c'est qu'il n'y trouve aucun reste d'a-» mour naturel de soi-même, ni aucun attache-» ment à la récompense pour le contentement de » cet amour ». Encore un coup, je ne comprends rien dans ce discours, si ce n'est qu'à quelque prix que ce fât on y a voulu fourrer l'amour naturel. Je ne puis plus refuser un mot si significatif: c'est d'ailleurs une illusion sans pareille de s'imaginer dans saint Chrysostôme cette affection naturelle dans deux ou trois grandes Homélies, où un esprit si clair et si lumineux a fait tout l'effort qu'il pouvoit pour faire bien entendre sa pensée. Enfin on peut bien comprendre quelque chose de merveilleux à consentir en quelque façon à la privation de l'extérieur de la gloire; mais de consentir à la perte d'une affection naturelle aussi inutile, ce n'est rien qu'un saint Paul dût faire tant valoir aux Juiss, ni qu'un saint Jean Chrysostôme dût tant admirer, ni qui mérite davantage nos attentions.

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 51, 52.

## CONCLUSION:

Où le discours précédent est réduit en démonstration.

J'ai exécuté ce que j'ai promis : il a paru clairement que bien éloigné que les explications de l'Instruction pastorale excusent le livre qu'elles de cette prévouloient éclaircir, non-seulement elles en dé-face. couvrent plus évidemment les erreurs, mais encore elles les augmentent en y ajoutant de nouvelles. Mais comme l'auteur nous mène par des sentiers détournés, plus sont subtils les raffinemens où il voudroit nous jeter', plus il en faut réduire la réfutation à une forme sensible; et à un ordre plus net par une espèce d'analyse de tout ce discours.

La première vérité qu'il faut démontrer, c'est que ces explications loin de relever le livre de M. de Cambrai des erreurs dont on l'accusoit, les mettent en évidence : ce qu'on prouve par la première deux moyens: l'un, que le prétendu dénouement de l'amour naturel et délibéré de soi-même, est inintelligible, et contient une illusion manifeste: l'autre, qu'il fournit des principes, pour la démonstration des erreurs, qui ôtent à l'auteur tous ses subterfuges.

Le dénouement de l'auteur contient en luimême une illusion maniseste: la première preuve consiste à le définir. Ce dénouement est que par le mot d'intérêt propre il faut entendre un amour ment proponaturel et délibéré de soi-même, non vicieux, mais permis, quoique non parfait. C'est ainsi qu'il pastorale est

CLIII. Analyse des deux parties

CLIV. Deux moyens de démontrer partie.

CLV. Premier moyen, que le dénouesé dans l'Inune illusion manifeste.

PRÉPACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE a été défini par l'auteur même, dont les propres termes sont rapportés dès le commencement de ce discours dans les nombres 3 et 7.

CLVI. Preuve par sa propre définition.

Dès cette définition, l'illusion commence à paroître, puisqu'il faut prendre d'abord l'intérêt propre pour ce qu'on désire naturellement, et le désintéressement pour ce qu'on désire par un amour surnaturel : ce qui ne revient en aucune sorte à nos idées, où l'on prend le désir intéressé pour le désir de son avantage, et au contraire le désir désintéressé pour celui où l'on ne regarde pas son propre profit, soit que ce désir soit naturel ou surnaturel, comme il a été démontré dans le n. 4, où il a paru absurde que la notion d'intérêt fût attachée, « non pas à l'objet utile que nous » recherchons, mais au principe naturel ou sur-» naturel qui nous le fait rechercher ». Voilà donc une première illusion, d'attacher la notion de l'intérêt propre à une idée inconnue que personne n'eut jamais.

CLVII. Que l'auteur n'a point expliqué par nne définition sa nouvelle idée d'intérêt propre.

Cette illusion paroît davantage si l'on considère que cette idée d'intérêt et de désintéressement par un motif naturel, n'étant point établie parmi les hommes, si l'auteur vouloit s'en servir, il devoit auparavant l'établir par une claire désinition; ce qu'il avoue qu'il n'a point fait, comme on l'a vu dans les n. 6 et 10.

CLVIII. Qu'il devoit au public tion.

Il le devoit d'autant plus, qu'il demeure luimême d'accord que dans son livre il avoit mis le cette défini- mot d'intérêt et celui de désintéressement en deux manières dissérentes, dont l'une étoit de regarder comme intéressé le désir où l'on poursuivoit son avantage, et pour désintéressé celui où l'on ne le poursuivoit pas, comme il a été expliqué n. 4, 5, 6.

Il est vrai qu'il convient aussi qu'il a pris le plus souvent l'intérêt pour ce qu'on désire par un amour naturel, et le désintéressement pour ce l'obligeoit qu'on désire par un désir surnaturel; mais c'est à définir. ce qui l'obligeoit à déclarer d'abord son intention, d'autant plus qu'il est convenu qu'en deux lignes consécutives il a changé le sens du mot d'intérêt sans en avertir, ce qui tend à faire au lecteur une illusion manifeste, comme il a été démontré n. 5.

Nouvelle raison qui

CLIX

Le prétexte que prend l'auteur, de n'avoir pas défini ces termes, lui qui avoit promis de tout définir et d'ôter toute ambiguité, est le plus définir pas. frivole du monde : c'est qu'il suppose que le second sens qui prend intéressé pour naturel, et au contraire désintéressé pour surnaturel, est le sens le plus ordinaire dans notre langue, n. 6, 10, 49: ce qui fait, dit-il, « qu'il a supposé que » tout le monde le prendroit comme lui, pour » signifier un attachement naturel aux dons de » Dieu »: n. 10.

CLX Vain prétexte pour ne

Mais il n'a pu supposer cela sans faire illusion à son lecteur, pour trois raisons: l'une, qu'il n'est pas vrai en soi que le sens le plus naturel de l'a- troismoyens. mour intéressé, c'est que cet amour soit naturel, et au contraire: l'autre, qu'il n'est pas vrai que notre langue détermine à ce sens : la troisième, qu'il n'est pas vrai que l'auteur lui-même y soit déterminé.

CLXI. L'illusion prouvée par PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

CLXII. Que l'intérét propre toute l'Ecole pour surnaturel.

Premièrement donc, il n'est pas vrai que le sens le plus naturel de l'amour intéressé, c'est est pris par que cet amour soit naturel : car au contraire, il a été démontré par saint Anselme, par saint Bernard, par Scot, par saint Bonaventure, par Suarez, par Sylvius, par toute l'Ecole, que ce qu'elle appelle intérêt et propre intérêt, c'est l'objet surnaturel de l'espérance chrétienne, comme il a été supposé d'abord, n. 3, et démontré dans la suite par le témoignage de tous les auteurs, n. 32, 33, 34, etc. jusqu'à 38.

C'est donc une vérité constante, que le terme d'intérêt propre, loin d'être attaché à un désir naturel, désigne l'objet surnaturel que tous ces Pères, tous ces scolastiques et toute l'Ecole a donné à l'espérance chrétienne, c'est-à-dire, à une vertu théologale.

CLXIII. QueS.François de Sales a parlé de le terme d'intérêt n'est tre langue à rel.

La seconde remarque est que cette idée d'amour naturel, pris pour amour intéressé, n'est non plus l'idée naturelle où notre langue soit déterminée; même, et que ce qui se démontre en deux manières : l'une, que notre langue en effet n'a rien sur cela de déterpoint déter- miné; on y traduit naturellement ce que les Laminé par no- tins appellent commodum, par le terme d'intéquelque cho- rêt : l'autre manière de le prouver est que saint se de natu- François de Sales, auteur français, a expliqué l'amour d'espérance, comme distingué de l'amour de charité par l'intérêt, en supposant que l'espérance vertu théologale, à l'opposition de la charité, avoit pour son objet propre, c'est-à-dire pour son objet surnaturel, notre intérêt, comme il paroît par le n. 40.

Il est si peu vrai que notre langue soit déterminée à ce sens, qu'il est faux que l'auteur s'y soit déterminé lui-même dans son livre: ce qui l'intérêt se démontre en diverses manières que voici.

La première, c'est que l'auteur met en fait qu'il ne s'est jamais servi du mot d'intérêt, en y ajoutant celui de propre, que pour signifier cet intérêt naturel, comme il a été prouvé par ses paroles expresses, n. 11. Or est-il que ce qu'il allègue de son propre fait est faux, en termes formels; est convainpuisque, comme on l'a démontré dans le même endroit, il y a un intérêt propre éternel, et un intérêt propre pour l'éternité, qui ne peut être autre chose que celui du salut éternel; par conséquent un objet surnaturel et divin, et qui ne peut être attribué qu'à la vertu théologale et divine de l'espérance : il n'est donc pas vrai que l'auteur prenne toujours le mot d'intérêt joint avec le terme de propre, pour un objet naturel.

Secondement, on a démontré, dans les nombres 42 et 43, qu'en parlant des motifs intéressés, l'auteur a dit qu'ils étoient répandus par tous les teur contrailivres de l'Ecriture, par tous les monumens de la tradition, par toutes les prières de l'Eglise; et qu'aussi c'étoit pour cela qu'il les falloit révérer. sur l'intérêt Or, les motifs naturels ne sont point répandus dans toute l'Ecriture, dans toute la tradition, dans toutes les prières de l'Eglise : et d'abord ni l'Ecriture, ni l'Eglise, pour laisser ici en suspens la tradition dont on parlera à part, ne disent mot de cet amour naturel : ce qui est répandu partout dans l'Ecriture et dans les prières de l'E-

CLXIV. Que l'auteur a pris même sens.

CLXV. Le fait posé par l'anteur sur la notion qu'il a donnée de l'intérêt propre, cu de faux.

CLXVI. Autres passages de l'aures à ce qu'il a dit de son propre fait propre.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE glise, c'est l'intérêt surnaturel et divin du salut éternel; c'est cela, et non autre chose, qu'il faut révérer : par conséquent l'auteur n'a pas pris le motif intéressé pour le motif naturel.

CLXVII. Autre passage important.

Il est dit ailleurs (1), que « les anciens pasteurs » ne proposoient d'ordinaire au commun des jus-» tes que les pratiques de l'amour intéressé ». Or est-il que les pratiques d'amour qu'on leur proposoit d'ordinaire étoient les pratiques de l'espérance chrétienne, sans qu'on leur ait jamais insinué un mot de ces motifs naturels : par conséquent ces motifs intéressés étoient les motifs surnaturels qui sont suggérés par l'espérance chrétienne.

CLXVIII. Autres passages pour la même fin.

On trouvera beaucoup d'autres endroits dans le livre de l'Explication des Maximes des Saints, où l'intérêt propre ne peut être pris que pour un objet surnaturel; et je renvoie pour cela au n. 42. Mais, pour abréger la preuve, le lecteur se peut contenter des trois ou quatre passages qu'on a proposés ici, n. 162, 163, 164, 165.

CLXIX. Démonstration qui réce qu'on vient de voir: question si l'auteur a toujours pensé ce qu'il son livre.

De là se forme la démonstration: Ou l'auteur en écrivant le livre des Maximes, a prévu l'équisulte de tout voque de l'intérêt propre; et qu'il pourroit être mis ou pour un objet avantageux, ou pour un objet naturel; ou il ne l'a pas prévu : s'il l'a prévu, il nous a voulu tromper, faute d'avoir expliqué ce terme, sur lequel il avoue que tout rouloit, nous dit au- comme il a été remarqué, n. 6 et 10: et s'il ne jourd'hui sur l'a pas prévu, il ne peut pas dire, comme il fait (2),

<sup>(1)</sup> Max. des SS. art. 44, p. 261. — (2) Inst. past. p. 103.

qu'il a toujours suivi les mêmes principes de doctrine sur cet endroit essentiel d'où la doctrine dépend, puisqu'en ce cas il n'en sauroit rien, et n'y auroit pas même pensé.

.. Cela se confirme par les paroles suivantes, où il déclare qu'il a voulu borner dans ses principes, dans ceux principalement de l'amour naturel ou surnaturel, tout le système de son livre : et un peu après; qu'il a rapporté dans son lastruction pastorale les véritables sentimens qu'il a toujours eu intention d'exprimer dans son livre; ce qui marque un dessein formel de tout accommoder \* à cette fin : il faut donc pour cela l'avoir prévu, quoiqu'il paroisse d'ailleurs que l'auteur ne la prévoyoit pas, puisqu'il n'en a pas dit une seule parole.

CLXXI. Autre manièrede tourner la dédu n. 167.

CLXX. Suite.

La démonstration se tourne d'une autre façon aussi évidente : Si l'auteur n'a point prévu la difficulté de l'équivoque de l'amour naturel ou surnaturel, il a écrit à l'aveugle, sans entendre son monstration propre principe, sur lequel il fait tout rouler: s'il l'a prévue sans nous en avoir voulu avertir, il est cause de tout le scandale de l'Eglise; et en se donnant l'autorité des oracles, il se trouvera à la fin qu'il n'en aura recherché que l'obscurité et les discours ambigus.

Croyons-nous donc que l'auteur nous trompe, en nous disant à présent que lorsqu'il a composé son livre, il a toujours eu dans l'esprit le dénouément qu'il nous donne? Mais croyons-nous d'un autre côté qu'il ait prévu l'équivoque, sans la vouloir prévenir par une définition qui auroit levé

Bossuet. XXVIII.

CLXXII. Comment l'esprit main se persuade luimême de ce qu'il veut faire ac-

· 46

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

autres.

croire aux tout le doute? ou qu'un esprit aussi net que le sien ait toujours eu l'intention d'exprimer une chose dont il ne dit mot? Voilà des extrémités également condamnables. Sans vouloir choisir pour l'auteur entre de tels inconvéniens, renfermons-nous dans le fait, et reconnoissons en tremblant les imperceptibles liens où l'on s'enveloppe soi-même le premier, lorsqu'on veut, à quelque prix que ce soit, persuader aux autres qu'on a raison: on croit à la fin ce qu'on leur dit, et on abonde en ses propres justifications. Ne jugeons personne; mais ne trouvons pas mauvais qu'on nous avertisse des foiblesses communes de l'humanité.

CLXXIIL Abrégé de tout le disdent.

Telle est donc notre première démonstration: un livre dont on prouve qu'il n'a pour excuse et cours précé- pour dénouement qu'une illusion manifeste, parlà devient inexcusable : or est-il que le livre de M. de Gambrai n'a pour excuse et pour dénouement qu'une illusion manifeste, comme il a paru depuis le n. 153 jusqu'à celui-ci : il paroît donc clairement que ce livre est inexcusable.

CLXXIV.

Preuve de l'erreur contre l'espérance chrétienne.

Mais si le dénouement de l'intérêt propre, pris pour l'amour naturel, n'est qu'une illusion, il demeure donc que l'intérêt propre sera le motif surnaturel de l'espérance chrétienne, et le même qui sera ôté aux parfaits.

Car visiblement, selon l'auteur, il leur faut ôter quelque chose; c'est ou l'amour naturel, ou l'intérêt surnaturel : ce ne peut pas être le premier, puisque ce n'est qu'une illusion : c'est donc l'autre, qui est l'erreur qu'on avoit voulu éviter, mais qui demeure par-là répandue dans tout le livre, comme il a été démontré dans les nombres 3, 8 et 43.

Je ne m'attache, dans cette analyse, qu'aux choses plus générales, et qui règnent dans tout le livre; et je laisse dans certains articles particu- ometici. liers, comme dans ceux de la préparation à la justice, du trouble involontaire en Jésus-Christ, et des vertus, les frivoles denouemens qui ont été remarqués dans les nombres 47, 49, 65.

1

CLXXV. Autres er-

Je ne puis m'empêcher de relever ce qui regarde le sacrifice du salut, parce que cette seule erreur entraîne la condamnation de tout le livre, qui aboutit là : après les choses qui ont été dites, la démonstration en est courte, et se réduit à ces deux syllogismes.

CLXXVI. La scule erreur du sacrifice absolu emporte la condamnation de tout le livre.

Le premier prouve que le dénouement de l'amour naturel ne convient pas à ce sacrifice; et en voici la démonstration. Le sacrifice du salut procède par supposition impossible : or est-il que la suppression de l'amour naturel n'est pas impossible; donc le dénouement de l'amour naturel ne convient pas à ce sacrifice.

Par-là l'auteur est contraint de dire que le sacrifice absolu et le conditionnel étant distingués, l'auteur. le dénouement de l'amour naturel ne convient qu'au premier, et non au second, n. 14; mais cette solution, où consiste tout le fort de l'explication, se détruit par le second syllogisme.

CLXXVII. Solution de

Par cette solution, il suivroit que le sacrifice conditionnel et le sacrifice absolu auroient deux objets dissérens, c'est-à-dire, que le sacrisice condition-

CLXXVIII. Elle est vaine et se démême.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE truit elle-nel auroit le salut éternel, et que le sacrisice absolu auroit le seul amour naturel : or est-il que cela est faux manisestement, puisque le sacrifice absolu, qui dit, non Je voudrois, mais Je veux, n. 15, ne procède qu'en croyant que la même chose qu'on suppose comme impossible, c'est-à-dire, que Dieu veuille damner une ame sainte, est celle qui paroît réelle et actuelle, comme il a été expliqué dans le même lieu; par conséquent ces deux sacrifices ont le même objet, et le dénouement d'amour naturel ne convient non plus à l'un qu'à l'autre.

CLXXIX. Autre manière de former la démonstration.

Pour une plus grande évidence, la démonstration se peut faire en cette sorte: Le sacrifice conditionnel qui dit, Je consens a être livré aux feux éternels si Dieu le veut, est le même qui se réduit en forme absolue, et qui dit, Je le veux : or est-il que ce premier sacrifice regarde le salut même, et non l'amour naturel; donc le sacrifice absolu regarde la même chose, qui est l'erreur qu'on veut éviter.

CLXXX. On commence à démontrer que l'Instruction pastorale ferment la bouche à l'auteur.

Pour passer de là à une autre démonstration, elle tend à faire voir que l'explication de l'auteur contient des principes qui lui ferment la bouche à lui-même, et lui ôtent toute échappatoire; et en contient des voici la preuve dans la matière du sacrifice abprincipes qui solu. Le principe que pose l'auteur, dans son Instruction pastorale (1), est que « l'imagination » est incapable de résléchir », et qu'ainsi « les ré-» flexions sont de la partie supérieure, qui con-» siste dans l'entendement et dans la volonté »: or est-il que par ce principe toute échappatoire

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 15.

est ôtée à notre auteur. Il ne s'échappe de l'objection de la persuasion invincible de sa juste réprobation, qu'en répondant que cette persuasion n'est qu'un acte d'imagination; n. 16: or est-il qu'il est démontré, dans le même lieu, que cela est faux par le principe qu'il pose, puisque d'un côté cette persuasion est résléchie, et que de l'autre toute réflexion est de la partie supérieure, qui consiste dans l'entendement et dans la volonté; donc, après l'Instruction pastorale, on ne peut plus éviter l'erreur qui est contenue dans la persuasion invincible. Mais cette erreur, selon l'auteur même, entraîne le désespoir et l'impiété, par les n. 8 et 13; il ne peut donc plus se mettre à couvert de ces deux reproches.

Mais la chute, pour ainsi parler, de ce seul endroit attire celle de l'édifice tout entier. Le désir Toutle livre des volontés inconnues y est renfermé, par le d'un coup n. 27; la ruine de l'espérance y est comprise, par ce seul puisqu'on la perd en effet dans ce sacrifice affreux, ou en tout cas qu'on ne la conserve qu'ayea le désespoir actuel, ce qui induit toutes les horribles conséquences des Quiétistes marquées dans les nombres 18 et 24.

CLXXXI. tombe tout endroit.

Il a été remarqué que dans l'Instruction pastorale l'auteur avoue un principe qu'il n'avoit pas encore reconnu si clairement, qui est qu'on « ne » peut pas ne se pas aimer, ni s'aimer sans se vou-» loir le souverain bien, ni jamais disconvenir du » poids invincible d'une tendance continuelle à » la béatitude (1) ». Mais ce principe avoué ne

CLXXXII. Principe sur la béatitude.

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 11, 20.

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

plaisse aucune ressource aux propositions où l'on suppose qu'on aimeroit également Dieu quand on sauroit qu'il voudroit nous rendre malheureux; par le même principe est renversée cette séparation du motif de la béatitude, établie dans les Maximes des Saints: et à la fois ce que dit l'auteur dans l'Instruction pastorale, que Moïse et saint Paul ont pu aimer sans le motif d'être heureux; ce qui détruit la tendance continuelle à la béatitude, en autant de mots qu'elle avoit été établie, et convainc l'auteur d'une erreur aussi manifeste que sa contradiction est évidente, comme il a été démontré dans le même nombre 46.

Ce qui suit est de la dernière importance, parce qu'il démontre dans l'auteur un quiétisme parfait, par principe et par conséquence.

CLXXXIII: Faux principe sur la grâce actuelle et sur la volonté de bon plaisir.

CLXXXIV.

principe tiré de celui-là.

Le principe est que la volonté de bon plaisir se fait connoître à nous par la grâce actuelle; ce qui a été rapporté et réfuté tout ensemble comme inoui, inconnu à toute la théologie, et contradictoire, n. 61.

De ce faux principe, il en suit un autre, éga-Autre faux lement reconnu par notre auteur et inconnu à tous les autres, que la grâce actuelle est notre règle. Elle nous applique à la règle; mais elle n'est pas la règle : la règle doit être clairement connue de celui à qui on la donne, et la grâce actuelle ne l'est pas; et tout cela est bien démontré dans le même n. 61.

CLXXXV.

Ces principes, qui n'ont aucun lieu dans la Ces princi-pes sont les théologie ordinaire, sont les sources du quiésources du tisme et du fanatisme. Les ames passives de cette

passiveté du quiétisme, croient à tous momens fanatisme et être dirigées par inspiration, et connoître par-là du quiétisce que Dieu veut d'elles à chaque moment, ou comme parle l'auteur, à chaque occasion. C'est ce qu'on a expliqué dans le même n. 61; et parlà il a été démontré que ces principes inutiles à tout autre, ne l'étoient pas à l'auteur pour l'établissement du quiétisme.

L'exception du cas de précepte mise à la règle CLXXXVI. qui soumet tout à la grâce actuelle, n'est rien, parce qu'elle laisse sous le domaine de l'inspira- précepte ne tion, en premier lieu, toutes les choses indifférentes d'elles-mêmes; secondement, toutes celles me. de simple conseil; troisièmement, dans le cas du précepte même les momens et les circonstances ou les manières que le précepte laisse indéterminés, c'est-à-dire presque tout: et ces trois cas rangent sous le ressort de l'instinct presque toute la vie humaine, comme il a été démontré, n. 59, 61.

L'exception de cas du sauve point du fanatis-

Aussi a-t-il été démontré en particulier que CLXXXVII. l'auteur abandonne à cet instinct le choix des objets que se propose la contemplation, parmi teur des faux lesquels est compris Jésus-Christ même. Il aban- principes qui donne aussi à cet instinct la raison qui nous sait induisent au passer de l'état méditatif au contemplatif; les réslexions, c'est-à-dire, les actions de grâces, les particuliers. précautions pour éviter le mal, et tout l'effort qu'il faut faire par son propre soin pour pratiquer les vertus; ce qui s'étend si loin, qu'on peut dire qu'il ne reste rien, ou presque rien, qui ne

Application faite par l'auquiétisme à divers cas

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE soit abandonné à l'instinct, selon la remarque des n. 57, 59, 60, 62.

CLXXXVIII. Application des mêmes principes de fanatisme à l'exclusion des actes de propre effort

Surtout il faut remarquer ce dernier endroit du n. 62, où l'on voit, dans les principes de l'auteur, tout effort propre, tout propre travail exclus des ames parfaites; où par conséquent est renversée la distinction solennelle entre les spirituels, des actes infus et des actes de propre industrie; ce qui est sans difficulté le pur quiétisme.

CLXXXIX. Lesactes où l'on prévient clus.

C'est une pareille erreur d'exclure les actes par lesquels on prévient Dieu en un certain sens, Dieu, malex- comme il a été remarqué et prouvé par les Ecritures, au même n. 62.

CXC. Le demi-pélagianisme objecté à ces sortes d'actes par l'auteur, qui y enveloppe S. Augustin même aussi bien que tous les spirituels.

C'est une erreur trop grossière aux défenseurs de l'auteur, et à l'auteur même, de trouver un demi-pélagianisme dans cette manière de prévenir Dieu et d'agir comme de soi-même par sont propre effort, comme il résulte des endreits cidessus marqués. Car par-là non-seulement tous les spirituele, mais encore saint Augustin même se trouveroit semi-pélagien dans ses ouvrages de la grâce, comme il est marqué dans les mêmes lieux.

CXCI. Principe par où cette objection est résolue.

La solution y est expliquée, et consiste à dire. qu'encore que Dieu nous prévienne secrètement, nous agissons comme le prévenant, parce que nous nous excitons et émouvons de nous-mêmes par un propre effort: ce qu'on ôte à ceux à qui on donne pour règle la grâce actuelle, c'est-àdire, cette inspiration qui leur fait connoître à

chaque moment, et en toute occasion, la volonté efficace et de bon plaisir de Dieu: par les mêmes nombres ci-dessus marqués.

Il est vrai que l'auteur change un peu ici le langage des nouveaux mystiques, parce qu'il ne veut reconneître d'autres grâces ou inspirations, dans ses prétendus parfaits, que celles qui sont paroles d'acommunes à tous les sidèles. Mais comme ces ustes, et que inspirations communes à tous les fidèles ne sont point celles qui font connoître la volonté de bon plaisir, et qui par-là deviennent la règle des pré- extraorditendus parsaits, par les n. 58 et 61, il s'ensuit que l'inspiration que l'auteur appelle commune, est en esset une inspiration extraordinaire, et qu'il ne diffère qu'en paroles d'avec les mystiques de pos jours, comme il est conclu dans les mêmes nombres 58 et 61.

L'on peut remarquer ici la suite et le progrès de l'erreur : Elle commence par la distinction des trois volontés de Dieu, qui sont un fondement de grés de l'ertout le système; l'erreur étoit d'y avoir omis la volonté de bon plaisir : une autre erreur étoit de nier que cette volonté sût notre règle, lorsqu'elle se déclare par les événemens. Pour rétablir cette règle, et réparer cette erreur, l'Instruction pastorale a mis expressément la grâce actuelle, c'està-dire dans le fond, comme on vient de voir, une inspiration extraordinaire, comme la règle des parfaits, et comme un moyen de connoître à chaque moment, et en toute occasion, la volonté de Dieu pour eux; ce qui, entendu comme on a vu, a ramené pièce à pièce, et même tout à la sois,

CXCII. Que l'auteur ne diffère qu'en vec les Quiél'inspiration qu'il admet est en effet

CXCIII. Réflexions sur le pro-

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE tout le quiétisme : en sorte que l'Instruction pastorale, bien loin d'excuser l'auteur, ne lui laisse aucun moyen d'échapper.

CXCIV. - Palliation sur la contemplation et sur l'exclusion de J. C.

Une des erreurs capitales et qui regarde de plus près le quiétisme, est d'éloigner Jésus-Christ de la contemplation pure et directe, ou, ce qui revient à la même chose, de faire perdre aux ames contemplatives Jésus-Christ présent par la foi, comme il a été expliqué dans le nombre 51 et dans les suivans.

L'auteur allègue deux cas où cela leur arrive: l'un est l'état des commençans, l'autre est celui des épreuves; et il a été démontré, aux mêmes endroits, que ce n'est là qu'une palliation du quiétisme : mais ce qui achève la démonstration, c'est, dans l'Instruction pastorale, l'errata que nous avons rapporté aux n. 52, 53 et 54.

CXCV. Solution dans un erstruction pastorale, et trois démonstrations pour la détruire.

On voit, dans cet errata, que la seule excuse que trouve l'auteur à une erreur si visible, est que rata de l'In-les épreuves sont courtes de leur nature: mais, en même temps, ce qui ne lui laisse aucune ressource, c'est premièrement que ce principe est insuffisant; secondement, qu'il est faux; troisièmement qu'il convainc l'auteur, et le laisse sans réplique.

CXCVI. Ces trois démonstrations expliquées.

Premièrement, il est insuffisant, puisqu'il ne s'étend point aux nouveaux contemplatifs qui commencent à entrer dans les voies parfaites: (par le nombre 55) de sorte qu'il sera toujours vrai que les commençans demeureront très-longtemps privés de Jésus-Christ.

Secondement, ce principe est faux: il est faux,

dis-je, que les épreuves soient courtes par ellesmêmes : elles n'ont point d'autres règles de leur durée que la volonté de Dieu, qui les continue autant qu'il lui plaît, par les nombres 53 et 54.

Troisièmement, ce principe condamne l'auteur, puisqu'avouant d'un côté une vraie privation de Jésus-Christ, et n'y trouvant aucune ressource, qu'en la faisant courte de sa nature; dès que cette brièveté lui est ôtée, il ne lui reste que la privation avouée, et en même temps condamnée par l'auteur même si elle étoit longue, comme il se trouve qu'elle l'est (par les mêmes nombres).

On ne peut ici s'empêcher de déplorer le triste état de l'auteur, qui se voit contraint à chercher l'état de l'audes excuses à ceux qui mettent un degré de per- teur. fection à être privé de Jésus-Christ, et ne peut leur en trouver que de pitoyables, qu'il aime mieux soutenir par de mauvais rassinemens, que d'avouer avec sincérité qu'il a manqué.

Ce n'est pas une moindre erreur d'avoir réduit la pure et directe contemplation à l'être abstrait et illimité, comme au seul objet dont elle s'oc-plation pure cupe volontairement, comme s'il y avoit de l'inconvénient qu'elle s'occupât aussi volontairement, aussi directement, aussi purement des attributs ou absolus ou relatifs, et de Jésus-Christ Dieu et homme: c'est ce qui est expliqué dans le n. 58, où l'on montre qu'il n'y a aucune raison, mais une injure manifeste envers Jésus-Christ et les personnes divines, d'avoir ôté cet objet, aussi bien que celui des attributs, à la contemplation pure et directe.

CXCVII. On déplore

CXCVIII. Erreur sur PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE

CXCIX. Erreur qui Christ indigne d'entrer dans le corps te contemplation.

C'est encore une autre injure à Jésus-Christ, de le jeter dans les intervalles de la contemplation, et où elle cesse, comme s'il étoit indigne d'entrer dans le corps : ce qui est convaincu d'erreur dans de la parfai- le nombre 55, où l'on démontre, en passant, que les Articles d'Issy, si on les eût suivis de bonne foi, auroient prévenu tous ces égaremens.

CC. Avertissement sur l'ordre de cette analyse.

On aura remarqué sans doute que je change ici l'ordre de cette présace, et on n'en sera pas étonné, si l'on observe qu'encore que le premier ordre ait ses raisons et ses utilités: celui-ci sera plus court et plus commode à ceux qui se trouveront moins accoutumés au raisonnement.

CCI. Corollaire: quel'Instruction pastorale est une rétractation, mais inutile te : trois démonstrations.

Depuis le n. 178, on a vu, par quatre principes de l'Instruction pastorale, que le livre des Maximes des Saints est inexcusable dans ses articles les plus capitaux, et qui induisent le plus clairement le quiétisme; ce qui faisoit la seconde démonstraet insuffisan- tion de notre première partie : j'y ajouterai maintenant ce corollaire: que la nouvelle explication, c'est-à-dire, celle de l'Instruction pastorale, est une rétractation manifeste, mais inutile, pour trois raisons, dont je ne prétends maintenant examiner que la première. Cette première raison est que la rétractation, quoique très-claire, n'est pas avouée de l'auteur, qui n'en soutient pas moins qu'il a raison, et que son livre est irréprochable: la seconde, qu'elle n'est pas pleine, et qu'elle laisse beaucoup de points dont il ne tente pas seulement l'explication : la troisième, que je ne rapporte ici que pour l'ordre du raisonnement, et qui a fait le sujet de la seconde partie de cette préface, c'est que cette explication ajoute de nouvelles erreurs aux premières.

Premièrement, j'ai démontré, n. 8, que tout le corps de l'explication dans l'Instruction pastorale, est un désaveu de cet amour désintéressé les de l'auqui excluoit, dans les Maximes des Saints, les teur. motifs de l'espérance.

CCII. Rétractations généra-

Secondement, j'ai semblablement démontré que le nouveau sens, qui fait prendre l'intérêt propre pour un amour naturel de soi-même, est une vraie rétractation du sens naturel et simple de ce terme dans les Maximes des Saints, par les n. 11, 41, 42, et par les suivans.

En troisième lieu, tout ce que dit maintenant l'auteur sur le sacrifice absolu, est une rétractation de ce qu'il en disoit d'abord, et la démonstration en résulte des remarques qui en ont été faites depuis le n. 12 jusqu'au 26 : mais ces rétractations, pour être évidentes, n'en sont pas plus édifiantes pour cela, puisque l'auteur n'en profite pas pour s'humilier, et qu'on n'y voit au contraire qu'un dessein de tout désendre jusqu'aux dogmes les plus insoutenables.

Outre ces rétractations qui règnent dans tout le systême, j'en remarquerai deux ou trois particulières, dont l'une regarde la dissérence des tions sur les actes directs et résléchis. Il n'y a rien de plus et résléchis. maniseste que l'auteur a mis la partie supérieure dans les actes réfléchis, par le nombre 63 : il n'y a rien de plus manifeste, par le n. 64, que le même auteur a dit le contraire en termes formels dans l'Instruction pastorale, puisqu'il y a enseigné

CCIII. Rétractaactes directs

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE que « la partie inférieure est incapable de réflé-» chir (1) »: voilà donc la plus maniseste rétractation qu'on vit jamais, et en même temps la plus inutile, puisque l'auteur n'en défend pas moins le livre où se trouve cette erreur.

CCIV. Rétractation manifeste sur le sujet de la vocation à la perfection chrétienne.

C'étoit dire la chose du monde la plus inouie et la plus contraire à l'Evangile, que de dire que la perfection qui consiste dans le pur amour soit au-dessus de la vocation du christianisme, jusqu'au point que non-seulement le commun des justes, mais encore jusqu'à des saints, n'aient ni lumière ni grâce pour y pouvoir atteindre, et que la seule proposition les jette dans le trouble et dans le scandale : c'est s'en dédire formellement que de dire que tous sont appelés à cette perfection, et qu'il s'agit seulement de la proposer par degrés; et cette rétractation, aussi bien que l'erreur même, a été montrée dans l'Instruction pastorale, par les n. 66 et 67.

CCV. Contradiction de l'Instruction pastorale avec elle-même.

Il est prouvé, dans le même endroit, qu'il y a une manifeste contradiction non-seulement du livre avec l'Instruction pastorale, mais encore de l'Instruction pastorale avec elle-même, puisque cette même Instruction pastorale, qui dit que tous les fidèles sont appelés à la perfection, dit aussi qu'ils ne sont pas appelés aux pratiques et aux exercices du plus parfait amour, ce qui a été expliqué n. 66.

CCV1. Que l'expli-

Il ne s'agissoit en façon quelconque de proposer par degrés le parfait amour, mais seuleune rétracta- ment de le proposer en général, lorsqu'on a dit

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 15.

que l'ancienne Eglise n'en parloit qu'aux ames tion vériuà qui Dieu en donnoit déjà l'attrait et la lumière: et qu'en effet, pour se conformer à cette conduite. l'auteur, dès le commencement de sa préface, a déclaré que de peur de trop exciter la curiosité publique, il eût gardé le silence, s'il ne l'eût déjà trouvée toute excitée; et cette contradiction est marquée dans les mêmes nombres 66 et 67.

Il est donc entièrement convaincu d'avoir voulu la suppression de la perfection chrétienne, et il est en même temps convaincu d'avoir rétracté cette erreur, sans le vouloir avouer.

C'est une sorte de rétractation, que le premier livre mette la doctrine qui scandalise et qui trouble jusqu'aux saints, dans le désintéressement de l'amour; et que l'Instruction pastorale la mette duire la difdans le retranchement d'un amour naturel.

- On impute à saint François de Sales une erreur capitale en lui faisant dire « que le désir du salut » est bon, mais qu'il ne faut désirer que la volonté » de Dieu »: ou qu'il est encore « plus parfait de » ne désirer rien »: on avance ces propositions en toute rigueur, par rapport au salut éternel, dans les Maximes des Saints: on les réduit à rien de S. Frandans l'Instruction pastorale par des explications violentes, comme il a été démontré dans les nombres 20 et 31; et on ne songe qu'à cacher sa faute.

La seconde partie de notre analyse, où il s'agit de prouver que les explications de l'auteur ajoutent de nouvelles erreurs au système, sera plus On passe courte; quoiqu'elle ne soit pas moins importante. partie de cet-

Je procéderai en deux manières: dans la pre- te analyse:

CCVII. Cette rétractation convainc et n'excuse pas.

CCVIII. Autre sorte de rétractation, de réficulté de la perfection au retranchement d'un amour

CCIX. L'auteur réduit à rieu des passages çois de Sales, dont il avoit fait un fondement des Maximes des Saints.

CCX.

de démonstrations.

PRÉPACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE deux sortes mière on verra en général que l'explication de l'Instruction pastorale est erronée, par les nouveautés qu'elle introduit : dans la seconde on en recueillera les erreurs particulières qui ont été démontrées dans ce discours.

CCXI. Première démonstration: préjugé d'erreur dans la nouveauté.

La première manière de démontrer consiste dans ce syllogisme: Toute doctrine de religion nouvelle, inconnue et inouie dans l'Eglise, est mauvaise: or est-il que la doctrine de l'auteur sur son amour naturel est une doctrine de religion introduite pour expliquer le point de la perfection chrétienne, et en même temps elle est nouvelle, inconnue et inouie dans toute l'Eglise: elle est donc mauvaise.

La majeure n'a pas besoin d'être prouvée parmi les chrétiens, après la parole de saint Paul (1), qui défend en termes formels toutes les nouveautés; d'où est tirée cette règle de l'Eglise catholique, qu'il faut suivre « ce qui a été cru partout : » ce qui l'a toujours été: quod ubique, quod sem-» per »: par où aussi on doit condamner: « quod » nullibi, quod nunquam : ce qui n'a jamais été » enseigné, ce qui n'a été enseigné en aucun en-» droit »: il n'y a donc plus qu'à prouver la nouveauté inouie de la doctrine de l'auteur.

CCXII. On n'allégue angun endroit de l'Ecriture.

C'est d'abord un préjugé manifeste contre toute cette doctrine, qu'on ne tente pas seulement de la prouver par l'Ecriture : car encore qu'il soit certain qu'il y a des vérités dont l'Ecriture ne parle pas, ce n'est point de ces vérités qui appertiennent aussi essentiellement à la religion que

(1) I. Tim. V1. 20.

celle-ci, où il s'agit de déterminer le point de la perfection chrétienne, puisque c'est précisément ce que se propose toute l'Ecriture, qui ne veut que nous rendre parfaits.

Mais quand on voudroit s'en tenir aux preuves de tradition, on n'en a non plus de celle-là que des autres. Cette considération paroîtra d'autant sans témoiplus forte, que cet amour naturel d'un côté a gnage à l'adans notre auteur beaucoup de propriétés ex- et délibéré. traordinaires ramassées au n. 106, et de l'autre qu'il n'en paroît aucun vestige dans les auteurs ecclésiastiques. Cet amour est une charité d'un ordre naturel, une charité dissérente de la charité vertu théologale; il est réglé et parfait à sa manière, et c'est seulement une moindre perfection: quoiqu'il soit délibéré, il n'est ni bon ni manvais; c'est une consolation toute naturelle, un appui sensible pour se soutenir lorsque la grâce n'est ni sensible ni consolante; c'est une affection naturelle, mais imparfaite, pour la récompense éternelle, et pour le bonheur que Dieu a promis; une affection, une espérance naturelle et non vicieuse des biens éternels, et de la béatitude formelle : elle n'est point de la grâce : dans les justes en particulier elle est réglée par la raison, qui est'la règle des vertus naturelles: cet amour naturel domine dans l'ame avant qu'elle soit justisiée; comme si l'amour dominant dans cet état n'étoit pas l'amour vicieux et désordonné. Il demeure dans l'état de la justification; on le trouve encore dans l'état parfait, quoiqu'il n'y agisse

Bossuet. XXVIII.

CCXIII. Propriétés attribuées mour naturel

PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE presque plus. Un amour qui a toutes ces propriétés et tant de part à la vie chrétienne, dans l'état de péché, dans l'état de grâce, et dans l'état de perfection, devroit se trouver, sinon dans toutes les pages de l'Ecriture, du moins dans les Pères et dans les auteurs ecclésiastiques, au lieu qu'il est démontré qu'il n'y en a nulle mention.

CCXIV. On ne prouve que par conséquences forcées qu'on tire des Pères.

Il n'y en a, dis-je, nulle mention: et cet amour naturel qui devroit être si connu, puisqu'il sert, comme on prétend, à expliquer dans tous les auteurs la dissérence des parfaits et des imparfaits, ne se trouve dans aucun passage; de sorte qu'on est-obligé à l'en tirer seulement par des conséquences forcées et fausses : forcées, comme il est prouvé n. 70; et fausses, comme il paroîtra dans toute la suite.

CCXV. Que nous cipaux passages sans y

Pour en découvrir la fausseté, j'ai examiné les avons exami- passages dont l'auteur fait son principal appui, né les prin- et il a paru par des preuves de fait, qui ne dépendent que de la lecture et d'une attention médiorien trouver. cre, que bien loin que l'on y puisse trouver l'amour naturel et délibéré, on y trouve précisément le contraire, entre autres dans le Catéchisme du concile de Trente, comme il paroît dans le nombre 75, et dans les suivans jusqu'au 86.

CCXVI. Quatre aunés.

J'ai dans la suite examiné les passages de Sylteurs princi- vestre de Prière, de Tolet, de Bellarmin, de paux exami- Sylvius, où j'ai montré clairement que les longs raisonnemens de l'auteur, pour fonder son prétendu amour naturel, n'ont point d'autre fondement qu'une ignorance maniseste de l'état de la

question, et un manquement de réslexion sur le concile de Trente, par les nombres 86, et par les suivans.

Voilà déjà quatre ou cinq principaux auteurs dont nous avons sait l'examen, le Catéchisme du Concile, Sylvestre de Prière, Tolet, Bellarmin principaux. et Sylvius, auxquels il faut ajouter dans la même suite saint Augustin, saint Anselme, saint Bernard, et Albert le Grand, dans les n. 97, 98 et dans les suivans : et ailleurs saint François de Sales, avec les nouveaux passages que l'auteur a tirés de ce saint évêque n. 128; et pour conclusion ceux de saint Grégoire de Nazianze, et de saint Jean Chrysostôme, n. 145, 146, 152.

Quatre autres auteurs

CCXVII.

On ne doit point hésiter à mépriser, comme une illusion pleine d'erreur, ce prétendu amour naturel et délibéré, puisque les auteurs où l'on prétend le trouver le plus sont ceux où il est le moins, et où même on y découvre le plus clairement le contraire.

CCXVIII. Conséquen-

Il faut joindre encore à ces auteurs, que nous ôtons au nouveau système, saint Thomas, Denys le Chartreux, et Estius. Ce sont les seuls parmi cipaux. ceux qu'a cités M. de Cambrai, où l'on trouve quelque mention de l'amour naturel de soi-même : mais nous avons démontré, dans les n. 71 et 72, que c'est pour toute autre un que pour distinguer les parfaits d'avec les imparfaits, qui est celle que ce prélat s'étoit proposée (1); de sorte que ces passages, et en particulier ceux de saint Thomas et d'Estius, quoiqu'il en fasse tout le fondement

CCXIX. Trois autres auteurs prin-

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 3,

740 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE du nouveau système, lui sont aussi inutiles que les autres.

CCXX.
Combien
est basse l'idée de la perfection que
donne l'auteur.

En effet, on ne pourroit donner une idée plus basse de la perfection chrétienne, ni plus indigne des docteurs sacrés et de toute la théologie, que de la faire consister dans une chose si mince, et que de faire regarder aux saints la suppression d'un amour naturel et délibéré, comme une peine terrible qui les trouble, qui les scandalise, dont il leur faut saire un mystère, qui est si haute et les passe de si loin, qu'elle leur est inaccessible, et qu'ils n'ont ni de lumière ni de grâce pour y atteindre; et enfin dont le sacrifice leur coûte si cher, qu'ils sont poussés aux dernières extrémités, et jusqu'au désespoir quand il le faut faire : chose si absurde que la seule exposition en est la ruine, ainsi qu'on le pourra voir plus amplement expliqué dans le n. 120.

CCXXI.
Erreurs nouvelles dans
l'Instruction
pastorale.

Il est temps de mettre par ordre les erreurs particulières que l'Instruction pastorale ajoute à celles de l'Explication des Maximes des Saints.

La première a été remarquée, n. 60, comme la source du quiétisme et du fanatisme; « c'est » que la volonté de bon plaisir se fait connoître » à nous par la grâce actuelle (1) » : c'est-à-dire, comme on a vu, par une inspiration qui, nous déclarant ce que Dieu veut de nous en toute occasion, ne peut être qu'extraordinaire et particulière, et qui exclut toute industrie et tout effort propre.

- , 2. Un peu après on trouve une charité qui n'est
  - (1) Inst. past. n. 3.

pas la vertu théologale (1): ce qu'aucun théologien n'a jamais pensé.

- 3. Conformément à cette doctrine on dit et on fait dire à saint Augustin, que la charité est tout amour de l'ordre naturel ou surnaturel (2): ce qui est faux en soi-même, contraire à tout le langage de l'Ecriture, et directement opposé à saint Augustin, comme il a été remarqué n. 48.
- 4. C'est une semblable erreur de dire que la cupidité qu'on oppose à la charité, et qui est la racine unique de tous les vices, soit un amour bon de soi (3). La cupidité, qui selon saint Paul (4), est la racine de tous les maux, est vicieuse : on doit juger, par ce passage, de toute la cupidité : ce qui est l'effet du péché, et ce qui incline au péché, est mauvais de soi, comme saint Augustin l'enseigne partout : ni l'Ecriture, ni ce Père ne connoissent de cupidité, racine de tous les vices, que la concupiscence, et les nouvelles idées de l'auteur renversent toutes celles de la saine théologie.
- 5. C'est une erreur déjà marquée, mais en passant, n. 14, que les théologiens regardent la béatitude formelle ou créée en tant que séparée de l'amour divin (5). Il semble qu'on ait entrepris de dérouter entièrement les théologiens, tant est étrange et sauvage la théologie qu'on veut introduire. Qui jamais a seulement imaginé une béatitude formelle ou créée séparée de l'amour divin? peut-on seulement penser qu'on soit heureux sans

<sup>(1)</sup> Inst. past. n. 7. — (2) Ibid. n. 9. — (3) Ibid. — (4) I. Tim. VI. 10. — (5) Inst. past. n. 10.

- 742 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE aimer Dieu? Dieu peut-il se donner à ceux qui ne l'aiment pas, ou bien peut-on être heureux sans le posséder? Ce sont là les fruits de l'Instruction pastorale et des vains raffinemens.
- 6. L'auteur tire de Denys le Chartreux, mais faussement, cette conséquence, comme on l'a montré au n. 72; « que la propriété ou l'intérêt » propre, dont l'amese dépouille, et qui n'est plus » dans l'enfant, est un amour naturel de la béa-» titude; et que pour être déisorme, il saut aimer » Dieu d'un amour surnaturel qui ne soit point » joint dans l'ame avec cet amour naturel de soi-» même (1) ». Mais ce pieux solitaire ayant expliqué que par cet amour naturel il entend celui de la béatitude, ce seroit mettre au rang des imparfaits et non déiformes, tous ceux qui désirent la béatitude, c'est-à-dire tous les hommes. On se trouveroit obligé à séparer des pratiques les plus épurées, et du soin même de purisier son cœur, les béatitudes que Jésus-Christ y a attachées : erreur qui n'est pas moins opposée aux paroles expresses de l'Evangile, pour être mal inférée de Denys le Chartreux, qui dit le contraire, comme on a vu dans le même nombre 72.

La même erreur se trouve encore à l'endroit où il est dit que Moise et saint Paul ont aimé sans le motif de la béatitude, ce qui a été remarqué et réfuté n. 46.

- 7. Que « ce qui vient de la grâce n'a rien » d'imparfait, et que l'attachement qu'on exclut » comme une imperfection, ne peut venir de la
  - (1) Instr. past. page sans chifre devant p. 65.

- » grâce et du Saint-Esprit (1) » : ce qui a été rejeté, dans le n. 74, comme une erreur dans la foi, puisque c'est soustraire à l'opération de la grâce et du Saint-Esprit la crainte de la peine qui est bannie par la parfaite charité; contre la définition expresse du concile de Trente (2).
- 8. « Que le Saint-Esprit n'est point l'auteur du » propre intérêt (3) », dans le n. 74; c'est-à-dire qu'il n'est point l'auteur de l'objet que saint Anselme, que saint Bernard, que toute l'Ecole, que le Catéchisme du Concile de Trente, que saint François de Sales, et cent autres donnent à l'espérance chrétienne, ni du saint attachement qu'y ont tous les chrétiens, contre ce qui a été démontré depuis le nombre 33 jusqu'au 41, et dans le n. 75, où est expliqué le Catéchisme du Concile de Trente. L'auteur avance cette erreur anssi bien que la précédente, parce qu'il les croit nécessaires à soutenir son prétendu amour naturel, qui ne se peut établir que par de telles faussetés, comme il paroît dans les mêmes lieux.
- 9. Que l'espérance de tous les chrétiens ne doit pas être toute appuyée « sur l'amour que le Ca» téchisme du Concile appelle : eximiam chari» tatem; et que cette perfection de l'espérance
  » ne regarde, selon le catéchisme, que les ames
  » parfaites ». L'erreur consiste à enseigner que
  le commun des justes ne soit pas obligé à s'appuyer, 'dans son espérance, sur la volonté de
  Dieu, et qu'on puisse donner un autre appui à

<sup>(1)</sup> Instr. past. n. 20, p. 38, 41, 59. — (2) Sess. XIV. c. 4. — (3) Instr. past. p. 66.

- 744 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE cette vertu théologale pour la rendre fructueuse et méritoire : ce qui a été proposé et résuté dans les n. 77 et 78.
- 10. On y a aussi démontré l'erreur imputée au Catéchisme du Concile; qui tend à décharger le commun des chrétiens de l'amour souverain et de l'excellente charité qu'on doit à Dieu dans tous les états. On verra, dans ces endroits-là, c'est-à-dire dans les n. 77 et 78, les excellences de la charité, prise en elle-même, dans tous les états de la justice chrétienne, et pourquoi l'amour souverain que tout chrétien doit à Dieu, est appelé un amour excellent: eximia charitas.
- 11. On voit, dans les n. 106, 107, 108 et 109, que selon les principes de l'auteur, tous les avantages des chrétiens sont partagés entre la nature et la grâce; tout y est double: s'il y a une espérance surnaturelle, il y en a aussi une naturelle: elles regardent toutes deux les mêmes objets; et il n'y a de dissérence que du côté de l'affection avec laquelle elles les regardent : ainsi l'espérance naturelle, comme la surnaturelle, regardent les biens promis aux enfans de Dieu, et qui ne sont connus que par la foi. S'il y a une espérance naturelle, il y a aussi cette charité naturelle qui n'est pas la vertu théologale; par la même raison la nature devra aussi avoir sa foi, sur laquelle ces deux vertus soient fondées: ainsi elle aura toute sorte de vertus, non-seulement morales, mais encore théologales à sa manière: non-seulement ces vertus n'ont rien de mauvais, mais elles sont réglées par la raison,

et parfaites à leur manière, puisqu'on leur assigne une perfection, quoique moindre. Ce sont là de ces pensées que les hommes prennent dans leur esprit. L'Ecriture est bien imparfaite, si dans un sujet où elle revient sans cesse, qui est celui de la perfection, il faut reconnoître tant de nouveaux mystères, sans qu'elle en dise un seul mot: et outre la profane nouveauté de cette doctrine, elle induit à croire qu'on peut parvenir par la nature comme par la grâce aux éminentes vertus, et qu'il n'y a de différence que du plus au moins.

- 12. Il y a plus: on voit, dans les mêmes lieux, que ces vertus sont un secours et un soutien nécessaire des imparsaits, qu'ils peuvent se donner à eux-mêmes sans aucun besoin de la grâce: les parsaits mêmes s'en aident, quoique non pas d'ordinaire: on ne sent plus la plaie du péché originel, puisqu'on se sent de si grandes forces pour pratiquer des vertus irrépréhensibles.
- 13. On a démontré, dans les mêmes endroits, par les paroles de l'auteur (1), que cet amour naturel dans les justes les détache d'eux-mêmes, et les unit à Dieu, et que c'est par-là qu'il en faut faire la différence d'avec la cupidité vicieuse. On voit donc encore une fois cette charité naturelle; on voit dans les chrétiens un nouveau combat, où la grâce n'a point de part à la victoire : ce qui est encore plus expliqué dans le n. 120.
- 14. L'auteur fait tant d'estime de ces vertus, qui sont le fruit d'une affection naturelle, qu'il

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 90.

- veut qu'on en laisse exprès la consolation à l'ame pour la soutenir dans sa foiblesse (1); comme si la consolation qui vient de la grâce ne suffisoit pas à l'homme juste, sans ces imparfaites vertus qui nourrissent l'amour-propre.
- 15. Par la désinition que l'auteur donne de terme de motif dans le nouveau système, il est démontré que ces vertus et cet amour naturel servent de motif aux actes surnaturels; et quoique l'auteur n'en veuille pas ouvertement demeurer d'accord, il y est forcé par ses principes: ce qui est un pélagianisme formel, démontré dans les n. 110, 111, et dans les suivans, jusqu'au 119.
- 16. C'est une autre erreur de confondre partout, comme fait l'auteur, la dévotion sensible avec cette affection naturelle, puisque cette dévotion est d'un autre ressort, et qu'elle appartient à la grâce; par le n. 123.
- 17. C'est en vain qu'on veut appeler naturelle cette affection, puisqu'on lui donne tous les caractères de la cupidité vicieuse; par le n. 120.
- 18. Enfin, par le même nombre, en établissant cette affection naturelle, on se prépare un prétexte pour en revenir au premier système, et exterminer l'amour surnaturel de la récompense, sous prétexte d'extirper le naturel, auquel on le fait si semblable qu'il n'y a aucun moyen de les distinguer.

Telles sont les erreurs particulières du nouveau système dans l'Instruction pastorale : mais tout cela n'égale pas l'erreur qui règne partout, d'a-

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 71.

buser du nom sacré de la tradition, de mépriser la parole de Dieu jusqu'au point de n'y pas chercher la perfection chrétienne, et de débiter, comme indubitables pensées des saints docteurs, des conséquences qu'on leur attribue par des raisonnemens forcés qu'on ne trouve dans aucun auteur.

Japprends à ce moment, par un petit livre de Pauteur qui vient de tomber entre mes mains, Surcequ'on appelle imqu'il me reproche de ne pas assez reconnoître le perfections. milieu entre la vertu et le vice, qui s'appelle imperfection, et qui n'est ni l'un ni l'autre. Je me suis assez expliqué, dans le n. 119, sur l'inutilité de cette question par rapport à notre dispute: mais s'il faut y ajouter quelque chose, je dirai que ce qu'on appelle imperfection simplement n'est pas un vrai acte : c'est, ou quelque chose de si indélibéré et de si léger, qu'il ne parvient pas à faire un acte parfait; ou seulement dans un acte le défaut d'être rapporté assez vivement, et assez souvent à Dieu, comme il a été remarqué dans le n. 84. De telles impersections n'ont rien de commun avec l'amour naturel et délibéré de soimême, où sans aucun témoignage de l'Ecriture et de la tradition, l'on voudroit mettre la dissérence des parfaits et des imparfaits. J'ajouterai néanmoins encore que ce qu'on appelle du nom d'imperfection, si on en pénètre le fond, et qu'on tranche jusqu'au vif, se trouvera le plus souvent être un vrai péché, que l'amour-propre nous déguise sous un nom plus doux. Quoi qu'il en soit, et sans nous jeter dans des questions qui ne servi-

CCXXII.

748 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE roient qu'à embrouiller la matière, contentons-nous d'avoir démontré, par tant de preuves, que l'auteur a pris dans son esprit tout le dénouement et toute la théologie qu'il nous propose.

CCXXIII.

Réflexions
sur la conclusion de
l'Instruction
pastorale.

Résistons donc de toutes nos forces à cette audacieuse théologie, qui, sans principes, sans autorité, sans utilité, met en péril la simplicité de la foi : ne nous laissons point éblouir par des paroles spécieuses : ici les ménagemens seroient dangereux; plus on se cache, plus il faut percer ces ténèbres souvent affectées; plus l'erreur s'enveloppe, et se replie pour ainsi parler en ellemême, plus il la faut mettre au jour : et, comme dit saint Augustin, quantò periculosior et tortuosior est, tantò instantiùs et operosiùs corrigenda est (1).

Ainsi, quand on « recommande d'avoir en » horreur tous les vains rassinemens de persec» tion (2) », c'est le cas où il saut montrer que celui qui parle ainsi se condamne lui-même. Il semble tout accorder quand il dit qu'il ne saut « pas laisser les ames dans l'oisiveté intérieure »: mais il ne saut pas oublier qu'en même temps il ôte le propre essont, le propre travail essentiel à l'état de la vie présente, et donne tout à l'inspiration particulière. « Ne retranchez dans les ames » que les réslexions d'amour-propre, ou d'une » affection trop mercenaire, trop empressée ». Il faudroit donc dire en quoi consiste ce trop; autrement c'est retrancher toute activité sous le titre

<sup>(1)</sup> S. Aug. de Bapt. cont. Donat. lib. 17, cap. XVI, n. 23; tom. 1X, col. 135. — (2) Instr. past. p. 104.

d'inquiétude et d'empressement : et pour ce qui est des réflexions, n'est-ce pas assez les dégrader que de les reléguer à la partie basse et inférieure de l'ame? Que sert de se rétracter de cette erreur et de quelques autres, si l'on n'en est pas plus humble, et qu'on veuille toujours conserver en autorité et en honneur un livre qui les enseigne? Ne vaudroit-il pas mieux une bonne fois avouer, ce qu'aussi bien tout le monde voit, que de s'épuiser en explications par un vain tourment? « Détes-» tez, continue-t-on, l'indifférence impie et mons-» trueuse pour le salut : ayez horreur de cet » affreux désintéressement de l'amour qui détrui-» roit l'amour même par le sacrifice du salut, et » par l'acquiescement à la perte de la béatitude » éternelle »; mais en même temps laissez croire d'une persuasion invincible et résléchie, par conséquent raisonnée et libre, que le cas qu'on supposoit impossible devient réel, et qu'on est justement réprouvé de Dieu. « Faites désirer aux » enfans de Dieu de toute la plénitude de leur » cœur le règne de Dieu en eux (1) »; mais que ce soit en même temps « de la manière la plus désin-» téressée », c'est-à-dire d'une manière qui sépare actuellement le motif de la béatitude éternelle de ce désir du règne de Dieu, et divise le commencement des béatitudes de l'Evangile d'avec leur sin. C'est en essetà quoi aboutit toute la nouvelle spiritualité; et nous ne serons jamais assez spirituels et assez parfaits, au gré de l'auteur, si par exemple nous ne divisons la vue de Dieu, de la

<sup>(1)</sup> Instr. past. p. 104, 105.

750 PRÉFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE, etc. volonté de purisier son cœur, et d'être heureux, en proposant ce divin objet: \* Regardez, nous dit-» on, comme des antechrists ceux qui voudroient » inspirer aux fidèles une perfection, où ils per-» droient de vue Jésus-Christ »; mais en même temps ce n'est rien d'introduire cette privation, pourvu que ce soit à titre d'imperfection, comme si le dernier étoit meilleur que l'autre. « Ne ren-» dez point trop général ce qui ne convient qu'à » un petit nombre d'ames: ne laissez point les ames » dans un goût de curiosité, ni dans un désir se-» cret d'atteindre toujours aux choses les plus » hautes » : sage avis en lui-même, s'il en fut jamais; mais qui, selon les principes de l'auteur, renserme celui de ne pas tendre à l'amour pur : c'est donc bien fait de ne pas prétendre aux oraisons extraordinaires; mais il faut en même temps éloigner l'abus de les mettre dans le parfait amour. Qu'on souffre donc que nous opposions à des illusions spécieuses la claire manifestation de la vérité: et pour ceux qui ne peuvent pas se persuader que le zèle de la désendre soit pur et sans vue humaine, ni qu'elle soit assez belle pour l'exciter toute seule, ne nous fâchons point contre eux: ne croyons pas qu'ils nous jugent par une mauvaise volonté; et après tout, comme dit saint Augustin (1), cessons de nous étonner qu'ils imputent à des hommes des défauts humains.

(1) In expos. Ep. ad Gal.

FIN DU TOME VINGT-HUITIÈME.

## TABLE

## DU TOME VINGT-HUITIÈME.

| TRADITION DES NOUVEAUX MYSTIQUES.                                                                                                                                             | Pag. 3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sdint Clément d'Alexandrie. CHAP. 1. Idée générale Gnose.                                                                                                                     | de la    |
| CHAP. 11. De la fausse gnose, par laquelle l'auteur prétenclure que saint Clément n'use point d'exagération.                                                                  | d con-   |
| Section 1. sur le chapitre second. Suite mémorable de c<br>pitre. Question, si l'auteur a bien conclu qu'il n'y a<br>d'exagérations dans les paroles de saint Clément.        | a point  |
| Section 11. sur le chapitre second. Excès qu'on attribue                                                                                                                      | 7        |
| Clément.                                                                                                                                                                      | Ibid.    |
| CHAP. 111. De la vraie gnose.                                                                                                                                                 | 11       |
| Section 1. Ce que c'est que la gnose et le gnostique d                                                                                                                        |          |
| Clément d'Alexandrie.                                                                                                                                                         | 12       |
| Section 11. Que l'idée que l'on vient de proposer du gne                                                                                                                      |          |
| satisfait à tous les passages de ce Père.                                                                                                                                     | 15       |
| Section III. Ce que l'auteur avoit à trouver selon son                                                                                                                        | dessein  |
| dans saint Clément d'Alexandrie, de l'homme passif de<br>veaux mystiques.                                                                                                     |          |
| CHAP. IV. La gnose consiste dans une habitude d'amou                                                                                                                          | •        |
| contemplation. — Section 1. Examen du premier passe<br>est produit dans ce chapitre, où il est parlé de l'a                                                                   | age qui  |
| tion.                                                                                                                                                                         | 19       |
| Section 11. Autres passages produits, dont l'effet est tout traire à celui qu'on a prétendu : restriction importante de Clément dans les choses de perfection qu'il attribute | le saint |
| gnostique.                                                                                                                                                                    | 21       |
| CHAP. V. La gnose est une habitude de charité pure et d                                                                                                                       | lésinté- |
| ressée.                                                                                                                                                                       | 24       |
| CHAP. VI. La gnose est une contemplation permanente.                                                                                                                          | 26       |
| Section 1. Explications générales, ou cless des express                                                                                                                       | ions de  |
| saint Clément.                                                                                                                                                                | 27       |

| Section 11. Locutions plus particulières, et preuves que      | le gno     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| stique fait toujours de nouveaux efforts.                     | Pag. 30    |
| Section 17. Si le gnostique exclut tout raisonnement          | discur-    |
| sif.                                                          | <b>3</b> 1 |
| Section r. De la contemplation par négation du simple         | regard     |
| amoureux, et de l'exclusion des attributs.                    | 35         |
| Section rs. Fortes expressions de saint Clément sur l'is      | nmuta-     |
| bilité, qu'il attribue à son gnostique.                       | 37         |
| Section v11. Solutions particulières pour les passages o      | ni il est  |
| dit que le gnostique en vient à une habitude de cont          | empla-     |
| tion éternelle, immuable, et inaltérable.                     | 42         |
| Section viii. L'entendre perpétuel de saint Clément s'ex      | x plique   |
| par les mêmes principes, et par la nature de l'habitu         |            |
| Section 1x. Des nécessités que saint Clément attribue à se    | n gno-     |
| stique.                                                       | . 44       |
| Section x. Suite des passages du chapitre sixième.            | 47         |
| CHAP. VII. Sa gnose est un état d'impassibilité.              | 48         |
| Section 1. Passage du livre sixième rapporté dans ce ch       | apitre :   |
| En quel sens l'homme parfait est sans désir.                  | Ibid.      |
| Section III. Suite du passage, où il est parlé de l'apathie d | u gno-     |
| stique.                                                       | 49         |
| Section 17. Suite du même passage, où il est parlé des ve     | rtus et    |
| de la perfection de la justice chrétienne.                    | <b>53</b>  |
| CHAP. VIII. La gnose est la passiveté des mystiques.          | <b>60</b>  |
| CHAP. 1x. La gnose est un état où l'ame n'a plus besoin d     | es pra-    |
| tiques ordinaires. — Section 1. Les gémissemens et le         | s pré-     |
| cautions renvoyés.                                            | 61         |
| Section 17. Le gnostique actif.                               | 64         |
| Снар. x. La gnose parfaite exclut tout désir excité. — Se     | ction 1.   |
| Deux réponses qu'on fait aux passages de saint Cléme          | ent sur    |
| les demandes. Première réponse : S'il est vrai que les den    | nandes     |
| attribuées au gnostique soient passives.                      | 66         |
| Section 11. Seconde réponse : S'il est vrai que les deu       | andes      |
| attribuées au gnostique soient des restes d'imperfection      | on, ou     |
| que le parfait gnostique ne demande rien.                     | 71         |
| Section III. Passage de saint Clément où il fait deman        | der au     |
| coryphée : Vains efforts pour éluder.                         | 72         |
| Section 1r. S'il y a dans saint Clément un état supérieur     | à celui    |
| · qu'il appelle la gnose.                                     | 76         |

TABLE.

| 1 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 7 | J | J |

## TABLE.

| Section r. Sur les désirs, sur l'efficace de la prière   | intérieure,  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| et sur les actes réglés.                                 | Pag. 84      |
| Section v. Sur l'action de graces : si elle exclut la de | mande, et    |
| réduit tout au passif.                                   | 89           |
| Section v.1. La principale objection se résout par elle  | -même. 92    |
| Section FIII. Conséquence de la doctrine précédente      | . 94         |
| Section 1x. Si c'est une demande intéressée que de       | demander     |
| les biens temporels, avec le reste des fidèles et        | toute l'E-   |
| glise.                                                   | 97           |
| Section z. Si c'est un désir intéressé de désirer les    |              |
| nels.                                                    | 98           |
| Section x1. Si c'est un désir imparfait et intéressé de  | e désirer la |
| persévérance, ou l'accroissement de l'amour.             | 99           |
| Section x11. L'espérance supprimée par une mauva         | ise version. |
|                                                          | 101          |
| Section xIII: Deux passages qu'on prétend décisifs,      | et qui ne    |
| concluent rien.                                          | 104          |
| Section zir. Conclusion de l'auteur des Remarques.       | 105          |
| Réplexions sur le chapitre huitième, dont le titre es    | t: La gnose  |
| est l'état passif des mystiques.                         | 108          |
| CHAP. XI. Le gnostique est déifié.                       | 121          |
| CHAP. XII. Le gnostique voit Dieu face à face, et est r  | assasié. 12G |
| Section 1. Premier passage où saint Clément a bien       | pris le sens |
| littéral de saint Paul.                                  | 127          |
| Section 11. Autre passage.                               | 128          |
| Section 111. Premier passage objecté.                    | 129          |
| Section 17. Autres passages objectés.                    | 130          |
| Section r. Conséquences de la doctrine de la vision i    | face à face. |
| •                                                        | 136          |
| Section r1. Ce qu'on appelle le fond de l'ame.           | 138          |
| Section 711. Sur la réflexion et sur l'amour-propre,     | . 139        |
| CHAP. XIII. Le gnostique a le don de prophétie.          | 140          |
| CHAP. XIV. La gnose est un état apostolique.             | 146          |
| CHAP. XV. Quelle est la sûreté de la voie gnostique.     | 150          |
| CHAP. XVI. La gnose est fondée sur une tradition a       | ecrète. 155  |
| Section 1. Traditions et secrets particuliers combien    | inouis dans  |
| l'Eglise: Doctrine de saint Augustin.                    | Ibid_        |
| Section 11. Principes de la tradition.                   | 158          |
| Section 111. Trois auteurs qu'on allègue seuls pour      | établir ces  |
| Bossuet. XXVIII.                                         | 48           |

| traditions prétendues secrètes : Le premier auteur, Ce       | mien,         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| $P_{a_i}$                                                    | g. 163        |
| Section ir. Second auteur, saint Denis.                      | <b>165</b>    |
| Section r. Des secrets que l'on cachoit aux profanes, au     | x non         |
| initiés, et aux hommes vulgaires.                            | 1.08          |
| Section rs. Qu'il n'y a rien à cacher aux fidèles dans tout  | saint         |
| Denis.                                                       | 172           |
| Section ru. Passage de saint Clément d'Alexandrie.           | 175           |
| Section FIII. Autres passages du même Père : vraie notion    | _             |
| tradition.                                                   | 178           |
| Section 1x. Autres passages.                                 | 185           |
| Section x. Suite des passages.                               | 187           |
| Section x1. Autres passages.                                 | <b>188</b>    |
| Section x11. Réflexions sur les trois auteurs dont on vient  | d'exa-        |
| miner les passages.                                          | 195           |
| CHAP. XVII. Du secret qu'on doit garder sur la gnose.        | 198           |
| Section 1. Qu'est-ce donc que S. Clément a voulu cacher?     | Ibid.         |
| Section 11. Diverses expressions de l'auteur dans ce dix-sep | tième         |
| chapitre.                                                    | 209           |
| RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS DE MADAME DE LA                      |               |
| SONFORT.                                                     | 215           |
| RÉPONSE A UNE LETTRE DE M. L'ARCHEVEQU                       |               |
| CAMBRAI.                                                     | 231           |
| DÉCLARATION DES SENTIMENS de M.575 L.                        | A. de         |
| Noailles, Arch. de Paris; J. B. Bossuer, E.                  | v. de         |
| Meaux; de P. Godet des Marais, Ev. de Char                   | tres:         |
| sur le livre qui a pour titre : Explication des M            | laxi-         |
| mes des Saints sur la vie intérieure, En latin               |               |
| français.                                                    | -245          |
| SOMMAIRE DE LA DOCTRINE du livre qui a                       | 'DOUF         |
| titre: Explication des Maximes des Saints, et                | •             |
| conséquences qui s'en ensuivent; des défenses e              |               |
|                                                              |               |
| explications qui y ont été données. En latin                 | et er         |
| français.                                                    | •             |
| I. Nécessité et partage de cet ouvrage.                      | 287           |
| II. Première partie: Sommaire de la doctrine du livre.       | 289           |
| III. Seconde partie de cet écrit: Des conséquences, e        | _             |
| mièrement des actes vicieux joints ensemble avec la vert     | <b>m. 296</b> |

| TABLE.                                                             | 755         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. Du consentement à la haine de Dieu, et des autres               | effets de   |
| la damnation.                                                      | Pag. 297    |
| V. Du fanatisme.                                                   | 299         |
| VI. Des autres conséquences.                                       | 302         |
| VII. Troisième partie de cet ouvrage : Des défenses et de          | _           |
| cations de l'auteur : et premièrement de ses défenses              | . 304       |
| VIII. Première partie de la défense : De la charité dés            | sintéres-   |
| sée, et exempte du motif de la béatitude.                          | 305         |
| IX. Seconde partie de la défense : Que l'espérance com             |             |
| par la charité, n'est pas moins désintéressée que la               |             |
| même.                                                              | 315         |
| X. Quel est véritablement l'amour pur.                             | 319         |
| XI. Des explications de l'auteur : quelles elles sont en           | •           |
| et quel est son style.                                             | 321         |
| XII. Son embarras et ses contradictions.                           | 32 <b>3</b> |
| XIII. Pourquoi on ne peut recevoir les explications de             |             |
| Tomas de Persona à Menerica anni le cardinal Cardo de              | 332<br>     |
| LETTE de l'auteur à Monseigneur le cardinal Spada, en en français. | 338         |
|                                                                    |             |
| DIVERS ÉCRITS ou MÉMOIRES                                          | 5           |
| SUR'LE LIVRE INTITULË:                                             |             |
| EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINT                                  | TS, etc.    |
| Avertissement sur les Ecrits suivans, et sur un n                  | ouveau      |
| livre de M. l'Archevêque de Cambrai, imp                           |             |
| Bruxelles.                                                         | ·-          |
| I.L'utilité des écrits dans les disputes qui s'élévent dans l'     | Egl. 343    |
| II. La matière réduite à quatre points principaux, où              | •           |
| est manifeste.                                                     | 345         |
| III. Premier point : sur le désespoir et le sacrifice du sal       | at. 346     |
| IV. Second point : le prétendu amour pur, qui fait c               |             |
| désirs de la béatitude et du salut.                                | 347         |
| V. Troisième point : le fanatisme, et la suppression d             | ies actes   |
| de propre industrie et de propre effort.                           | <b>3</b> 50 |
| VI. Quatrième point: la contemplation, dont Jésus-C                | hrist est   |
| exclus.                                                            | 351         |
| VII. Trois autres erreurs,                                         | 352         |
|                                                                    |             |

| VIII. Nul passage de l'Ecriture : pure et fausse métap                    | physidae        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| seule objection tirée des Péres dans leurs trois états, aisément résolue. | combien Pag. 35 |
| IX. L'Ecole mal objectée par de fausses imputations                       | •               |
| nouveau livre contre le Summa doctrinæ: quelle doc                        |                 |
| enseignée sur le précepte de la charité.                                  | 1bid            |
| X. Article XIII d'Issy mal allégué : que saint Paul au cha                |                 |
| la première aux Cor. définit la charité commune à                         | _               |
| fidèles.                                                                  | 357             |
| XI. Etrange doctrine de la Réponse au Summa doctri                        | næ sur le       |
| péché véniel, et sur le rapport à Dieu dans la char                       |                 |
| fiante.                                                                   | 358             |
| XII. Si c'est ici prévenir le jugement de l'Eglise, et                    | faire de        |
| rudes censures.                                                           | <b>36</b> a     |
| XIII. Qu'il faut aller à la source de la vérité.                          | <b>3</b> 61     |
| XIV. Sur le nouveau dénouement de l'amour naturel et c                    | lélibéré ,      |
| proposé dans l'Instruction pastorale.                                     | 362             |
| XV. Seconde démonstration de la même chose par la                         | Réponse         |
| <b>a</b> u <i>Summa</i> .                                                 | 364             |
| XVI. Deux choses certaines sur les passages qui sont c                    | ités dans       |
| l'Instruction pastorale.                                                  | Ibid.           |
| XVII. Moyen facile et décisif pour bien entendre saint                    | François        |
| de Sales.                                                                 | 365             |
| XVIII. Doctrine importante en explication du Catéch                       | isme du         |
| concile, et de la Préface de ce livre.                                    | 368             |
| Premier Ecrit, ou Mémoire de M. l'évêque de                               | Meaux           |
| à M. l'archevêque de Cambrai. Avertisseme                                 | nt. 373         |
| I. Que notre conscience ne nous permet pas de nous t                      | •               |
| sur le livre intitulé, Explication des Maximes, etc.                      |                 |
| II. Que dans l'état où sont les choses, on n'a plus b                     | esoin de        |
| s'expliquer davantage avec l'auteur sur les dissicultés                   | de son          |
| livre.                                                                    | 376             |
| III. Abrégé des principales difficultés que nous trouve                   | ns dans         |
| le livre.                                                                 | 379             |
| IV. Sur les explications.                                                 | 391             |
| V. Argument de l'auteur pour faire recevoir son exp                       | lication.       |
| •                                                                         | 394             |
| VI. Sur les demandes que fait l'auteur à M. de Meaux.                     | 402             |
| Réplexions sur le mémoire précédents                                      | 403             |

| Second Ecrit ou Mémoire de M. l'évêque de                 | e Meaux :   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| pour répondre à quelques lettres, où l'é                  |             |
|                                                           | Pag. 406    |
| I. Dessein et nécessité de cet écrit.                     | Ibid.       |
| II. Quelle obéissance promet l'auteur de ces lettres.     |             |
| III. Si l'oraison est en péril.                           | 410         |
| IV. Que ceux qu'on veut accuser d'être opposés à l'       |             |
| sont les défenseurs.                                      | 411         |
| V. Sentimens de M. de Meaux sur l'objet spéciatif de      |             |
| ·                                                         | 413         |
| VI. Des motifs de la charité : doctrine de l'Evangile     | •           |
| expresse du concile de Trente.                            | Ibid.       |
| VII. Autre décision expresse du même concile,             | 415         |
| VIII. Illusion de l'auteur.                               | 416         |
| IX. Réflexion sur les exemples de Moïse et de Davie       | •           |
| par le concile de Trente.                                 | 417         |
| X. Doctr. de l'Ecole sur la nature et les motifs de la cl | • •         |
| XI. Vaine plainte dans la Lettre d un ami.                | 419         |
| XII. La même doctrine plus précisément proposée.          | 420         |
| XIII. Que l'auteur de la Lettre détourne l'état de la     | question:   |
| son erreur sur l'état parfait.                            | 421         |
| XIV. Vaine réponse de l'auteur, qui n'entend ni l'es      | pérance ni  |
| la charité.                                               | 423         |
| XV. Que la distinction du quatrième et du cinquiè         | me état de  |
| l'amour, où l'auteur a constitué toute la doctrine de     | son livre,  |
| ne subsiste plus après sa lettre, et que son pur am       | our est un  |
| fantôme.                                                  | 423         |
| XVI. Réflexions sur la distinction du quatrième é         | t du cin-   |
| quième amour posé par l'auteur; et nouvelle con           | vicuon de   |
| son erreur dans son pur amour.                            | 425         |
| XVII. Conséquences pour établir le vrai état de la        | question:   |
| première conséquence ; que l'auteur se perd dans          | des subti-  |
| lités.                                                    | 427         |
| XVIII. Seconde conséquence: Inutilité de certaines        | thèses sur  |
| le pur amour.                                             | 428         |
| XIX. Troisième conséquence: Que l'auteur déguise          | l'état de   |
| la question dans sa Lettre d une religieuse.              | Ibid,       |
| XX. Quatrième conséquence : Qu'il n'est pas vrai que      | e l'on con- |
| vienne de la catholicité du sens de l'auteur.             | 429         |
|                                                           |             |

IX. Réponse. Quatre différences entre les Articles d'Issy, et l'article x de l'auteur. Première différence.

X. Seconde différence.

XI. Troisième différence.

XII. Quatrième différence.

XIII. On vient à saint François de Sales: savoir s'il a été, comme dit l'auteur, dans une persuasion invincible de sa juste réprobation.

457

XXXIII. Démonstration du même abus par le dénombrement que fait Jésus-Christ de toutes les choses auxquelles il faut renoncer.

XXXIV. Autre remarque sur l'abnégation; et contradiction manifeste de l'auteur.

XXXV. Deux réponses : la première combien vaine.

496

XXXVI. Seconde réponse ; S'il nous est permis de séparer la gloire de Dieu d'avec les hienfaits : Passages de saint Grégoire de Nazianze.

498

| ,                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| CINQUIÈME ECRIT ou Mémoire de M. l'évêque                        | de          |
| Meaux: Des trois états des justes, et des motifs e               | de          |
| la charité, où sont donnés des principes pour l'inte             | el-         |
| ligence des Pères, des scolastiques et des spirituels            |             |
| I. Paroles de l'auteur, où il pose les trois états des justes, e | :8 <b>-</b> |
| claves, mercenaires et enfans. Pag. 5                            | 00          |
| II. Illusion de l'auteur dans la distinction des trois états.    | 01          |
| III. Ce qu'il y a de vrai dans ces trois différens états, et que | els         |
| en sont les inconvéniens, à les prendre à la rigueur.            | <b>63</b>   |
| IV. Principes des Pères : deux sortes de récompenses : laque     | lle         |
| fait les mercenaires.                                            | 04          |
| V. Quelques expressions de saint Clément d'Alexandrie. 5         | <b>o</b> 5  |
| VI. Passage de ce même Pere sur l'espérance.                     | 07          |
| VII. Passage de saint Grégoire de Nazianze, 16                   | id.         |
| VIII. Autre passage de S. Clément d'Alexandrie sur la crainte. 5 | 60          |
| IX. Les trois différens états expliqués selon ces idées: Que c'e | est         |
| par un pur amour de charité, que saint Paul a dit: Je des        | iro         |
| d'être avec Jesus-Christ.                                        | id.         |
| X. Vraie pratique du parfait amour.                              | 10          |
| XI. Expressions des scolastiques, qui veulent qu'on aime Di      | eu          |
| sans rapport à nous.                                             | 13          |
| XII. Que l'espérance et la charité regardent disséremment        | la          |
| jouissance de Dieu. 5                                            | 14          |
| XIII. Objection tirée de la pratique des spirituels; et premi    | iè-         |
| rement de Rodriguez. 5                                           | 16          |
| XIV. Autre objection tirée d'un livre intitulé: Fondemens de     | la          |
| vie spirituelle. 5                                               | 19          |
| XV. Conclusion de ce discours; et cinq vérités pour établir      | les         |
| motifs de l'amour divin.                                         | 22          |
| PREFACE SUR L'INSTRUCTION PASTORALE,                             | )           |
| donnée a cambrai le 15.° de septembre 1697.                      |             |
| Section 1. Proposition du sujet.                                 |             |
| I. Dessein de l'Instruction postorale et de cette Préface : de   | uX          |
|                                                                  | 25          |
| II. Sur la longueur nécessaire de cette Préface. 5               | 26          |

Section II. Première partie: question: Si l'Instruction

| pastorale justifie l'Explication des Maximes Saints.                   | des                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| III. Plan général des deux livres qu'on se propose de com              | parer.                 |
|                                                                        | r. 527                 |
| IV. Plan particulier de l'Instruction pastorale : définition de térêt. | e l'in-                |
|                                                                        | 528                    |
| V. Suite du plan de l'Instruction pastorale : équivoque du intérêt.    | n mot<br><i>Ibid</i> . |
| VL Demande importante : pourquoi le terme d'intérêt étan               | t am-                  |
| bigu, l'auteur ne l'a pas défini d'abord : définition de l'a           |                        |
| qu'il appelle naturel.                                                 | 529                    |
| VII. Une condition importante de cet amour naturel,                    | c'est                  |
| qu'il soit délibéré.                                                   | 531                    |
| VIII. L'amour pur change de figure, et devient impie at                | . sens                 |
| qu'on l'avoit proposé d'abord.                                         | 532                    |
| IX. Quel usage on fait du prétendu amour naturel.                      | 533                    |
| X. On démontre qu'il n'y avoit aucune raison de ne point               |                        |
| nir le terme d'intérêt propre.                                         | 534                    |
| Secrion III. Le dénouement de l'auteur détruit pa                      | r ses                  |
| propres termes.                                                        |                        |
| XI. Notion de l'intérêt propre éternel; ce que c'est selon             | l'au-                  |
| teur.                                                                  | 535                    |
| XII. Que cette notion convainc l'auteur d'avoir enseigné               | le dé-                 |
| sespoir.                                                               | 537                    |
| XIII. Suite de la même démonstration.                                  | Ibid.                  |
| XIV. Il demeure clair, par les paroles de l'auteur, que le             | sacri-                 |
| fice absolu est celui du salut.                                        | 538                    |
| XV. Que le sacrifice absolu et le sacrifice conditionnel               | omt et                 |
| n'ont pas le même objet : contradiction manifeste de l'a               | uteur.                 |
| •                                                                      | 539                    |
| XVI. Que la persuasion invincible que l'auteur vouloit atta            | ribuer                 |
| à l'imagination, selon lui en propres termes est dans la r             | aison.                 |
|                                                                        | 540                    |
| XVII. Le livre de l'Instruction sur les Etats d'Oraison ma             | ıl ob-                 |
| jecté.                                                                 | 54-                    |

| XVIII. Vaine réponse, et suite de contradictions. Pag. 542                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XIX. La juste condamnation où l'on acquiesce, n'est autre chose que l'enfer.  543                                             |
| XX. Autre démonstration, par les paroles de l'Instruction pas-<br>torale.                                                     |
| XXI. Job mal allégué. Ibid.                                                                                                   |
| XXII. Objection et réponse par les termes de l'auteur. 545                                                                    |
| XXIII. Que toutes les excuses de l'auteur se contredisent elles-<br>mêmes.                                                    |
| XXIV. Que ce n'est point une excuse, de se défendre en disant:                                                                |
| Je me serois contredit: quand il est clair qu'on se contredit<br>en effet.                                                    |
| XXV. Dernier refuge de l'auteur : l'illusion des expériences : il                                                             |
| en faut juger par la règle de la foi. 548                                                                                     |
| XXVI. Que l'auteur oppose en vain à M. de Meaux l'exemple de                                                                  |
| la mère Marie de l'Incarnation. 549                                                                                           |
| XXVII. Erreur sur les volontés inconnues; contradictions de                                                                   |
| Pauteur. 550                                                                                                                  |
| XXVIII. Exclusion du désir du salut. 55 :                                                                                     |
| XXIX. Si les propositions exclusives du salut sont de saint Fran-<br>çois de Sales. 552                                       |
| XXX. Discussion nécessaire sur les Entretiens de ce saint, et sur les éditions différentes de ce livre.  1bid.                |
| XXXI. Que ces propositions faussement attribuées à saint Fran-<br>çois de Sales sont insoutenables en elles-mêmes.  554       |
| Section iv. Où l'on détruit le dénouement de l'auteur par les principes qu'il pose.                                           |
| XXXII. Explication des principes de l'Ecole sur l'intérêt propre: 556                                                         |
| XXXIII. Distinction de saint Anselme, soutenue de saint Bernard, et suivie de Scot et de son éçole, entre la justice et l'in- |
| térêt sous lequel est comprise la béatitude.  1bid.                                                                           |
| XXXIV. Sentiment conforme de Suarez, et du commun de l'E-                                                                     |
| cole. 55g                                                                                                                     |
| XXXV. Sentiment de Sylvius souvent cité par l'auteur. 560                                                                     |
| XXXVI. Sentiment de saint Bonaventure rapporté par le même                                                                    |
| Sylvius. 561                                                                                                                  |

| IJ. Suppression de la vue distincte et de la foi explicite de Jé |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Christ.                                                          | 575          |
| LII. Paroles de l'errata sur la page 33.                         | 577          |
| LIM. Réflexions sur cet errata: qu'on y avance sans raison       | dae          |
| les épreuves sont courtes.                                       | 578          |
| LIV. Suite de ces réflexions, et des erreurs de l'auteur.        | 579          |
| LV. Erreur sur les intervalles de la contemplation, et sur       | les          |
| commençans.                                                      | 589          |
| LVI. Si l'imperfection des commençans peut être une exclusion    | rio <b>n</b> |
| de Jésus-Christ.                                                 | <b>58</b> 1  |

| LVII. Que l'auteur induit dans la contemplation un pur        | _          |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>-</b>                                                      | . 582      |
| LVIII. Vaine distinction entre la grâce commune, quelle qu    |            |
| soit, et les inspirations extraordinaires, qui retombe da     | ns le      |
| quiétisme.                                                    | <b>583</b> |
| LIX. C'est un quiétisme de réduire les ames à l'attente de    | Pat-       |
| trait hors du cas précis du précepte.                         | 584        |
| LX. Qu'il faut attendre que l'attrait se déclare pour le cho  | ix du      |
| genre d'oraison : autre pratique du quiétisme.                | 585        |
| LXI. Etrange doctrine de l'auteur sur les trois volontés de l | Dieu,      |
| et comment elle établit le quiétisme.                         | Ibid.      |
| LXIL Suite des principes du quiétisme dans la doctrin         | e de       |
| l'auteur.                                                     | 588        |
| LXIII. Erreur sur les réflexions.                             | 589        |
| LXIV. L'auteur se dédit en termes formels, sans le vo         | uloir      |
| avouer.                                                       | 590        |
| LXV. Erreurs sur les vertus.                                  | 591        |
| LXVI. Autre contradiction: l'on est appelé, et l'on n'est     | pas        |
| appelé à la perfection.                                       | 592        |
| LXVII. Source de cette erreur.                                | 594        |
| LXVIII. Les Quiétistes épargnés par une affectation trop      | p vi-      |
| sìble.                                                        | 595        |
| Section vi. Seconde partie : sur les erreurs par              | tion_      |
| lières de l'Instruction pastorale.                            | MCM-       |
|                                                               | _          |
| LXIX. La nouveauté du système.                                | 597        |
| LXX. On démontre, par l'auteur, que son explicat de l'a       |            |
| naturel et délibéré n'est appuyée d'aucans passages.          | 599        |
| LXXI. Les passages de saint Thomas et d'Estius, posés         |            |
| fondement par l'auteur, ne prouvent rien.                     | 600        |
| LXXII. Passage de Denis le Chartreux.                         | 602        |
| LXXIII. Conclusion des remarques précédentes.                 | 603        |
| LXXIV. Erreur d'ôter à la grâce tout ce qui est imparfait.    | 604        |
| Section vii. Examen de quelques passages dont                 | l'au-      |
| teur compose sa tradition, et premièrement de                 |            |
| du Catéchisme du Concile de Trente.                           |            |
| LXXV. Premier passage de ce Catéchisme.                       | 605        |
| LXXVI. Deux autres passages du Catéchisme, où le roy          | 'aume      |
| ~ <del>'</del>                                                |            |

| TABLE.                                                             | 767         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| de Sylvius, où il dit que le vrai enfant de Dieu n'a point         | • •         |
| gard à la récompense. Pag                                          | . 628       |
| XCV. Passage résolutif de Sylvius que l'auteur avoit omis, e       | t qui       |
| décide formellement contre lui.                                    | Ibid.       |
| XCVI. Réflexions sur les passages précédens: inutile trave         | ul de       |
| l'auteur à les rapporter.                                          | <b>63</b> 0 |
| Section 1x. Quatre autres auteurs plus anciens,                    | dont        |
| les passages sont résolus.                                         |             |
| XCVII. Passages de saint Augustin.                                 | 632         |
| XCVIII. Passage de saint Anselme chez Edmer.                       | 635         |
| XCIX. Omissions dans ce passage d'Edmer, qui montrent              | qu'il       |
| est peu propre à donner des idées justes.                          | <b>636</b>  |
| C. Doctrine de saint Bernard par quatre principes.                 | 638         |
| CI. Qu'aimer Dieu comme récompense, c'est l'aimer pou              | r l'a-      |
| mour de lui-même.                                                  | 642         |
| CII. Sur cette parole de S. Bernard : L'amour ne tire poi          | nt ses      |
| forces de l'espérance.                                             | 644         |
| CIII. Passage d'Albert le Grand.                                   | 646         |
| Section x. Où l'amour naturel et délibéré est cons<br>en lui-même. | idéré       |
| CIV. Nouveau genre de charité introduit par l'auteur.              | 647         |
| CV. Pareille erreur sur la cupidité vicieuse.                      | 649         |
| CVI. Propriétés de l'amour naturel : rien par l'Ecriture.          | Ibid.       |
| CVII. Propositions étranges.                                       | 653         |
| CVIII. Suite encore plus étrange.                                  | 654         |
| CIX. On prouve, par ces propriétés, que cet amour natu             | rel est     |
| bien éloigné de celui de saint Thomas.                             | <b>655</b>  |
| CX. Erreur de faire servir l'amour naturel, de principe            | et de       |
| motif aux actes surnaturels.                                       | Ibid.       |
| CXI. Autres passages où la même erreur est enseignée pa            | ir rap-     |
| port à l'espérance chrétienne avant la justification.              | 656         |
| CXII. Le même motif naturel dans les justifiés.                    | 657         |
| CXIII. Vaine excuse de l'auteur.                                   | 658         |
| CXIV. Démonstration de l'erreur, où est expliqué comme             |             |
| mour de la béatitude agit dans les ouvrages de la grâc             | •           |
| CXV. La puissance du motif naturel et libre jusqu'où p             |             |
| par l'auteur.                                                      | 66o         |
| •<br>-                                                             | _ + +       |

•

| 768 TABLE.                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| CXVI. Suite de cet excès.                                    | <b>660</b>  |
| CXVII. Réfutation des vaines défaites.                       | 66 t        |
| CXVIII. Deux écueils inévitables.                            | 662         |
| CXIX. Questions inutiles : erreur sur Jésus-Christ.          | 663         |
| GXX. On attaque à fond la doctrine de l'affection naturel    | lie,        |
| délibérée, et innocente.                                     | 665         |
| CXXI. Réflexion importante : que l'éloignement de l'affecti  |             |
| naturelle pour la récompense est un prétexte pour extern     | mi–         |
| ner la surnaturelle.                                         | 570         |
| CXXII. Démonstration, par les épreuves, que cette affect     | ior         |
| prétendue innocente est vicieuse.                            | 673         |
| CXXIII. Des douceurs sensibles de la dévotion : et que l'aut | ear         |
| les attribue trop à son affection naturelle : doctrine imp   |             |
| tante.                                                       | rid.        |
| Section xi. Sur l'autorité des saints canonisés, et s        | iur         |
| saint François de Sales.                                     |             |
| CXXIV. Règle proposée par l'auteur.                          | 77          |
| CXXV. Deux règles de l'Eglise opposées à celle de l'aute     | UT.         |
| 6                                                            | 80          |
| CXXVI. Exemples de quelques saints, et en particulier        | de          |
| saint François de Sales.                                     | 82          |
| CXXVII. Autre exemple tiré du même saint.                    | 85          |
| CXXVIII. Passages de saint François de Sales nouvelleme      | mt          |
| allégués dans l'Instruction pastorale : premier passage. 6   | 86          |
| CXXIX. Suite du même passage.                                | 88          |
| CXXX. En quel sens h pur amour exclut toute autre chose q    | lae         |
| lui-même.                                                    | <b>ì</b> 89 |
| CXXXI. Second passage sur le mérite, tiré des faux entretie  | ens         |
| du saint évêque.                                             | igo         |
| CXXXII. Troisième passage aussi inutile que les précédens. 6 | ig I        |
| CXXXIII. Que l'auteur devoit éviter de produire ces passag   | zes         |
| qui n'ont aucun effet dans la pratique.                      | <b>i</b> 92 |
| CXXXIV. Quatrième passage, tiré des Opuscules : jugeme       | nt          |
|                                                              | 93          |
| CXXXV. Beau principe du saint sur la recherche des vert      |             |
|                                                              | ið.         |
| CXXXVI. Autre principe plus général du saint : cinquième     | _           |
|                                                              | <b>i</b> g6 |
| · CXXXV                                                      | II.         |

CXXXVII. Observation sur le xIII.º article d'Issy, et sur les expressions de l'auteur.

Page 697

Section xII. Sur quelques spirituels qu'on nous objecte.

CXXXVIII. Sentimens de Rodriguez.

CXXXIX. Passages de l'auteur du Catéchisme spirituel. Ibid.

CXL. Vain avantage qu'on tire de l'approbation que j'ai donnée à ce livre.

700

CXLI. Opposition de ce Catéchisme aux nouvelles spiritualités.

701

CXLII. Autres belles instructions du même livre contre les voies raffinées et métaphysiques.

CXLIII. L'auteur tronque un passage important : doctrine admirable sur l'abandon.

702

CXLIV. Quelques remarques sur F. Laurent, carme déchaussé.

Section xiii. Sur les diverses explications de l'anathéme de saint Paul.

CXLV. Saint Grégoire de Nazianze altéré par l'auteur. 75 CXLVI. Explications par les autres saints : par saint Jérôme, par saint Augustin, et par Cassien, conformes à celles de saint Grégoire de Nazianze, et différentes de saint Chrysostôme. 708

CXLVII. Deux premiers avis à ceux qui suivent l'explication de saint Chrysostôme.

CXLVIII. Troisième avis, qui fait voir que l'explication de saint Chrysostôme est directement contraire aux prétentions de M. l'archevêque de Cambrai.

CXLIX. Quatrième avis, qui fait voir que selon le sentiment, de saint Chrysostôme ce n'étoit pas de Dieu ni de Jésus-Christ que saint Paul offroit d'être privé, même sous la condition impossible.

1bid.

CL. Cinquième avis, où l'on démontre que l'anathême de saint Paul, loin d'exclure le désir de la jouissance, l'établit. 712 CLI. Sixième avis, où sont détruites les prétentions de l'auteur sur l'amour naturel dans saint Grégoire de Nazianze. 713 Bossuet. XXVIII.

| 70   |     |            | 1  | TAB      | L E.  |
|------|-----|------------|----|----------|-------|
| LII. | Les | réflexions | de | l'auteur | sur s |

CLII. Les réflexions de l'auteur sur saint Chrysostôme entièrement inintelligibles.

Page 714

## Conclusion: Où le discours précédent est réduit en démonstration.

| CLIII. Analyse des deux parties de cette préface.         | 715      |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| CLIV. Deux moyens de démontrer la première partie.        | Ibid.    |
| CLV. Premier moyen, que le dénouement proposé de          | ms l'In- |
| struction pastorale est une illusion manifeste.           | Ibid.    |
| CLVI. Preuve par sa propre définition.                    | 716      |
| CLVII. Que l'auteur n'a point expliqué par une défini     | ition sa |
| nouvelle idée d'intérêt propre.                           | Ibid.    |
| CLVIII. Qu'il devoit au public cette définition.          | Ibid.    |
| CLIX. Nouvelle raison qui l'obligeoit à définir.          | 717      |
| CLX. Vain prétexte pour ne définir pas.                   | Ibid.    |
| CLXI. L'illusion prouvée par trois moyens.                | Ibid.    |
| CLXII. Que l'intérêt propre est pris par toute l'Ecole po | dir sur- |
| naturel.                                                  | 718      |
| CLXIII. Que saint François de Sales a parlé de même,      | et que   |
| le terme d'intérêt n'est point déterminé par notre la     | ngue à   |
| quelque chose de naturel.                                 | Bid.     |
| CLXIV. Que l'auteur a pris l'intérêt au même sens.        | 719      |
| CLXV. Le fait posé par l'auteur sur la notion qu'il a doz | mée de   |
| l'intérêt propre, est convaincu de faux.                  | Ibid.    |
| CLXVI. Autres passages de l'auteur contraires à ce qu'i   | l a dit  |
| de son propre fait sur l'intérêt propre.                  | Ibid.    |
| CLXVII. Autre passage important.                          | 730      |
| CLXVIII. Autres passages pour la même fin.                | Ibid_    |
| CLXIX. Démonstration qui résulte de tout ce qu'on vi      | ent de   |
| voir : question si l'auteur a toujours pensé ce qu'il n   | ous dit  |
| aujourd'hui sur son livre.                                | Rid      |
| CLXX. Suite.                                              | 721      |
| CLXXI. Autre manière de tourner la démonstration du r     | 1. 167.  |
| •                                                         | Ibid.    |
| CLXXII. Comment l'esprit humain se persuade lui-même      | de ce    |
| qu'il veut faire accroire aux autres.                     | Ibid.    |
| CLXXIII. Abrégé de tout le discours précédent.            | 722      |
| CLXXIV. Preuve de l'erreur contre l'espérance chrétienne  | •        |
| CLXXV. Autres erreurs qu'on omet ici.                     | 723      |

| CLXXVI. La seule erreur du sacrifice absolu emporte       | e la con-     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| damnation de tout le livre.                               | Page 723      |
| CLXXVII. Solution de l'auteur.                            | Ibid.         |
| CLXXVIII. Elle est vaine et se détruit elle-même.         | Ibid.         |
| CLXXIX. Autre manière de former la démonstration.         | 724           |
| CLXXX. On commence à démontrer que l'Instruction          | pastoral      |
| contient des principes qui ferment la bouche à l'aute     | eur. Ibid     |
| CLXXXI. Tout le livre tombe tout d'un coup par ce         | seul en       |
| droit.                                                    | 725           |
| CLXXXII. Principe sur la béatitude.                       | Ibid          |
| CLXXXIII. Faux principe sur la grâce actuelle et sur le   | a volonu      |
| de bon plaisir.                                           | 726           |
| CLXXXIV. Autre faux principe tiré de celui-là.            | Ibid          |
| CLXXXV. Ces principes sont les sources du fanatis         | ,             |
| quiétisme.                                                | Ibid.         |
| CLXXXVI. L'exception de cas du précepte ne sauve          | point de      |
| fanatisme.                                                | 727           |
| CLXXXVII. Application faite par l'auteur des faux j       | principe      |
| qui induisent au quiétisme à divers cas particuliers.     |               |
| CLXXXVIII. Application des mêmes principes de fan         |               |
| l'exclusion des actes de propre effort.                   | 728           |
| CLXXXIX. Les actes où l'on prévient Dieu, mal exclu       | s. Ibid.      |
| CXC. Le demi-pélagianisme objecté à ces sortes d'actes    | par l'au-     |
| teur, qui y enveloppe saint Augustin même aussi           | -<br>bien que |
| tous les spirituels.                                      | . Ibid.       |
| CXCI. Principe par où cette objection est résolue.        | Ibid.         |
| CXCII. Que l'auteur ne diffère qu'en paroles d'avec les Q | uiétistes,    |
| et que l'inspiration qu'il admet est en effet extraordine | _             |
| CXCIII. Réflexions sur le progrès de l'erreur.            | Ibid.         |
| CXCIV. Palliation sur la contemplation et sur l'excl      | usion de      |
| Jésus-Christ.                                             | 730           |
| CXCV. Solution dans un errata de l'Instruction past       | orale, e      |
| trois démonstrations pour la détruire.                    | Ibid          |
| CXCVI. Ces trois démonstrations expliquées.               | <b>I</b> bid  |
| CXCVII. On déplore l'état de l'auteur.                    | 71            |
| CXCVIII. Erreur sur la contemplation pure et directe.     | •             |
| CXCIX. Erreur qui rend Jésus-Christ indigne d'entres      |               |
| corps de la parfaite contemplation.                       | 732           |
| CC. Avertissement sur l'ordre de cette analyse.           | Ilid.         |
|                                                           |               |

| 772 TABLE.                                                |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| CCI. Corollaire: que l'instruction pastorale est une retr | a ctation    |
| mais inutile et insussisante : trois démonstrations.      | Page 73:     |
| CCII. Rétractations générales de l'auteur.                | 73           |
| CCIII. Rétractations sur les actes directs et résiéchis.  | Ibid         |
| CCIV. Rétractation manifeste sur le sujet de la vocat     |              |
| perfection chrétienne.                                    | 73           |
| CCV. Contradiction de l'Instruction pastorale avec ell    | •            |
|                                                           | Ibid         |
| CCVI. Que l'explication est une rétractation véritable.   | <b>Ibi</b> d |
| CCVII. Cette rétractation convainc et n'excuse pas.       | 735          |
| CCVIII. Autre sorte de rétractation, de réduire la diffi  | •            |
| la perfection au retranchement d'un amour naturel.        | Ibid         |
| CCIX. L'auteur réduit à rien des passages de saint Fra    | nçois de     |
| Sales, dont il avoit fait un fondement des Maximes de     | s Sein ts    |
|                                                           | lbid         |
| CCX. On passe à la seconde partie de cette analyse : deu  | x sorte      |
| de démonstrations.                                        | <i>Ibid</i>  |
| CCXI. Première démonstration : préjugé d'erreur dans      | la nou-      |
| veauté.                                                   | 736          |
| CCXII. On n'allègue aucun endroit de l'Ecriture.          | Ibid.        |
| CCXIII. Propriétés attribuées sans témoignage à l'amou    | ir natu-     |
| rel et délibéré.                                          | 737          |
| CCXIV. On ne prouve que par conséquences forcées qu       | on tire      |
| des Pères.                                                | 738          |
| CCXV. Que nous avons examiné les principaux passage       | z sans y     |
| rien trouver.                                             | Ibid:        |
| CCXVI. Quatre auteurs principaux examinés.                | Ibid.        |
| CCXVII. Quatre auteurs principaux;                        | 739          |
| CCXVIII. Conséquence.                                     | Ibid-        |
| CCXIX. Trois autres auteurs principaux.                   | Ibid.        |
| CXX. Combien est basse l'idée de la perfection que        | _            |
| l'auteur.                                                 | 740          |
| CXXI. Erreurs nouvelles dans l'Instruction pastorale.     | Ibid.        |
| CXXII. Sur ce qu'on appelle imperfections.                | 747          |
| CXXIII. Réflexions sur la conclusion de l'Instruction     | _            |
|                                                           | _(Q          |

FIN DE LA TABLE DU TOME VINGT-HUITIÈME.

• •

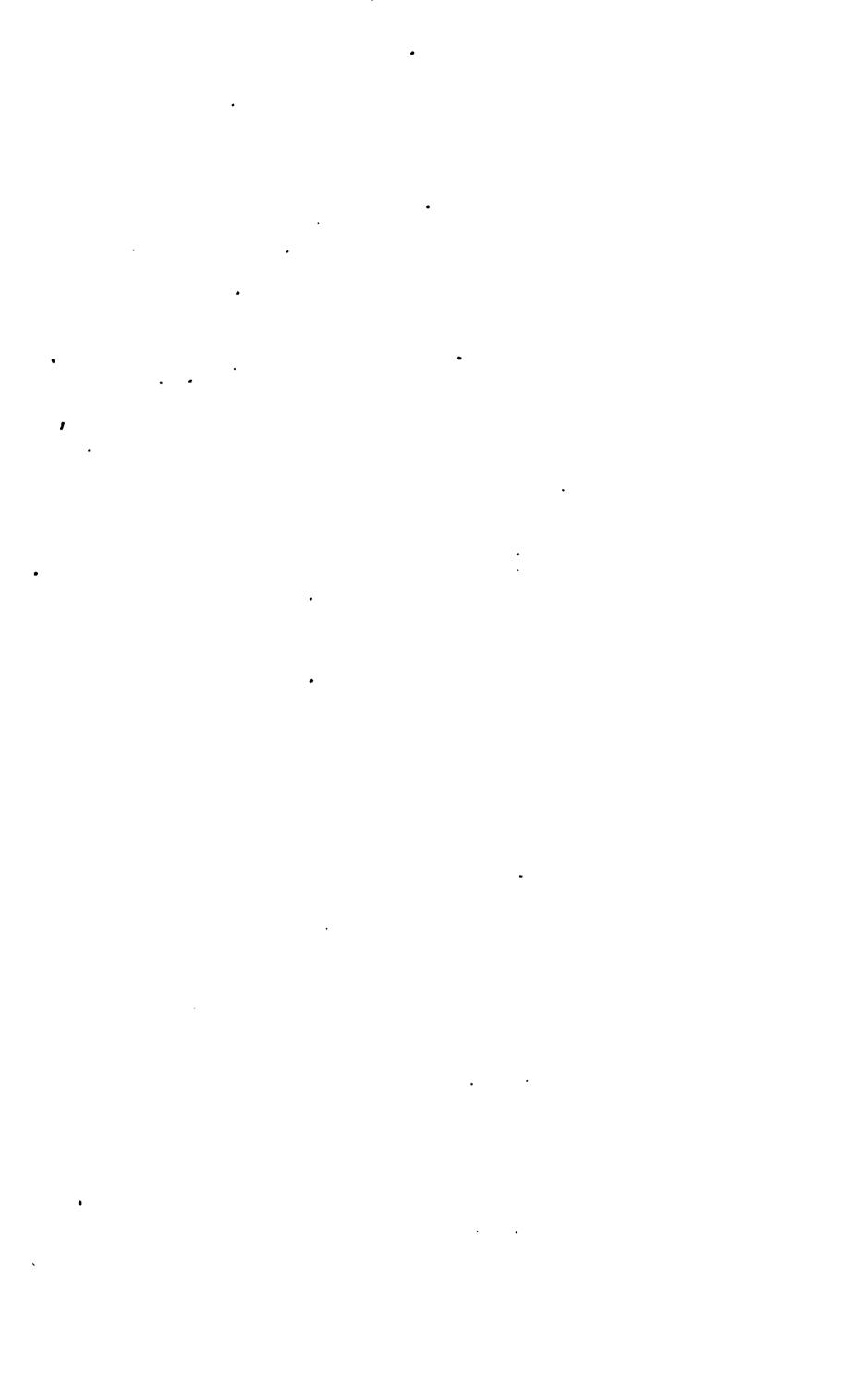

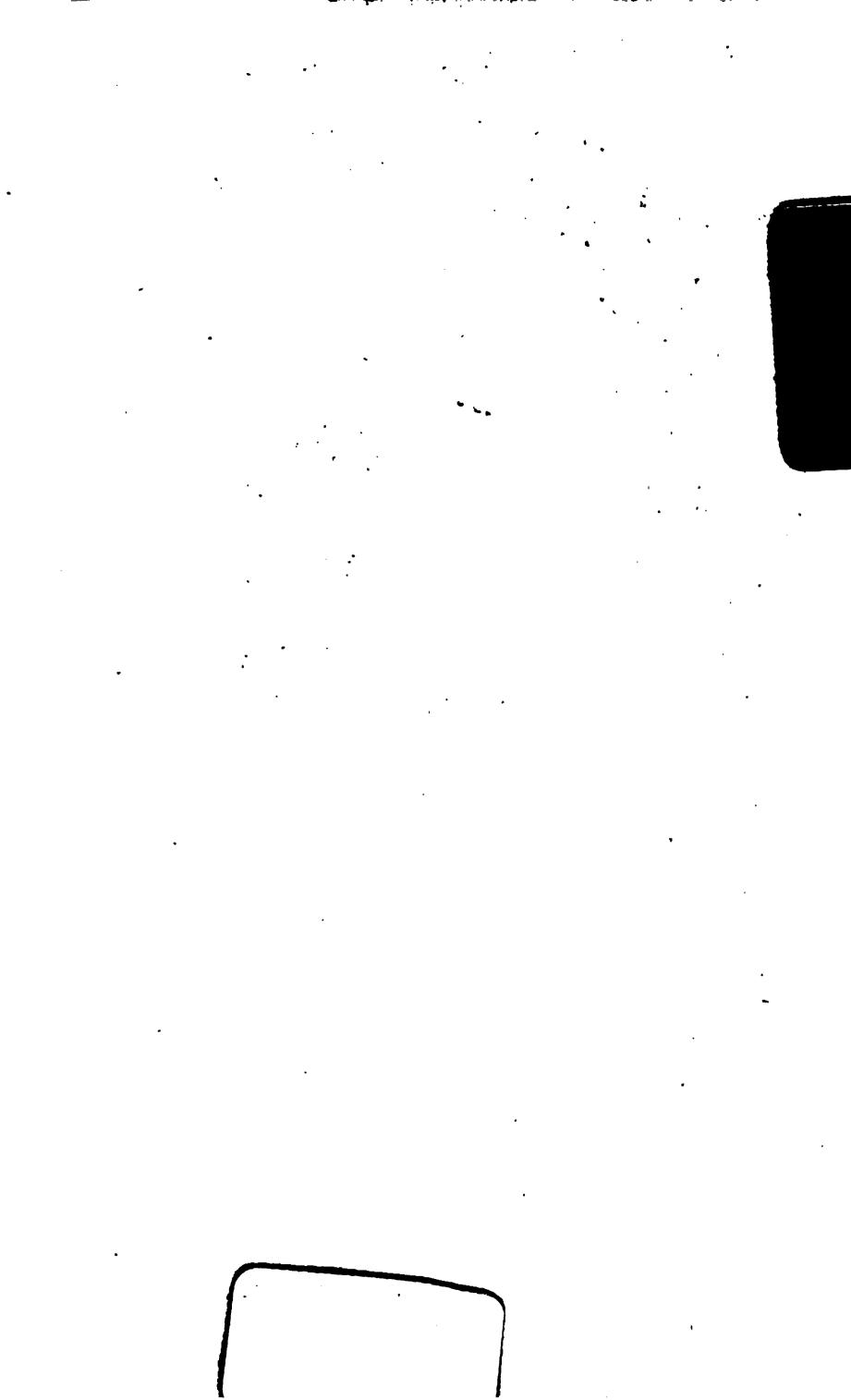